

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

There she fulfile published at 1/

: ٠, . • ١ , 1 • . ,

# Hamann's

# Shriften.

herausgegeben .

i o d

Eriedrich Roth.

Erffer Ebeil.

Serlin, Ien G. Reimer 1821,



•

N. 1. 2 M. B. C. A. 1. 3.

### Pamann's

# Shriften.

Erfter Theil

Berleger: G. Reimer in Berlin,

Commissionär für die am 30. November 1820 geschlossene Sub, scription: Riegel und Wießner in Rürnberg.

# Inhalt.

| Benlage g | u Da  | nge          | uil   | •    | •    | •   | Ø.        | I.   |
|-----------|-------|--------------|-------|------|------|-----|-----------|------|
| Biblische | Betra | <b>đ</b> jtu | ngen  | •.   | •    | •   | <b></b> ' | 49.  |
| Brocken   | •     | •            | •     | •    | ٠    | • . |           | 125. |
| Gebanken  | úber  | mei          | inen. | Lebe | nsla | uf  |           | 149. |
| Briefe    | •     | ٠            | ,<br> | • •  |      | • • |           | 243. |

## . Vorbericht.

Johann Georg Hamann, geboren zu Königsberg in Preuffen 1730; gestorben zu Münster in Westphalen 1788, hat sein Leben bis am sein dreißigstes Jahr selbst beschrieben in den Gedanken über feinen Lebenslauf, hier zum ersten male ans Licht treten. Kortsetzung dieser Bekenntnisse, fast ohne Unterbrechung bis zu seinem Ende, liefern seine vertranten Briefe, deren lange Reihe in diesem ersten Bande seiner Schriften eröffnet wird. hat man einmal diese Briefe vor sich, so wird man eine Lebensbeschreibung Samann's nicht vermis-Da indessen gegenwärtige Sammlung feiner Schriften vielleicht erst nach dren Jahren vollständig senn wird, und da über seine Lebensumstånde bis jest überall nur färge. liche und zum Theil unrichtige Angaben vorhauden find, so glaube ich hierüber einiges vorausschicken zu muffen.

Wie er auf der Universität Königsberg zuerst die Theologie, dann auch die Jurisprudenz verschaft, bald aber den sogenannten Brodtwissensschaften entsagt, und, in der Absicht die Welt zu sehen, eine Hofmeister Stelle in Liesland, bald nachher eine in Curland angenommen, hierauf durch Johann Christoph Berens in Riga, einen seiner Jugendfreunde in Verschaften.

bindung mit dem Sandelshause dieses Ramen gefommen, in Geschäften beffelben eine Reif nach kondon gethan, dort fich umgetrieben geharmt, endlich an der heiligen Schrift wiede aufgerichtet, wie er nach Riga zurückgekehrt un fich dem Sause Berens gang gewidmet, Dieß is pon ihm in seinem Lebenslaufe umftandlid erzählt. Zu Anfang des Jahres 1759 rief ihi fein damals franker Bater, den nach seinen Umgange verlangte, nach Königsberg zuruch und die enge Verbindung mit dem Pause Beren loste sich um diese Zeit auf, da fie eben durd Hamann's Vermählung mit einer Tochter bei selben auf immer befestigt werden follte. Ursachen dieser Trennung find in Pamann's handschriftlichem Rachlasse nirgends angegeben nur hie und da , z. B. in den Briefen 36 un 56 dieser Sammlung, leicht angedeutet. lebte nun vier Jahre zwanglos und vergnügt i seines Vaters Hause. "In diesen glückli den Jahren", sagt er in einem Briefe boi 1787, "lernte ich erst studiren, un "von der damaligen Erndte habe id alange gelebt. "Da aber bas Aiter un die Kränklichkeit seines Vaters ihn an die Roth wendigkeit erinnerte, sich nach Erwerbsmittel für die Zukunft umzusehen, nahm er 1763 zu erft ben dem Magistrate, bann ben der Ramme ju Ronigsberg Dienst in ber Kanzlen. Probe hielt er nur ein halbes Jahr aus; er fan unmöglich, daß er je ein guter Copift wurde Friedrich Carl von Moser hatte ihm 1763 ein portheilhafte Unstellung in Darmstadt angebi ten; er war darauf nicht eingegangen, Jest ut ternahm er eine Reise zu seinem Gonner; da t aber diesen nicht in Frankfurt traf, denn er we unvermuthet nach holland gereist, fo fehrte bi

mann sogleich nach Königsberg zurück. Im Jahre 1765 begab er sich nach Mietau, um sich in Geschäften ben dem Hofrathe Tottien zu üben; er begleitete diesen auf feinen Geschafts. reisen nach Warschau. Zu Anfang 1767, auf die Rachricht von dem Lode seines Baters, kam er nach Konigsberg zuruck, und erlangte bald nachher, durch Kant's und eines anderen Freundes Empfehlung, die Stelle eines Schreibers und Uebersepers ben der Accisedi. rection. "Ich lebe, schrieb er an Herder, "ben gangen Tag wie im Pfluge, und "babe einen ichweren Beruf, ben "mir aber ich weiß nicht was für ein nguter Instinct versüßt." Rach zehen Jahren des beschwerlichsten Dienstes erreichte er seinen bochsten Wunsch, da ihm das gemachliche Umt eines Pachofverwalters (.garde - magazin) mit einem Gehalte von 300 Thir. freger Wohnung und einigen Rebeneinfunften verliehen wurde. Allein ben größten Theil diefer Nebeneinkunfte entzog ihm 1782 ein Machtspruch der General-Accise-Ubministration. Er war nun mit vier Rin-bern in Durftigkeit. Ein wohlhabender Jungling jn Munster in Westphalen, Frang Bucoli, herr von Welbergen, erhielt durch Lavater Kenntniß von Samann's Verdienst und von seiner Noth; er schenkte ihm zu Ende des Jahres 1784 ein ansehnliches Capital. Von. hier an ist Hamann's Leben befannt genug aus seinem Brieswechsel mit Jacobi. Nachdem er ben seinen Freunden in Munster, Duffeldorf und Welbergen die zweite Salfte des Jahres 1787 und die erste von 1788 verlebt hatte, stand er im Begriffe, nach Königsberg zurück-wreisen, als er am 20ten Junius, dem zur Abreise festgesetzten Tage, in eine plötsliche Ent. Fräftung siel, worin er den folgenden Tag ver-

schieden ift.

So verborgen und in so niedriger Gestalt, wie sein Stand und Leben, war auch seine schriftstellerische Thatigkeit, die er seine Autorschaft zu nennen und mit der Vaterschaft zusammenzustellen pflegte. Seine Druckschriften, aus dren fleinen Zeiträumen, 1759 — 63, 1772 — 76 und 1779 — 84, sind zahlreich, aber keine über fünf, die meisten nicht über zwen Bogen fark. Alle waren durch besondere Beranlassungen hervorgerufen, keineswegs aus eigener Bewegung, noch weniger um Erwerbs wil-Ien unternommen; wahre Gelegenheitsschriften, voll Perfonlichkeit und Dertlichkeit, voll Beziehung auf gleichzeitige Erscheinungen und Erfahrungen, zugleich aber voll Anspielungen auf die Bucherwelt, in der er lebte und gelebt hatte. Da fie überdieß bem herrschenden Geschmack nicht schmeichelten, sondern scharf widersprachen, so wurden sie nur von einer fleinen Zahl schon damals mit Achtung und Bewunderung. von den meisten, als ungenießbar, mit Gleichgultigfeit, ober, als Werke eines Ochmarmers, mit der Verachtung aufgenommen, welche die Führer der offentlichen Mennung, aufgebracht über Hamann's Originalität und Gelbständigkeit, ihm zuerkannten. Er selbst hat in der letten seiner Schriften, die noch nicht gedruckt ist, Absicht und Schicksal seiner Autorschaft so geschildert:

Fen Königes Stadt. Diesem Könige, dessen Rame, wie sein Ruhm, groß und unbekannt ist,

ergoß sich der fleine Bach meiner Autorschaft, verachtet wie das Wasser zu Siloah, das stille geht. Runftrichterlicher Ernft verfolgte den durren Salm und jedes fliegende Blatt meiner Muse, weil der durre Salm mit den Rind. lein, die am Markte sigen, spielend pfiff, und das fliegende Blatt taumelte und schwindelte vom Ideal eines Konigs, der mit ber größten Sanftmuth und Demuth des Herzens von sich rühmen konnte: hier ist mehr benn Salomo! Wie ein lieber Buble mit dem Namen feines lieben Buhlen das willige Eco ermudet, und feinen jungen Baum des Gartens noch Waldes mit den Schriftzügen und Mable zeichen des markinnigen Ramens verschont; so war das Gedachtniß des Ochonsten unter den Menschenfindern, mitten unter den Zeinden des Konigs, eine ausgeschüttete Magbalenen Sale be, und floß wie ber fostliche Balsam vom Haupt Aarons hinab in seinen ganzen Bart, hinab in sein Kleid. Das Haus Simonis des Aussätigen ward voll. bom Geruche der evangelischen Salbung; einige barmherzige Bruder und Kunstrichter aber waren unwillig über ben Unrath und hatten ihre Rafe nur som Leichengeruche voll

Seine Zuversicht aber, daß ihm ein sip at eres Geschlecht wurde Gerechtigkeit widerschren lassen, erhellt aus mehreren Stellen seiner Schriften, vornehmlich aus folgender von 1762 in der Vorrede seiner Kreuzzüge:

Man überwindet leicht das dope pelte Herzeleid, von seinen Zeitverwandten nicht verstanden und dafür gemißhandelt zu werden, durch den Geschmack an den Kräften einer beseferen Nachwelt.

Eine Weissagung, mit welcher nur eine ander re von Gothe verglichen werden kann, der in einem Briefe aus Italien, nachdem er von dem Werke J. B. Vico's gesprochen, hinzufügt;

Esist gar schön, wenn ein Volk solch einen Aeltervater hat. Den Deutschen wird einst Hamann ein ähnlicher Coder werden.

Segen das Ende seines Lebens, da Herder's und Jacobi's Zeugnisse von Hamann auf das Publicum zu wirken ansingen, wurde er selbst vielfältig aufgefordert, eine Sammlung seiner Schriften, welche damals schon äußerst selten waren, zu veranstalten. Man wird in seinen Briesen an Derder und an Scheffner sehen, wie geneigt er dazu war, wie aber die von ihm selbst anertannte Unmöglichkeit, alles dunkse darin aufzuhellen, ihn zurücksielt. Er gestand seinen Breunden, das er von der Absicht mancher Stelle, so klar sie ihm, da er schrieb, gewesen,

keine Rechenschaft mehr zu geben wisse. Was von dem Berfasser gefordert werden mochte, diefer felbst aber nicht leisten fonnte, das war von einem andern Berausgeber offenbar nicht zu begehren. Gleichwohl hat am meisten Die Ocheu bor diefer Forderung ben veremigten Jacobi an der Ausführung des Vorfates, den er bald nach Hamann's Tobe gefaßt, desselben Schriften zu ordnen und iherauszugeben, gehindert. Erst in seinen letten Jahren dachte er muthiger daran, nachdem er von neuem diese Schriften fast alle nach det Zeitfolge durchgangen hatte. Da ich ihm das ben behülstich gewesen war, so wählte er mich jum Gehulfen ber Berausgabe, woran er geben wollte, so bald die Sammlung seiner eigenen Werfe vollendet mare. Leider hat er selbst dieses nicht erlebt. Rächst ihm hatte wohl niemand so viel Beruf, Hamann's Schrif. ten herauszugeben, als beffelben jungfter Freund, Ludwig Ricolovius, jest wirkl. Geh. Oberregierungsrath zu Berlin, deffen Hamann in einem Briefe an Jacobi (Jac. Werke. B. IV. Abth. 3. S. 101 — 3) auf eine so einnehmende Weise gedacht hat. Rur in Folge der bestimmtesten Aufforderung dieses Mannes ha-be ich das Geschäft auf mich genommen; übris gens mit Freuden, da ich gewiß bin, mich einer gemeinnüßigen und meinen Zeitgenoffen ere wünschten Arbeit unterzogen zu haben.

Der Erfolg der Ankundigung dieses Unternehmens, welche nicht nur in besonderen Abdrucken, sondern auch durch dren Litteratur-Zeitungen verbreitet wurde, ist nicht unbefries digend, jedoch geringer, als zu erwarten stand, gewesen. Es ist auf 481 Exemplare unterzeiche

wet worden; darunter find für

Berlin 32. Bonn 16. Breslau 14. Danzig 14. Dresben 4. Dusselborf 21. Frankfurt a. M. 4. Göttingen 4. Halle 8. Hamburg 58. Königsberg 24. Leipzig 18. Marienwerber 26. München 14. Münster 17. Kürnberg 19. Riga 5. Stratsund 12. Tübingen 10. Weimar 3. Wien 19.

Dagegen hat mich als herausgeber bas Gluck ausnehmend begünstigt. Zwar ist Hamann's eigener handschriftlicher Nachlaß, der großentheils schon in diesem ersten Bande erscheint, verhältnismäßig eben nicht beträchtlich. Die Sorgfalt aber, womit einige seiner Freunde auch die kleinsten Briefe von ihm aufbewahrt, und die Bereitwilligkeit, womit sie oder ihre Erben diese Briefe mir überlassen baben, verschafft der gegenwärtigen Sammlung eine, über alle Erwartung reiche, Ausstattung. Ich rechnete, da ich die Ausgabe ankundigte, auf ungefähr funf Alphabet; jest ist dieses Maß durch den Zuwachs an schäßbarem Vorrathe fast verdoppelt. Man wird nun, ich hofe fe nicht ungern, anstatt funf, acht Banbe erhalten, deren erster Hamann's Arbeiten und Briefe bis zum Ende des Jahres 1759 liefert. Der andere wird seine Schriften von 1760. bis 1763 enthalten; der dritte seine Briefe von 1760 bis 1770 und seine Aufsage in der Ronigsberger Zeitung aus demselben Zeitraume; der vierte feine Schriften von 1772 bis 1776; der funfte seine Briefe und Zeitungsblatter aus den Jahren 1770 bis 1778; der fechste die Schriften und Aufsage von 1779 bis an fein Ende; der sie bente die Briefe aus derselben Zeit; der achte Erläuterungen, jum Theil von Hamann felbst', vielleicht Rachtrage von Briefen, und ein Register. Die strenge

Ordnung der Schriften nach der Zeitfolge, wovon nur mit der von hamann selbst veranstals reten Sammlung: Kreuzzüge des Philos logen, eine Ausnahme zu machen ist, hauptsächlich aber die Umgebung der Druckschriften und die Ausfüllung der großen Zwischenraume, woraus feine vorhanden find, mit vielen ges haltreichen und meist auf seine Autorschaft bejuglichen Briefen, wird das Verstandniß bieser Schriften mehr erleichtern, als die Erlauterungen, Die im achten Bande folgen und unr eine sehr mäßige Erwartung vielleicht befriedigen werden. In jedem Falle wird bie Fülle des Vortrefflichen, das jedem Unterrich. teten und Nachdenkenden faßlich senn wird, entschädigen für die frenlich nicht seltnen Stellen, wofür kein anderer Rath senn dürfte, als, den einft hamann felbst, nur in Beziehung auf seine oft unlesexliche Handschrift, seinem Freunde Scheffner gab: Imaginez et sautez.

Gegenwärtiger erster Theil beginnt mit eis nem staatswirthschaftlichen Aufsate, den Hamann seiner Uebersetzung des Buches von Dangenil bengefügt hat. Da weder dieses Buch selbst von besonderem Werthe, noch die Uebersetzung für sich von Bedeutung ist, so habe ich geglaubt, nur diesen Anhang, welcher Hamann's eigene Gedanken enthält, aufnehmen zu müssen. Man sehe darüber den Brief

so diefer Sammlung,

Daszweite Stuck: Biblische Betrachtungen, ist ein Auszug aus der von Hamann unter diesem Titel hinterlassenen Handschrift. Einen kleineren Auszug daraus habe ich schon 1826 in dem Werke: die Weisheit Ir. R. kuther's, mitgetheilt. Rach Hamann's eigenem Urtheile, das man in einem seiner Briefe an J. G. Lindner, im britten Thete le, sinden wird, eignete sich nicht die ganze Dandschrift zur Bekanntmachung, wozu sie von ihm selbst auch nicht bestimmt war. Vieles darin ist, wie leicht zu erachten, nur süchtig und nachläßig hingeworsen. Ich schmeichte mir nichts Wesentliches übergangen zu haben. Die häusigen —— bedeuten übrigens hier, wie in dem Lebenslause und den Briefen, nicht Auslassungen, sondern sie sind von Damann selbst. Was S. 50 sieht, ist nicht aus den Betrachtungen, sondern aus einem wahrscheinlich gleichzeitigen Blatte von Damann's Dand. Ich habe diese Stelle vorangesest, als den Kern der Betrachtungen, und als Gegenstückund Auslegung eines der Lieblingssprücke Das mann's: Narta das vorzes warra.

١

Die hierauf folgenden Brocken, welche Jacobi vor einigen Jahren in einer Zeitschrift mitgetheilt hat, nachdem er schon früher in UK-will's Briefsammlung (Brief XV.) aufmerksam darauf gemacht, sind nach Hamann's Hande

schrift ganz abgedruckt.

Ebenso die Gedainken über seinem Lebenstauf, die ich zwar ehehin Willens war abzukürzen, nun aber, auf einstimmigen Rath achtbarer Männer, denen ich sie gezeigt, und deren Unsicht ich jest selbst beppslichte, unverändert gelassen habe. Neben der Rücksicht auf den ausdrücklichen oder vermuthlichen Wunsch des Publicums, muß ohne Zweisel für jeden Derausgeber ungedruckter Schriften die Gesinnung des Verfassers derselben die erste Richtsung des Verfassers derselben die erste Richtschur seines Verfahrens senn. Damann erschien gern der er war, und scheute sich nicht, sich bloß zu geben; eine Wirkung von Selbstvertrauen und von Demuth zugleich, oder,

was dasselbe ist, von jener Bereinigung des antiken Sinnes mit dem christlichen, die in ihm vielleicht vollendeter als ben irgend einem Neueren, und das Innerste seiner Eigenthumliche keit war. Es darf daher zuversichtlich angenommen werden, das Hamann selbst die Aufenahme seines Lebenslaufes in eine vollstänstige die Sammlung seiner Schriften gebilligt has ben würde.

- Dasselbe Verfahren habe ich, in eben dieser Ruchicht, mit den Briefen beobachtet, und in der Regel nur ausgelassen, mas ent weder alltäglich, oder bloße Wiederholung, oder, wegen unbekannter Beziehungen, durchaus unverständlich ift. Zuweilen werden die Perfonen, an welche Samann schreibt, etwas hart angelassen; auch andere, deren er erwähnt, unfanft berührt; es ist aber darin nichts arges, noch für das Andenken jener Versonen, welde alle langst nicht mehr unter den lebenben find, nachtheiliges. Zuweilen überschreitet Leidenschaft und kaune die insgemein angenommenen Grenzen des Schicklichen, aber feineswegs auffallender als in Samann's Druckschriften. Jene Grenzen übrigens haben wir uns durch die Franzolen setzen lassen, die indessen in ihrer Umgangssprache, die dem Brieffinl am nachsten steht, weit mehr Frenheiten behalten haben, als wir in der unsrigen. Da Samann nie den Anspruch gehabt, ein Muster, für jedermann, auch Weiber und Kinder mitbegriffen, empfehlenswerth zu senn, so mag ihm wegen seiner Derbheit und ber, befonders in diesem ersten Theile häufigen, Anglicismen und anderer Sprachfehler, so wie seis ner Dunkelheit wegen, der Rang eines Clas-Afers streitig gemacht oder abgesprochen werden,

Er hat dennoch sicherer, als mancher legitisme, seinen Platz unter Deutschlands großen Schriftstellern. Ich will jedoch nicht verhehlen, daß-ich einige Briefe abgefürzt habe

inds dinort ys Jupis, wegen des Anstopes, den ihre Nacktheit geben, und noch mehr wegen des Mißbrauches, dem sie ausgesetzt sem könnte. Das Wesentliche ift jedoch überall, z. B. S. 451, wenigstens in sehr bestimmten Andentungen geblieben, aus welchen es den Rundigen leicht senn wird, auf das nicht mitgetheilte, welches nur Ausführenng ift, zu schließen. Was von den Personen su wissen ist, an welche die Briefe gerichtet sind, ergiebt sich meist aus diesen selbst. Hamann's Bruder, ihm sehr unahnlich, gab 1760 sein Schulamt zu Riga auf, und lebte von da an bis 1778 zu Königsberg in dumpfem Mu-Biggange , zulest blodfinnig. Johann Gott-helf Lindner, aus Königsberg gebürtig, war von 1755 bis 1765 Rector der Domschule zu Riga; er starb als Professor zu Königsberg 1776. Die an ihn gerichteten Briefe find, nachst benen an Kant, die wichtigsten in diesem Ban-De, und konnen als Einleitung, nicht nur zu ben Socratischen Dentwurdigfeiten, welche durch sie erst verständlich werden, sondern zu allen Schriften Samann's, wenig-Rens aus dem ersten Zeitraume, dienen. Aus diesem Grunde sind nicht nur die zwen Briefe an Rant, sondern auch die meisten an J. G. Lindner gang mitgetheilt, indem die Diederholungen, die man in einigen der letteren finden wird, nicht ohne Abwechslung sind, aus diesen mehrfältigen Darstellungen derselben Sache aber die richtigste Vorkenntnis von Hamann's Eigenthumlichkeit ju schöpfen ift. Der Brief

Brief 40 z. B. konnte nicht mehr abgekürzt wer, den, ohne daß die überaus treffende Rezeich, nung und Rechtfertigung seines Styls S. 380 ihre Anschaulichkeit verlor. Göttlob Em alnuel Lindner, des ersterwähnten jüngster Pruder, ist derjenige, welcher Hamann nach Münster begleitet hat, und in seinen Briefen an Jacobi oft als Doctor Raphael erwähnt ist. Er hatte Theologie studirt, war Hamann's Nachfolger als Hosmeister zu Grünhof 1758, legte sich in der Folge, schon vierzig Jähre alt, auf die Medicin, und ist erst 1818 in Straß, burg, wohin er sich zurückgezogen hatte, gestorben. Mehrere Briefe Hamann's an ihn sehelen; die an J. S. Lindner hingegen sind alle woch vorhanden, und ihre Folge wird die größere Halfte' des britten Bandes ausfüllen.

Ich bediene mich ber Frenheit nicht, die man einem Herausgeber gern zugesteht, das, mas er bringt, zu empfehlen und zu loben. Auch eis ne Charafteristif Hamanns, die man vielleicht erwartet, liefere ich nicht, sondern überlasse jedem Leser das Vergnügen, sich eine solche, durch kein Vorurtheil gestort, zu bilben. Rur zwey Vorbemerkungen sepen mit erlaubt. Erstens, daß man in allen folgenden Theilen nichts ans deres als in diesem, sondern eben dasselbe, nur in der größten Mannigfaltigkeit der Gestalt, und bald stärker und blühender als hier, bald milder und reifer antreffen, und auf diese Schriften anwendbar finden wird, was S. 118 dieses Theiles sieht: Es sind nicht diesel. ben Gruchte, und find boch diefelben, die jeder Frühling hervorbringt. Zweitens, daß nicht die Fulle und Anmuth ächter Gelehrsamkeit, nicht die Kraft des VerEr hat bennoch sicherer, als mancher legitle me, seinen Plat unter Deutschlands großen Schriftstellern. Ich will jedoch nicht verhehlen, daß ich einige Briefe abgefürzt habe indr almort zu Inpa,

wegen des Anstoßes, den ihre Nacktheit geben, und noch mehr wegen des Mißbrauches, dem sie ausgesett senn könnte. Das Wesentliche ist jedoch überall, z. B. S. 451, wenigstens in sehr bestimmten Andeutungen geblieben, aus welchen es den Rundigen leicht senn wird, auf das nitht mitgetheilte, welches nur Ausführennng ift, zu schließen. Was von den Personen su wissen ist, an welche die Briefe gerichtet sind, ergiebt sich meist aus diesen selbst. Ha-mann's Bruder, ihm sehr unahnlich, gab 1760 sein Schulamt zu Riga auf, und lebte von da an bis 1778 zu Königsberg in dumpfem Mu-Biggange, zulest blodfinnig. Johann Gott-helf Lindner, aus Konigsberg gebürtig, war von 1755 bis 1765 Rector der Domschule zu Riga; er starb als Professor zu Königsberg 1776. Die an ihn gerichteten Briefe find, nachst denen an Kant, die wichtigsten in diesem Ban-De, und konnen als Einleitung, nicht nur zu ben Socratischen Denkwurdigkeiten, welche durch sie erst verständlich werden, sondern zu allen Schriften Samann's, wenig-Rens aus dem ersten Zeitraume, dienen. Aus diesem Grunde sind nicht nur die zwen Briefe an Rant, sondern auch die meiften an J. G. Lindner gang mitgetheilt, indem die Diederholungen, die man in einigen der letteren finden wird, nicht ohne Abwechslung sind, aus diesen mehrfältigen Darstellungen derselben Sache aber die richtigste Vorkenntniß von Hamann's Eigenthumlichkeit zu schöpfen ift. Der Brief

Brief 40 3. B. konnte nicht mehr abgekürzt werden, ohne daß die überaus treffende Bezeichnung und Rechtfertigung seines Styls &. 380 ibre Anschaulichkeit verlor. Gottlob Em as nuel gindner, des ersterwähnten jungster Bruder, ift derjenige, welcher Hamann nach Munster begleitet hat, und in seinen Briefen an Jacobi oft als Doctor Raphael ermahnt iff. Er hatte Theologie studirt, war Hamann's Nachfolger als Hofmeister zu Grunhof 1758, legte sich in der Folge, schon vierzig Jahre alt, auf die Medicin, und ist erst 1818 in Straß. burg, wohin er sich zurückgezogen hatte, gestor-Mehrere Briefe Hamann's an ihn fehsen; die an J. G. Lindner hingegen sind alle moch vorhanden, und ihre Folge wird die größere Balfte' des dritten Bandes ausfüllen.

Ich bediene mich ber Frenheit nicht, die man einem Herausgeber gern zugesteht, das, was er bringt, ju empfehlen und ju loben. Auch eine Charafteristik Hamanns, die man vielleicht erwartet, liefere ich nicht, sondern überlasse jes dem Leser das Vergnügen, sich eine solche, durch kein Vorurtheil gestört, zu bilben. Nur zwev Vorbemerkungen sepen mit erlaubt. Erstens, daß man in allen folgenden Theilen nichts ans deres als in diesem, sondern eben daffelbe, nur in der größten Mannigfaltigkeit der Gestalt, und balb stärker und blühender als hier, bald milder und reifer antreffen, und auf diese Schriften anwendbar finden wird, was S. 118 dieses Theiles steht: Es sind nicht diesel. ben Gruchte, und find boch biefelben, die jeder Frühling hervorbringt. Zweitens, daß nicht die Fulle und Anmuth ächter Gelehrsamkeit, nicht die Kraft des Verstandes noch der Reichthum des Wises mir das Größte an diesem Manne und das für unsere Zeit erwünschteste zu senn scheint, sondern der Geradsinn, die Offenheit, Aufrichtigkeit und Lauterkeit, die Frenheit von Eitelkeit und Schein, mit einem Worte die anima candida, begnügt, eine Lilie im Thal, den Geruch des Erkennknisses vers dorgen auszuduften (S. 397 d. Th.) und ganz in dem Sedanken lebend., den sie kurz vor ihrer Enthüllung in dem erhabenen Worte (Jac. Werke IV. Abth. 3. S. 429) ausgesprochen: Die Wahrheit macht uns frey, nicht ihre Rachamung.

München, den 10. April 1821.

Friedrich Roth.

# Benlage

In Datigenil's Anmerkungen über die Voritheile und Nachtheile von Frankreich und Größteile und Nachtheile von Frankreich und Größteitandien in Ansehung ves Händels und der Abrigen Quellen von der Macht der Staaten; nebst einem Auszuge eines Werkes über die Wiederherstellung ver Manufakturen und des Handels in Spanien.

1 7 5 6.

Id populus curat scilicet!

TERENT.

Quand on aime sa patrie, et je dis plus, Les hommes, on est comptable à son siècle des plus foibles idées qui tendent à l'agrandissement, de l'ame humaine et à la félicité générale.

La médiocrité des désirs est la fortune du philosophe, et l'indépendance de tout, excepté des devoirs, est son ambition. Ich wage es gegenwärtige Uebersetung mit einer Beplage zu begleiten, welche vielleicht ohne diese vortheilhafte Stelle, die sie sie hier einnimmt, nicht gelesen werden möchte. Man hat meines Wissens den Einfall eines berühmten Mannes nicht getädelt, der einen guten Nachbar mit unter die Vorzüge eines Landguts zählte, das er zum öffentlichen Verkauf ausbieten ließ. Wie viele Kosten und Kunst, denen man nicht gewachsen seyn würde, lassen sich nicht ohnes dem ben einer günstigen Lage ersparen?

Meine Anmerkungen werden so wenig zu einer eigenen Abhandlung sich passen, als sie zum Buche selbst gehören. Ich werde denjenigen Gedanken nachsetzen, die mir aufstoßen, und selbige nach meiner Bequemlichkeit verfolzen. Wenn ich meinen Geschmack am Lesen verrathen sollte, so thue ich zugleich das Bezenntniß, daß ich weit mehr dem Umgange des besten Freundes zu danken habe. In seiz nen Besuchen habe ich eine Reihe von Begriffen geschöpft, die ich wünschte mit seinem Feuer und mit seinem Wis aufschreiben zu können.

4

Mein Rame möge niemals zunftmäßig werden, wenn ich meine Tage den götzlich schönen Pflichten der Dunkelheit und Freundschaft weihen kann. Diese ist bisher mein Gluck, mein Verdienst, mein Schusgeist, und durch sie meine Entfernung für die. Vergestenheit, meine Segenwart für den Neberdruß meiner Freunde sicher gewesen. Ihre Einsichten und Gesinnungen sind die einzigen Güter, auf beren gemeinschaftlichen Besit ich mir erlauben will eigennüßig und eifersüchtig zu senn.

Was für ein Geheimnis, was für ein Gesnuß, der sich nicht ergrübeln läßt, liegt in der Vereinigung vertraulicher Seelent Jeder ist in dem Herzen des andern gleichsame in Hanse. Deine Triebe werden in mir zu Leidenschaften, und deine Eindrücke Dollmetscher meines Sinns. Wir treffen uns selbst da, wo wir uns einander nicht erfennen können; wir verwechseln uns in der Achnlichkeit unserer Sedanken und Empsindungen. Wie oft hört und liest ein Freund sich selbst in dem andern mit eben dem angenehmen Schauer, womit jene zärtliche Schriftstellerinn ihre Gratie aus Peru zum ersten mal ihr eigen Bild im Spiegel ersblicken läßt (\*).

<sup>(\*)</sup> Die Frauvon Graffigny im zehnten Briefe the ver Peruanerinn.

Meine Denkungsart hat mich in die Fremde getrieben. Um meiner Grundsäße und meiner Frenheit desto weniger entbehren zu können,
würde ich mich selbst zu einem Amte verstümmelt haben, unter dessen Bedingungen jene
Opfer gewesen wären.

Ich habe einen Beruf gewählt, an dem ein Muhlstein hangt, der mit einer unermeßlichen Ticfe broht; dessen Werth in einer gleichen Summe des Guten, das man darin thun kann, und der hinderniffe, die man zu überwinden hat, besteht. Die Gefahr derer auf sich zu nehmen, welche von ihren Erben für die Mittheilung ihres Namens und ihrer Süter einen Abdruck ihrer Schwäche oder Bosheit fordern, welche ihre Erziehung wie ihre Erzeugung höchstens zur Leibesübung oder einem Spiel ohne Folgen machen — die wichtige Reugierde, die geheime Geschichte des menschlichen Herzens in einem Kinde zu lernen — Die trosilice Hoffnung, in ihm den rechtschaffenen Mann, den ruhmwürdigen Greis zu bilden, der, wenn er seinem Lebenslauf nachfinnt, mit Antonin (\*) den Himmel und unsere Asche segnet. In einem solchen Beruf

<sup>(\*)</sup> Man lefe ben Eingang seiner Betrachtungen. Die beutsche Uebersehung berselben von einem gelehrfen Kausmann zu hamburg ist in jedermanns Sanben.

hatte nichts als die Zufriedenheit meines Gewissens die Reue einiger mißlungener Versuche und den Undank, mit dem meine Treue vergolten worden, ersetzen können.

Wie sehr hat mich der Saame des Guten, dessen Psiege ehmals mir anvertraut war, in einem Unmündigen entzückt, um dessen künftig Glückich wie um sein Perz gebuhlt! Der geringste Verdacht einer Neigung, die von der natürlichen Güte und Unschuld abweichend war, ist mir ein langer Gram geworden. — Die Welt belohnt die Enkel für die Verdienste ihrer Vorsfahren; warum soll sie nicht Genugthuung von jenen fordern, wenn sie von diesen hat leiden müssen?

Es ist der erste Zeitvertreib meiner Vernunft gewesen, den Thoren und Bösewichtern wie die jungen Spartaner dem Schauspiel ihrer trunknen Sclaven zuzusehen. Spott, Verachtung und Abscheu erfüllte meineScele ben ihrem Anblick: er gereichte mir zu einem Hülfsmittel, den Anstand der Tugend zu erkennen, und zu einem Bewegungsgrunde, ihre Seligkeit mir zuzueignen.

Das Benspiel niederträchtiger und getünche ter Handlungen, mit denen ich lange umgeben gewesen bin, scheint mich jest edler Muster entwöhnt zu haben. Ich sinde mich durch ihre Ueberlegenheit übertäubt wie eine Kugel, deren Bewegung durch den Stoß einer größern oder gesschwindern vernichtet wird. Die Ehrerbietung, welche mein Herz wahren Verdiensten so gern abträgt, giebt mir jest mehr Mißtrauen als Muth, und eben die Begeisterung, mit der ich mich sonst denselben zu nähern suchte, scheint mich nun von ihnen zu entfernen.

——— Dich glücklichen Leichtsinn, Find ich nicht mehr, und klügle mich elend. Seht! mich hat die gütige Natur, in blühens. der Jugend,

Zu der Empfindung der Wollust erschaffen. Aber nicht mehr! Ein gekünstelter Greis, der das Elend der Menschheit

Doppelt beweint und doppelt empfindet, Schlepp ich mich menschenfeindlich dahin, von traurigen Bildern

Klugersonnenen Jammers begleitet.

Ein Menschenfreund; dieß ist bisweilen ein Titel, der sich durch Schulden und die Verschwendung eines verdorbenen Geschmacks erwerben läßt. Es giebt eine Art des Menschenhasses, der keine Krankheit der Galle noch der Einbildung, sondern eine Schwermuth der Vernunft ist, die uns vielleicht so ausgelegt zu strengen Sitten machen würde, als die Schwermuth des Temperaments zu einigen Künsten und Wissenschaften. Wie kann man seinen Stand der Schole pfung und Gesellschaft erniedrigt sehen, ohne sich und andere unerträglich zu sinden? Macht euch, Menschen, zu leblosen, zu unvernünftigen Geschöpfen; ja, macht euch um den Verderber der Welt als um euren Gott verdient! Wer aber an euch mit kaltem Blut denken kann, sundigt schon.

Wenn man an der wahren Ehre ber Großen, der Gelehrten und Reichen Theil nimmt; wenn man das Gute erwägt, was sie verdunden sind der Gesellschaft zu thun, und sich hinzgegen den Unsug vorstellt, wozu sie sich bevollzmächtigen; so kann man den wenigsten unter ihnen seinen Unwillen und dem Pobel sein Mitzleiden entziehen.

Misbräuche anstatt Sitten — Vorurtseile anstatt Grundsäte — dieß sind die Windeln und Ammen, in denen wir den Ursprung unsserer schwachen und siechen Natur suchen müsen. Eltern! Lehrer! Aerzte! Obrigkeiten! warzum sieht es nicht immer ben uns, in euch unssere Wohlthäter zu verehren?

Geschehen im Bregenzerwalde. Die Sache des Volks betraf eine verjährte Unordnung, vielleicht gar eine Reliquie des Heidenthums, welche man abzuschaffen suchte. Ein Pestor, ein Druide tritt auf. Menschen wie Bäume, horchen auf die Weisheit seiner Lippen. Seine Rede, an deren Echo es nirgends fehlt, soll uns eine Urkunde von dem frommen Eifer für die Dauer der Thorheiten senn: Mein Großvater hat — mein Vater hat — ich habe — und also will ich, daß mein Sohn und seine Rachkommen auch follen (\*).

Was wurde das menschliche Geschlecht sen, wenn jedes Verdienst zum dffentlichen Ruhm, und jede Niederträchtigkeit zum dffentlichen Schimpf ausgesetzt, in benden entweder der Sieg oder die Niederlage unserer angebornen Würde gleichsam gefenert werden möchte. Ich bin ein Mensch, und ziehe mir alle menschliche Zufälle wie meine eigenen zu herzen (\*\*). Man darf die Größe eines Volks nicht weit suchen, das diese Wahrsteit aus dem Munde eines Schauspielers mit einem allgemeinen Hündeslatschen aufnahm.

Falls jede Ungerechtigkeit alle Bürger eines Staats so sehr aufbringen mochte als denjenisen, welchem sie eigentlich widerfahren ist; salls sich alle für gleich beleidigt hielten, und sich sowohl zu Rächern des Unterdrückten als zu Feinden des Frevlers erklärten, und die Liebe zum Naterland sich hierauf gegründet

<sup>. (\*)</sup> G. Repflers Reifebefchreibung im vierten Briefe.

<sup>(\*\*)</sup> Homo sum, humani nihil a me alicnum puto.

hatte: so ware sie eine Tugend, die man den Alten und ihren weisen Gesetzebern beneiden mußte.

Es giebt Tugenden, welche wie die Colonien entstanden sind; so wie andere scheinen ein Loos der Zeiten zu senn. Was wir sest Welt oder Chre nennen, davon würde unsere Zärtlichkeit dem Alterthum so unbegreislich vorkommen, als es den Reueren schwer fällt, sich die Leidenschaft für das Vaterland vorzustellen, oder sich in selbige zu versesen,

Die Geschichte giebt die unverdächtigsten Beweise von der vorzüglichen Sorgsalt der älztesten Völker auf die Einrichtung der bürgerzlichen Gesellschaft. Ihre Staatsslugheit erstreckte sich von dem Götterdienst dis auf die Spiese, die Tanzkunst und Musik. Alles wurde pon ihnen zu Werkzeugen der öffentlichen Verwaltung angewandt. Die Familien vereinigte ein Geist, dem selbst die einheimische Zwieser Seist machte sie fruchtbar an Anschläsgen und der Ansführung derselben gewachsen.

Das gemeine Wesen scheint besonders seit dem Zeitlauf ausgestorben zu senn, da ansstatt Bürger Lehnsträger entstunden, die sich zu Herren von ihren Handlungen und Sütern auswarsen, wenn sie dem Oberhaupte ihre Huldigung abgetragen hatten. Diesem Ober-

haupte war es theils nicht mehr möglich, theils nicht mehr nothig, ein Vater des Vaterlandes zu senn. Damals wurde der Fürst bald ein bewassneter Hobbes, bald ein Urbild des Macchiavell, bald ein Vespasian, der durch Zollener und Vampyren regierte, bald ein Pfassenzdiener. Seine Reigungen, sein Hof und gewisse Stände setzten sich an die Stelle des gewissen Wesens. Man ahmte zenen Weltweissen nach, welche die Erde zum Mittelpunkt des ganzen Weltgebäudes aufnahmen.

Der Zuschnitt unserer Aemter hat gleiche falls gedient die Gemuther vom gemeinen Beften abzuziehen. Um einer Bedienung werth ju scheinen, die felten den Bunsch eines vernunftigen Menschen reißen kann, legt man fich früh, ich weiß nicht in was für Falten. mancher entschließt sich des täglichen Brods wegen und aus Menschenfurcht knechtisch zu krieden und meineidig zu werden? Opfert eure Gefundheit, eure Gaben, eure Zeit, euer Gewissen auf; der Thor von Geburt wird euren Verlust weit unter die Hoffnung einer Spielfarte setzen. Begnügt euch großinuthig daran, daß man sich eure Dienste gefallen läßt. Armen Rothdurft, sagt der Reiche, sen eure Beute, ener Bobelfang, Mildthatig genug, wenn er euch die Goldgrube seines Geizes und Ungerechtigkeit'entdecket, und euch aus gutem

Herzen warnt, an seinem Ueberfluß einen Kirchenraub zu begehen.

Der Endzweck eines jahrlichen Auskommens und eines gemächlichen lebens; die Gifersucht, in einem Gepränge von Kleinigkeiten fich einander nachzuäffen oder zu übertreffen . - hierin besteht das Monopol, das jeder mit seinem Stande treibt. Ein Sewuhl von Ueppigfeit und Geiz zerstreut unsere Jugend zu sehr, als daß in ihrem Gemuthe zu großen Leidenschaften Maum, und zu großen Unternehmungen Kräfte genug übrig bleiben follten. Wie viele überdem finden nicht ihr Gluck schon fertig, ohne daß fie so wenig an deffelben Bildung als an ihre eis gene benken durfen? Man kann mit Wahrheit pon den Chrenstellen und Gutern fagen, daß, um bende zu verachten, man diejenigen nur anfehen durfe, die solche besiben.

Es hat an wißigen Köpfen nicht gefehlt, die der Natur Hohn gesprochen, weil sie das Vieh auf dem Felde gelehrter und die Vögel unter dem Himmel weiser als uns, auf diese Erde aussetz. Ist es aber nicht ihre Absicht gewesen, daß der Nensch seine Vorzüge einer gemeinschaftlichen Neigung zu danken haben, daß er zu einer gezgenseitigen Abhängung sich früh gewöhnen, und die Unmöglichkeit, anderer zu entbehren, zeitig einsehen möchte? Warum hat sie seinen Tod nicht durch einen kalten Nechanismus, sondern durch

jenen fenrigen und sanften Zug ber Gestlechter zu ersetzen gesucht? Warum hat ihr Atheber durch Sesetze dasur gesorgt, daß die Shen sich austbreiten und Familien mit Jamilien durch ihre Einpfropfung neue Bande der Freundschaft erstalten möchten? Warum sind seine Güter der Erde und ihren Bewohnern so verschieden auszetheilt, als um ste gesellig zu machen? Die Gesellschaft und Ungleichheit der Menschen gezhören also keineswegs unter die Projecte unz sers Wißes. Sie sind keine Ersindungen der Staatsklugheit, sondern Entwürfe der Vorsehung, welche der Mensch wie alle andere Gezsetz der Natur theils misserstanden, theils gesmisbraucht hat.

Nichts erinnert uns nachdrücklicher an die Vortheile unserer Vereinigung als die Wohlsthaten, welche durch den Handel der menschlischen Gesellschaft zusließen. Durch ihn ist dassjenige allenthalben, was irgendwolft. Er silltunsere Bedürfnisse, er kommt unserm Eckel durch neue Begierden zuvor, die er auch befriedigt. Er unterhält die Ruhe der Völker, und ist ihr Bulhorn des Ueberstusses. Er glebt ihnen Wafsen und entscheidet das zweiselhafte Glück dersselben. Für ihn arbeiten die Menschen, und er belohnt ihren Fleiß mit Schäsen. Er vermehrt ihren Zusammensluß, entwickelt ihren Kräste, macht sich nicht nur ihre Arme, sons

bern auch ihren Geist, ihren Muth, ihre Sugenden, ihre Lasier zu Rut. Jene Hafen, jene Kanale, jene Brucken, jene schwimmensten Pallasse und Heere sind seine Werke. Durch ihn werden die Kunste aufgemuntert und ausgebreitet. Unsere Schenktische und die Nachttische des Frauenzimmers prangen von seinen Saben. Das Gift unserer Köche und das Gegengist unsserer Aerzte geht durch seine Hände. Er versihnt die Sparsamkeit mit der Verschwendung. Seine Ausübung besieht in einer genauen Sestechtigkeit, und von seinem Sewinn theilt der Patriot Preise aus und bezahlt seine Selübde.

Was für glückliche Veränderungen könnte sich die Welt von dem Handelsgeiste, der jetzt zu herrschen anfängt, versprechen, wenn derselbe sowohl durch Einsichten als edle Triebe gestäutert würde? Vielleicht können wir uns mit der Hoffnung nicht umsonst schmeicheln, daß durch ihn der Geist des gemeinen Vesten wiederhergesiellt und die bürgerlichen Tugenden aus ihrer Asche zu ihrem ursprünglichen Glanz werden erhoben werden.

Die Frenheit, auf welcher der Handel bestuht, scheint ihre glückliche Zurückfunft für die Wenschen zu beschleunigen. Der ungebundesne Wille, die ungestörte Fertigkeit, alles daszienige thun zu dürsen, was dem gemeinen Besten nicht entgegen ist, wird jene unbändige

Frechheit allmählich verbannen, mie der ein jeder zu unsern Zeiten sich alles erlaubt und möglich zu machen sucht, was ihm allein nute-lich deucht (\*).

Unschäßbares Gut! ohne welches der Mensch weder denken noch handeln kann, dessen Verlust ihn aller seiner Vorzüge beraubt; durch dich blühe der Handel, und werde durch ihn über alle Stände ausgebreitet! Jeder trete in seine alten und natürlichen Rechte, die wir um sclavischer Leidenschaften und Vorurtheile willen verläugnet haben!

Holland hat seinem Handel zum Besten bent tyrannischen Sewissenszwang abgeschafft, und die so vernünftige als wohlthätige Glaubenszfrenheit unter seine Grundgesetze aufgenommen. Warum sollte es nicht selbst zum Ruhm der römischen Zollpächter gereichen, daß sie die erzsten gewesen, welche sich angelegen senn lies sen, ihre Nitburger von der Blindheit der Absgötteren zu überführen? (\*\*)

<sup>(4)</sup> Man vergleiche das XI. Kap. von der Frenheit des Handels in des Herrn von Melon politischen Bersuchen.

<sup>(\*\*)</sup> Cicero sagt (de Nat. Deor. III. 19), daß sie den Anfang gemacht, es für ungereimt zu halten, an Götter zu glauben, die Menschen gewesen wären. Ihr Eigennug brachte sie auf diesen Vernunftschlus,

Der Handelsgeift wird vielleicht die Ungleichheit der Stände mit der Zeit aufheben, und jene Sohen, jene Hügel abtragen, welche die Eitelkeit und der Geiz aufgeworfen hat, um sich sowohl auf selbigen opfern zu lassen, als um mit desto mehr Vortheil die Ordnung der Ratur bestreiten zu konnen. Die Unvermos genheit bes Mußigen hort auf ein Unterscheis dungszeichen seines Stolzes zu senn, wo Muhe und Arbeit und ber Schweiß ber Zeitgenoffett ihr Leben kostlich machen, und allein Ausehen und Gunft fordern durfen. Die Lorbees ren verwelken mit bem Moder der Bater. Ihre Rube auf bem Bett der Ehre wird uns gleiche gultiger als ihren unnüben Nachkommen werben, die solche auf den Polstern der Ueppigkeit und langen Weile genießen. Diese Todten find noch da um den Ruhm ihrer Todten vollenos ju' begraben. - Der Handel ift jugleich bie Schaufel, welche das gehänfte Geld wie bas Getreide umsticht, die es erhalt entweder für ben Schooß der Erde, oder für den Genus ihrer Kinder. Durch ihn wird das Geld nicht nur

weil die den Unsterdlichen geheiligten Aecker von allen Steuern ausgeschlossen waren. Es konnte eine Aufgabe senn, ob wir mehr Gutes seichten und falschen Absichten, oder mehr Boses großen und edlen zu banten haben.

hur vermehrt und fruchtbar, sondern auch gebraucht, und lebt für die Menschen. Wo er aber am höchsten sieht, muß der Bürger in seinem Sewinn am mäßigsten seyn; indem, wenn alle genug haben wollen, niemand weder zu viel noch zu wenig haben kann.

Man wußte ehmals fehr wenig von den Grundsähen der handlung. Sie murde ins grobe getrieben und war so verächtlich, daß man sie fast den Juden überließ. Jest hingegen hat man mit vieler Ocharffinnigkeit aus dem Commerzwesen eine Wissenschaft zu machen gewußt. Ungeachtet ihre Gegenstände und Begriffe zum Theil willführlich find und don der Einbildungsfraft abhängen; so hat man die Theorie des Handels, und seine Ausübung mit so viel Richtigkeit zu vereinigen sich bemüht, als die Sternkundigen ihre Rechnungen auf eingebildete Linien und Spothesen grunden (\*). Wie viele wichtige Einsichten hat nicht überdem der Fürst und das Volk durch eine grundliche Untersuchung von den Quellen des Handels gewonnen?

Jene lehrreiche Satyre ber Monarchen, die der Erfinder des Schachspiels nach bem

<sup>(\*)</sup> S. des Morchese Belloni Abhandlung über das Commerz= und Finanzwesenz vom Bechset.

Damann's Schriften I. 24.

Einfall eines großen Dichters (\*) im Sinn gehabt, ist nicht mehr ein Bild unserer Könige.
Sie haben den Werth und Gebrauch ihrer Unterthanen besser schähen gelernt. Sie wissen
jett, daß ihr Staat nur dadurch groß wird,
wenn sie die Menschen durch ihre Erhaltung verntehren, den Müßiggang als ein Verbrechen
ihrer beleidigten Majestat ansehen, ihn mit
Verachtung und Hunger bestrafen, es für das
Meisterstück ihrer Weisheit halten, sowohl
die Hände des Fleißes zu vervielfältigen als ihre Mühe zu erleichtern, auf die Erziehung der
Waisen und Findlinge wachen

Der Unterthan hat die Früchte des Bodens und seines Schweißes besser kennen und anwenden gelernt. Die Philosophie ist keine Bilbhauer-

<sup>(\*)</sup> S. in den Briefen nebst andern poetie schen und prosaischen Stücken die Erzähe lung auf der 127sten Seite.

Kein Prinz erfand dieß Spiel, da bin ich gut bafür, Es stellet zu genau ihr eigen Bildniß für. Denr das weiß kein Monarch, daß, wenn er müßig sist, Der Bauer, den er qualt, ihn schüft, Die Königin beherrscht, bald stürzet, bald erhöhet, und daß er vor sich selbst zu allem ungeschickt Ben Sund, der königlich die leere Stirne schmückt, Dem Plat zu danken hat, woraus er schläfrig stehet.

Begnier wird uns den lesten Strich zu diesemt Gemälde aus seiner vierzehnten Satyre teihen. Les sous sont aux échees les plus proches des Rois.

kunst mehr. Der Gelehrte ist aus den spanischen Schlössern der intellectualischen Welt und aus dem Schatten der Büchersale auf den großen Schauplaß der Natur und ihrer Begebenheiten, der lebenden Kunst und ihrer Werkzenge, der gesellschaftlichen Geschäfte und ihrer Triebsedern zurückgetufen; er ist ein aufmerksamer Zuschauer, ein Schüser, ein Vertrauter des Bauten, des Handwerkers, des Kaufmanns, und durch gemeinnützige Beobachtungen und Untersuchungen sein Gehülfe und Lehrer geworden (\*).

Da selbst der gemeine Mann ein Augenmerk des Staats wird, weil die Starke dessel-

<sup>(\*) 3</sup>ch berufe mich bloß auf bas große Denkmal, bas von zween Weltweisen in Frankreich zum Ruhm ittes Baterlandes aufgerichtet wirb. Man fann ber Enthtlopabie, bie ich hier mehne, von Seite ber mechanischen Rünfte; seine Bewunderung nicht berfagen. Diefe Riefenarbeit, bie einen Briareus (ich weiß nicht, ob mein Gebachtnis ben rechten Ramen bes himmelsftarmers mit hunbert Danben trifft) gu verlangen icheint, hatte teinem geschicktern und tubnern Unternehmer als bem Betrn Diberot zufallen konnen. Auffer feinen Artikeln, die ihm und bem Wert Ehre madjen, begauge mich nur noch bes herrn Boulanger feinen Auffat über bie Gehorcharbeiter ben bem Damme and Brudenbauunter bem Titel: CORVEE (Ponte et Chaussées) anguführen.

Ben aus seiner Ethaltung, Vermehtung und Weschästigung herstießt; so könnte der Antheil, den das gemeine Beste an dem Fleiß jedes Taglöhners nimmt, ihm allerdings mit der Zeit edlere Empfindungen einstößen. "Wenn jene Zimmerleute gewußt hätten, sagt Plutarch (\*), daß durch ihre Arbeit Amphion eine Stadt mit Mauren umgeben, oder Thales einen Aufruht des Bolks stillen würde, mit was für Ehrgeiz, mit was für Eust hätten sie an den Levern dies fer Männer geschnißelt?"

Der Handel hat zum Beweise aller dieser Wahrheiten gedient, und seine Erfahrungen haben ihren Einsuß bestätigt. Wenn man das her die betrügerische, lügenhafte und gewinnstüchtige Gemüthkart eines alten Volks (\*\*) ihzem Gewerbe zuschreibt, wenn man sich auf ein neues Land bezieht, das der fünstliche Fleiß wohndar und der Handel mächtig gemacht, wo die sittlichen Tugenden und die kleinsten Dienz se der Menschenliebe als Waare angesehen werz den; wenn man sagt, daß mit der Rechenkunst diejenigen Entschlüsse nicht bestehen können, bep

<sup>(\*)</sup> In seiner Abhandlung von der Verbindlichkeik ber Philosophen mit Staatsleuten umzugehen.

<sup>(\*)</sup> Der Carthaginenset. S. Ciceto in seinet zwe-

benen es auf eine Berlengnung des Eigennuzes und auf ein großmuthig Gefühl aukömmt; daß die Aufmerksamkeit auf Aleinigkeiten den Sesichtskreis der Seele einschränke, und die Hoheit der Gesinnungen aufhebe; so sollte es frenlich die Pflicht der Kausseute senn, diese Porwürfe zu widerlegen.

War es wohl der Religion ihre Schuld, daß zu jenen sinstern Zeiten des Aberglaubens der geistliche Orden einem Assientovergleich ahn. sich kam, daß der Pfass den einträglichsten Actienhandel trieb, auf die Gefahr der Hölle Prämien zog, die Erde der Kirchen den Toditen verkaufte, die drep ersten Nächte des Braut, dettes verzollte (\*) und mit Sünden wucherte, die er mehrentheils selbst ersunden hatte?

Wir lachen über den weisen Montaigne, der besorgt war, daß die Einführung des Schieß, pulvers und Seschüßes die Tapferkeit vernichten würde; laßt uns die Furcht für die moralischen Folgen des Handels ernsthafter aufnehmen. Man hat sich gewiß viele Mühe gegeben, die Wissenschaft desselben vollkommen zu machen; vielleicht denkt man aber zu wenig daran, den Kauf man n felbst zu bilden. Der Seist des

<sup>(\*)</sup> Aus Chrerbietung gegen die priesterliche Einsegenung, sagt ein Coneil zu Carthago, das man im Caranza nachschlagen kann.

Handels sollte der Geift der Kaufkeute senn, und ihre Sitten der Grund seines Ansehens. Bende sollten mehr durch Belohnungen aufgemuntert, durch Gesetze unterstützt und durch Benspiele erhalten werden.

"Das Rublichste in der Gesellschaft, sagt ein alter Ochriftsteller (\*), wird am wenigsten mit Racheiferung getrieben; ich menne den Ackerbau, der nämlich fehr aufkommen wurde, wenn man denen Belohnungen ausmachte, die sich vor andern darauf legten. Das gemeine Wesen mußte hiedurch unendliche Vortheile gewinnen, die öffentlichen Einfunfte wachsen, und mehr Arbeit die Mäßigkeit zur Gefährtin haben. Je aufmerksamer die Burger auf ihre Handthierung gemacht werden, pesto weniger Ausschweifungen darf man besorgen. Ift eine Republik jum Sandel gelegen; so warde sie durch die Ehre, die man denjenigen erzeigte, so denselben treiben, mehr Kaufseute und Waaren an sich ziehen. Ja, wenn jedem, der ohne jemandes Nachtheil der Republik einen neuen Ruben erfunden hatte, eine Chrenbezeugung angethan wurde: so konnte Die Sorge für bas gemeine Beste niemals auf-

<sup>(\*)</sup> Renophon in ber Unterrebung bes Sismonibes mit bem Hieron.

hören. Kurz, wosern jeglicher überzeugt wäre, daß es ihm an Belohnungen nicht sehlen könnte, wenn er dem gemeinen Wesen einen Vortheil verschaffte; so würde dieß sehr viele antreiden etwas Sutes zu ersinden. Je mehreren aber der allgemeine Nußen am Perzenliegt, desso mehr würde für selbigen gedacht und unternommen werden." Diese gedankenreiche Stelle erschöpft bennahe alles, was ich sagen könnte und wollte. Man wird sich daher nur noch eine Nachlese weniger Anmerkungen gefallen sassen.

Man mußte unsern Kaufmann hauptsäche lich dadurch aufwecken, daß man aus seinem. Beruf kein bloßes gewinnsuchtiges Gewerbe, sondern einen angesehenen Stand machte. Ich erinnere mich gelesen zu haben, daß in Guipea der Kaufmann der Edelmann fen, und daß er vermöge seiner Wurde und königlicher Frenheiten den Handel treibe. Ben seiner Erhebung verbietet der Furst den Wellen, dem neuen Edelmann oder Kaufmann schaden zu thun. Dieser Monarch schätzt ohne Zweifel seinen Kaufmann deswegen hoch, weil er durch ihn groß ift, und wundert sich vielleicht, daß unsere Konige nur den Goldaten und Höflingen den Adel ertheilen, mit bemfelben sogar handel treiben und ihn für bage Geld verkaufen.

Der Abel ber Rausieute barf mit bem Rriegs abel nicht verwechselt werben. Der Vorzug bes letteren grundet sich auf die Beschaffenheit ber Zeiten, darin er entstanden. Die Bolfer plunderten einander, gehörten nirgends zu Sause, lebten als Rauber, ober mußten fich gegen Räuber vertheidigen. Die Könige glaubten, daß sie durch nichts als Eroberungen unsterhlich werden konnten. Dazu gehörte Blut und adlich Blut. Der Kriegsstand wurde folglich der vornehmfte, und die sich darin hervorthaten, adelten fich. Die Vorzuge diefer Belden lieft man bis auf ihre Enfel fommen, damit fie burch die Thaten ihrer Voraltern entstammt sich einen Ruhm daraus machen sollten, wie jene ju sterben. Dieß war der Annsigriff, einen gewissen Geist bis auf die Rinder fortzupflanzen, und den Kriegsstand empor zu bringen, der das mals ber einzige mar. Ift dieß der Ursprung und die Absicht seines Adels, fo werden dieß Die rechten Ritter senn, die anstatt des Zeltes, in den Schreibstuben ber Gewinnfucht gebohren, zu Weichlingen, zu furchtsamen Verschwendern erzögen werden. Sie werden sich ihrer Waffen wie der abgesetzte Patron zu Benedig bedienen (\*).

<sup>(\*)</sup> Der h. Theobor, beffen Bilbfaule auf bem Martusplag in ber Rechten ben Schild, in ber Linken

Unsere Zeiten sind nicht mehr friegerisch und die Thaten der berühmtesten Helden from Macedonia 's Madman, to the Sweds

Pope

werden uns bald wie die Sbentheuer des Don Quispote vorkommen. Die Nation, welche sich durch den Degen am letten hervorgethan, macht sich nun durch den Pflug viel ehrwürdiger und mächtiger. Man verwüstet die känder nicht mehr durch Eroberungen, sondern erobert sein eigen kand burch den Handel. Führt man ja noch Kriege, so geschieht es, denselben gegen eifersüchtige Mitwerber zu vertheidigen, oder sich durch ihn zu einem Gleichgewicht ihrer Macht zu vershelsen, Man rüstet sich jest nicht um Erisumphe, sondern den Frieden zu genießen; und die Zeit ist uns vielleicht nahe, da der Bauer und Bürger seinen Stand adeln wird.

Der Kaufmann ist also gleichsam an die Stelle des Soldaten getreten; sollte folglich sein Stand nicht verdienen, durch gleiche Ausmerksamkeit und gleiche Mittel erhoben zu werden? Das Kriegshandwerk ist durch den Abel groß geworden; der

den Spieß halt. Die Benetianer haben anstatt dies ses martialischen Heiligen, den Markus zu ihrem Schutherrn angenommen, als seine Gebeine ihnen ihre Kausseute zubrachten. S. Amelot de la Houfape von der Regierung dieser Acpublik.

Handel muß durch Ransseute groß werden; das heißt solche Ransseute, die es nicht für nöthig achten, sich erst durch erkaufte Vorzüge ehrlich zu machen, sondern ihre Würde in der Aufnahme des Handels setzen, und nicht jeden Gewinn für gut genug halten, wenn sie auch die Quellen der Handlung vergiften sollten. Zu verwüsten, zu verderben, um reich zu werden, dieß ist das einzige, worinn sich der Kriegsgeist der Edelleute im Kaufmannsstande äussert.

Die Belohnungen, Ehrenzeichen und Vorzüge des Kaufmanns mussen demselben in den Augen seiner Mitburger ein sichtbares Ansehen geben, das ihm selbst daben jederzeit zu Gemuth führte, mit eben dem Muth, mit eben dem Ehrgeiz und Hoheit des Gemuths das blübende Sluck der känder zu erhalten, womit der Soldat selbige wider seinen Willen verheeren muß.

Dank sen es dem Alter, in dem wir leben ! unsere Kaussente dürfen eben so wenig Betrüger als unsere Edelleute Ignoranten senn. Giebt es noch unter den Christen solche, deren ganze Seele nichts als Geldgeiz ist, die sich wie Inden durch Wucher und Betrug zu bereichern suchen, so müßten sie beschnitten und nicht geadelt werden. Ohnedem, wozu helsen ihnen jene Quittungen über ihre Frengebigkeit, für die man ihnen Ahnen verschreibt, als, sie lächerlich und

dem Geschlecht der Mäuse ähnlich zu machen, welches seinen Rang unter den Thieren durch ein paar Flügel zwendeutig läßt. (\*)

Ich komme auf die Sitten der Kaussente, in denen sich die Ausübung sowohl als die Aufnahme des Handels gründet. Guter Glaube, Redlichkeit, Liebe zum gemeinen Besten mussen hier die Triehsedern senn; so wie der

Der Geltenheit wegen, will ich noch eine Stelle vom Abel überhaupt entlehnen, die man eher in einer pähstlichen Bulle, als einem läppischen Roman vermuthen sollte. Hier ist sie: In nobilitate multi sunt gradus, mi Mariane, et sane si cuiuslibet originem quaeras, sicut mea sententia sert, aut nullas nobilitates inuenies, aut admodum paucas, quae sceleratum non habue, runt ortum. Quum enim hos dici nobiles videamus, qui divitiis abundant, clivitiae vero raro virtutis sint comites, quis non viedet, ortum esse degenerem? Hunc usurae

<sup>(\*)</sup> Ich erinnere meine Leser an die Fabel, welche ein Philosoph aus Wien dem Frenherrn von Bar erzählt hat. Sein ganzes Sendschreiben an Jourdain ist ein hirtenbrief an unsere Kaufsleute, die sich ihres Ursprungs schämen, und es für zuträglich sinden, ihren Kindern einen Frenhrief Müstiggänger zu senn, ihrem Namen ein Benwort, und pielleicht zum Uebersluß ihrem Vermögen einen Rechtstitel anzukausen, um dassenige als Junker besigen zu dürfen, was sie als Bolontars im Pandel erheustet haben.

Fleiß in den Manusakturen, Werkstätten un dem Feldbau. Doppelter Gegenstand von gle cher Erheblichkeit, der alle Sorgfalt und Rach denken der Regierung sich anmaßt, weil au der Vereinigung desselben das Wohl des gat zen Volks entspringt,

Stellen die Kausseute Unterhåndle zwischen den verschiedenen Glieder des Staats vor (\*); mit wie viel Rech

ditarunt, illum spolia, proditiones aliun Hic veneficiis ditatus est; ille adulationibu Huic adulteria lucrum praebent; nonnulli mendacia prosunt. Quidam faciunt ex cor iuge quaestum; quidam ex natis; plerosqu homicidia iuuant. Rarus est, qui iuste diu tias congreget. Nemo fastum amplum facit nisi qui omnes metit herbas, Congregant he mines diuitias multas, nec vnde veniant, se quam multae veniant, quaerunt. Omnibus versus placet: Vnde has habeas quaerit no mo, sed oportet habere. Postquam vero ple na est arca, tunc nobilitas poscitur, quae si quaesita nihil est aliud quam praemium in quitatis. S. die Liebesgeschichte bes E1 rialus und ber Eueretia, die Aeneas Gilviu ber unter bem Namen Pius II. auf bem romische Stuhl gefessen, feinem gandemann Marianus Gocini zu Gefallen gefchrieben; sie begleitet ben CXII Brief in feinen Berten.

<sup>(\*)</sup> Hume in der Abhandlung seiner vermischte Schriften.

sollen nicht ihre Geschäfte öffentlicher und fenerlicher senn? Das gemeine Wesen besoldet sie gleichsam; von der Erhaltung desselben hängt also ihr Stand und Gewerbe ab. Jenes müßte daher füt die Bedingungen vesselben mehr Sorge tragen; viese aber hingegen für die Verbindlichkeiten, welche sie dem Publico schuldig sind, erkenntlicher und auf ihre Rechenschaft gegen dasselbe mehr bedacht senn.

Der öffentliche Eredit ist die Seele des Handels; er beruht auf dem Vertrauen, so sich einzelne Bürger durch ihre Ehrlichkeit erworden haben. Diese Masse ves Privatcredits vieler Mitdürger zusammengenommen ist eine Riederlage, die allen Mitgliedern der Gesellschaft heilig senn sollte; weil es das unmittelbare Interesse eines jeden mit sich bringt, nach seinem Vermögen den Eredit der übrigen zu untersüßen, und alle Verfälschung oder Verminderung desestauen verhüten. Wer das öffentliche Verfen als derjenige, so sich an einer öffentlichen Geldcasse vergreift, die ihm anvertraut ist.

Der gute Wille zu bezahlen ist eine Folge ans dem sittlichen Charafter des Schuldners, die dem Gläubiger für desselben Alugheit und Redlichkeit gut sagt. Dieser gute Wille giebt nicht nur die beste Sicherheit für daßjenige Geld was wian fremden Händen überläßt, sonders dient selbst zum Unterpfand für den Schade ungewisser Unglücksfälle. Die Tugend eine Kaufmanns sollte sich also zu seinem guten Ri men wie die Waare zur Münze verhalten.

Hauptsächlich sett aber der Kaufmann de rechtschaffenen Burger deßwegen zum boraus weil der Vortheil des Handels seinem besoi bern Gewinn bftere entgegen gesett ift. Di Erhaltung des ersteren verlangt daber Opfe bon der uneigennüßigen Selbstverleugnung de Die bloße Sabsucht macht denselbe auf die Große des Vortheils scharfsichtig, ohn sich die Folgen für seine Mitbutger und de Handel selbst vorzustellen. Er schluckt jede Biffen in sich, und zieht weder den hunge ber funftigen Zeit noch die Anochen zu Rath an benen er ersticken wird. Das gegenwart ge und gewisse benimmt ihm die Einsicht eine größeren Guts, welches ihm einen Anfwand be Zeit kosten murde, oder das er mit ander theilen mußte. Go schlägt er nicht nur die o fentlichen Einkunfte, fondern felbst bie Eir kunfte der Nachkommen zu seinem Eigenthum Der Strom mag untergehen, ber Safen bei fallen - nichts als sein eigner Verluft ift in se nen Augen wichtig, und der Berdienft eine Jahrs wird bem Gewinn eines Jahrhundert shne Semiffenszweifel vorgezogen.

Plato (\*) fieht den Reichthum und die Armuth des Handwerkers als das Verberben feis ner Profession an. "Ist er reich, sagt er, mennft du, daß er fur feine Arbeit Gorge tragen wird? Rein, die Faulheit und Rachläßigkeit wird ihn und seine Runk verzehren. If er burftig, wie soll er sich tuchtige Werkzeuge anschaffen? Er wird hudeln, und an feinen Rindern und lehrlingen Stumper hinterlaffen." Last uns glauben, baß die Gewinnsucht bes Kaufmanns der Aufnahme des Handels weit nachtheiliger sen; und lehrt und die Erfahrung sicht, daß eben die Laster, wodurch man auch hier ein Vermögen zusammen bringen will oder gebracht hat, ebenfalls den Gebrauch besselben verkehren? Die Schreibstube ist eine Schule bes Betrugs und des Geizes; was Wunder ! wenn die Haushaltung ein Tempel der Unordnung und Schwelgeren ift. Der Markt schämt fic dieser Frenbenter und die Stadt ihrer Denkmåler; der Handel flucht ihrer Unterdrückung und vas Publikum ihrer Gaffreiheit.

Der Kaufmann hingegen, der sein Baterland, das gemeine Beste und die Zukunst liebt, pflanzt Bäume, die seinen Enkeln erst Schatten werfen sollen; er verabscheut jeden Gewinnst wie einen Diebstahl, der dem ge-

<sup>(\*)</sup> In vierlen Gespräch über die Republike

meinen Besten bes Handels zuwider ift. fucht durch kluge Unternehmungen seinem gan neue Zweige der Handlung zuzulenken; er u terstütt und erhalt die alten, die, wenn gleich ihm nicht hundertfältige Früchte bringe bennoch viele Sande feiner Mithurger beschä tigen, und mit beren Berdorrung viele ande Mebenzweige ausgehen konnten. Dieser Rau mann ift fein hirngespinft. Ich kenne selbst Rau Teute, die Größe der Seelen genug haben, u Die Erweiterung des Handels und nicht di Gewinn zu ihrer letten Absicht zu machen, t nicht an die Berechnung desselben allein, so dern auch an seine Rechtmäßigkeit und gu Anwendung denken. Solland mußte feine Dar me durchstechen, wenn es nicht noch Kausten hatte, die aus Liebe zu ihrer Erde ihre M lionen in einem Handel laufen ließen, der je wenig mehr abwirft, oder ihnen auch wo Schaden verursacht, wie der Wallfischfang. D Kaufmann ift demnach großer Empfindung fåhig; es ist der Mühe werth, ihn dazu an gumuntern.

Die grünen Müßen, bie zerbrichenen Benen Wechseltische schrecken ehema den Betrüger ab. Worin findet er aber je seine Sicherheit, als in dem Schup, ben er finicht mehr erschleichen darf, der ihm anget ten wird, und in dem Untergang besserer Bi

Fer? Höffnung und Mitleiden, die man ihm Chrig läßt, flössen ihm seine Rühnheit ein; unterdessen die letteren Schaam, Furcht und Neue unthätig machen.

Man sagt von einem alten Volk, wo det Geschmack an der Schönheit ihren Liebhabern theuer zu stehen kam. Auf ihre Rechnung sammlete man einen Brautschatz für diesenigen Töchter des Landes, an deren Empfehlung die Ratur nicht gedacht hatte. — Wie nahe kommt dieß dem Gebranch, den man jest von der Tugend eines ehrlichen Mannes macht?

Wenn eine Stadt nicht mehr als einen techtschäffenen Burger in sich schließen möchte, fo find die Gefete feinetwegen gegeben und die Obrigkeit seinetwegen eingesett. Richt jenen Frevlern zu gefallen, die nur zu übertres ten und die Gerechtigfeit zu bestechen bestissen find, wurden die Gesetze euch, Bater der Stadtanvertrant; sondern diesen Redlichen zu ethal ten, damit er nicht vereckelt, nicht abgeschreckt, nicht gehindert werde, es zu senn, damit et uns verdroffen all das Gute thun konne, was sein patriotischer Geist entwirft, und ihm sein großmuthig herz zum Besten des gemeinen Wesens eingiebt. Dann wird sein Eifer in der Dankbarkeit für euren Benstand neue Nahrung finden, und sein Benspiel das Muster und Erbe theil seines Haufes senn.

Last uns von einzelnen Versonen auf ga Familien schließen. Sie find die Elemente burgerlichen Gesellschaften; folglich ihr E fluß in selbige unstreitig größer, als man wa zunehmen scheint. Das Wohl des gemeit Wesens ist mit den Eugenden und Lafter mit dem Flor und dem Verfall gewisser ( schlechter berbunden. Ein einziges ist öfters h langlich gewesen, die Sitten eines ganzen Sta ju verderben, die Gestalt desselben über 1 Haufen zu werfen, oder zu befestigen, gew Grundsätze und Gebräuche in Aufnahme - o Verachtung zu bringen, von denen Sandel i Wandel abhängt. Mahomet war erst der P phet seines Hauses, und hierauf eines grof Volks. Sollte fich die Vorsorge der Obrigi nicht daher billig auf die Pflege gewisser A und die Beschneidung anderer erftrecken?

Wenn die Polizen berechtigt ist, das Gest eines Gebäudes, das eine Gegend der St ziert, durch Wegrammung elender Hütten f zu machen; wenn es zu ihrer Pflicht gehö solche Handthierungen, welche die Reinig eines sließenden Wassers verderben können, den Ausssuß desselben zu verlegen und von d Eingange des Stroms in ihre Mauren zu fernen; so ist ein weit angelegentlicher schäft für die Obrigkeit, diesenigen Famil zu decken, deren Lauterkeit dem Verdruß

Reides und der Rache der Bosheit ausgesest ift, sie als den Reil der Gesetze in ihren Sänden ehrwürdig zu erhalten; auf solche hingegen zu wachen, deren Absichten schon ein heimlich Gift für ihre Mitbürger mit sich führen.

Die Familien sucht, deren bloker Nas me den Berbacht einer ansteckenden Krankheit giebt; ist es in unsern Tagen mehr als jemals. Dieser Eigennuß, der ganze Geschlechter vereinigt, dem gemeinen Wesen diejenige Sulfe abzudringen, die Anverwandte fich selbst einander in leisten schuldig find, hat die schädliche Nachsicht für die Familienkinder ausgebreitet, denen man, troß ihrer Dummheit und Nichtswurdigfeit fich fast nicht smehr unterstehet, Vorziehungen und Bedienungen abzuschlägen, und die durch die Niederträchtigkeit ihrer Vorsprecher und Beforberer bald felbst in ben Stand gefest werden, sich wiederum in der Wahl anderer zu rechtfertigen. Daher jene Verschworungen gegen Verbienste, deren Lohn man mit seines Gleichen du verschwägern sucht, um die Gesetze im Rothfall entwaffnen, oder die Ausleger derselben klug machen ju konnen; daher jene Pflanzschulen des Boksbeutels, an dessen Dienst gewisfen Saufern mehr gelegen, als ben Zunften zu Ephesus an der Jungferschaft ihrer Diana. Diesem einreiffenden Uebel konnte nicht nache brudlicher Einhalt gethan werden als durch den

Familien geist, dessen Anwendung sowi zum gemeinen Besten überhaupt, als bes Ho bels insbesondere, ich hier anzupreisen suche.

Der Familiengeist, von dem ich red verdiente wenigstens mehr Aufmerksamkeit, der Fabelschreiber des Bienenstaa (\*) für ein gewisses Maaß von Unwissenheit certain portion of Ignorance) verlangt, weld er in jeder wohleingerichteten Gesellschaft erhalten für nothig halt. Diefer Geift befieht einer vorzüglichen Starke gewisser Naturgab oder Reigungen, welche durch die Eindrucke t hauslichen Benspiels und der daraus fließend Erziehung erblich gemacht und fortgepflanzt wi ben. Ich setze hier vornehmlich einen gewist Grad gesellschaftlicher Neigungen und den Sc men burgerlicher Tugenden zum voraus, (de warum sollten diese nicht so gut einer Nache mung und Abartung als andere Triebe u Anlagen fahig fenn?) einen Grad, der uns v mogend machte, unfer Privathestes über b dffentlichen Ruben und Benfall zu vergeffei die Ehre des Standes, dem wir uns widme und seine Vortheile fur die Gesellschaft unsei Selbsterhaltung und Eigennuß vorzusegen.

<sup>(\*)</sup> Man beville am Enbe seines Essay of Cl rity and Charity-Schools, ber bem ersten A feiner Fable of Bees angehängt ist.

Dieser Familiengeist ist bersenige, welcher Stadte gebaut hat und durch den sie besichen-Er war ohne Zweifel am wirksamsten, da man Den Grund dazu legte und die Mauren um felbige zeichnete. Reiner von diesem kleinen Volk dachte an etwas anders als seine Stadt; selbst Da jeden fein Saus zu beschäftigen anfing , wurden seine Gedanken defivegen nichts weniger als von dem allgemeinen auf seinen eigenen Bau abgeleitet, sondern dieser bezog sich noch immer auf jenen. Gie wurden fertig, noch redete man davon, noch untersuchte man das unternommene Werk, noch frug man einander, was man ersegen und hinzufügen mußte. Rind = und Rindeskinder führten aus und verbesserten den Entwurf, den die erfen Stifter ihnen mitgetheilt hatten. Je entfernter die Zeiten, besto unverständlicher wurde die Ueberlieferung von dem Werth, der Ratur und den Bedingungen einer Erbschaft, die viele Menschenalter gekostet hatte, und fur deren Zinse uns die Gorge und Wirthschaft aufgetragen senn sollte. Gefahr eines Capitals in solchen Sanden, die es nicht selbst erworben, ist groß. Der Eifer, der Segen, die Wunsche, womit die ersten Gründer unserer Wohnplate ihren spätesten Be Asnehmern ungeachtet ihrer Undankbarkeit sol che hinterließen, hebt vielleicht noch einige Funs fen in den Seelen weniger Geschlechter auf a

die uns den Seift der ersten Wohlthater kent lich machen und offenbaren. Das sind die Ptrioten, deren Häusern sede Stadt das Rei und die Ehre anbieten sollte, die Person ihr ersten und altesten Familie, die selbige gebe und gestiftet hat, vorzustellen.

Wenn es bemnach auch Familien geb möchte, die von ihren Vorältern her die wa ren Grundsätze des Handels und die Luft da unverfälscht geerbt haben, so find solche als! Trabanten, welche dem Handel durch ihre Die fte Warme und Glan; schaffen; als die Dai me, welche den Lauf deffelben in Sicherh setzen; als die Leuchtthurme anzusehen, na benen ber irrende Schiffer fich richtet und ut beren Anblick der Fremdling frohlockt. che Familien follte man nicht untergeben laffet fondern vielmehr aufmuntern, auszeichnen, v ziehen, bamit ber Beift barin nicht fferbl wurde; denn mit ihnen steigt und fallt t Sandel, und sie werden unter den Trumme deffelben begraben.

Diese Betrachtungen sind mir nicht bl von ungefähr eingefallen; sie gründen sich nigermaßen auf ein verloren Blatt, welch ich theils vor Augen gehabt, theils zu ein Fortsehung jener gemacht zu senn scheint. T Verfasser davon wird durch eine Befanntn hung nicht beleidigt senn können, welcher le gefundene Sachen ausgesetzt sind. Ich bin übrigens so wenig Willens die Neugierde einiger Leser durch die Erzählung des Zufalls, der mir dieses Papier in die Hände gespielt, zu bestiedigen, als mich um ihre Muthmaßungen zu befümmern. Meine Absicht ben Mittheilung dieses Fragments werde ich zum Theil rechtsertigen, wenn man es selbst gelesen haben wird;

"daß die Natur jemals ihre Bande mit "einer weisern Wahl hatte knupfen konnen, Die-"se Familie hat vom Großvater her ihr An-"sehen mit dem Besten des gemeinen Wesens "genan verbunden. Der Großvater starb und "hinterliest seinen zahlreichen Erben im Testa-"ment einige hunderttausend, die er zur Er-"weiterung des Handels und um die polnischen "Waaren an R-g- verbindlich zu machen, "an Polen gegeben hatte, die Könige werden "wollten. Der Krieg verdarb diesen Anschlag. "Der Sohn erhielt nichts als die Schulden sei-"nes Vaters und trieb den Handel gleichfalls "ins Große. Dieser Mann that alles, unge-"achtet der Ausschlag unglücklich gewesen war; "wie viel wurde er nicht ben besseren Umstän-"den unternommen haben? Er sorgte in seinen "bürgerlichen Aemtern blos für die Aufnahme "bes allgemeinen Handels, und seine Absich-"ten waren auf nichts weniger als den seini"gen insbefondere eingeschränkt. Den ersteren "und nicht den letteren sah er als das Erb-"theil der Seinigen an. In seinem hauswe-"sen war er nachläßig, aber desto eifriger, "jum Besien der Stadt neue Vorschläge und "Einrichtungen zur machen, die noch bestehen. "Er berief sich immer auf die alten Gesetze, "und drang darauf, nach denselben geurtheilt zu "werden. Das Wort Publikum sprach er "mit Chrfurcht aus. Er liebte den Polen trot "aller seiner Thorheiten und Leichtsinnigkeit, "weil er Waaren zur Handlung liefert, und "haßte den Englander, so achtungswürdig er "sonst ist, weil er seine Mitburger wie Last-"thiere braucht, um seinem Abnehmer zuzuschlep-"pen. Er seufzete über den Verfall und der "Eifer des gemeinen Besten verzehrte ihn end-"lich. Er lebte wie ein Romer, der ben sei-"nen großen Thaten Rüben ist und war folz "darauf, ein Burger zu senn. Man hielt ihn "für eigen finnig; man unterstand sich aber unicht, por seinen Augen Riederträchtigkeiten zu "begehen. Wer die Menfchen kennt, versteht "auch ihre Sprache. Ein Eigensinniger "heißt ein Mann, der ohne lleberlegung zu kei-"nem Entschluß zu bringen ift, der den Ente "wurf, nach dem er handeln will, nicht nach "den Einfällen eines jeden umwirft und andert, "sondern den Vorschriften der gesunden Ver-

munft und des Gewiffens treu bleibt und über "die Urtheile des gefälligen und leichtsinnigen "Pobels hinweg ift. Die Kinder dieses Bur-"gers erbten den Geift und die Grundfate "ihres Baters, die sich vielleicht für unsere "Zeiten nicht mehr schicken. Die Liebe zum "gemeinen Besten ift ihre Leidenschaft, Die ih-"nen Einsichten und Muth giebt, wodurch sie "ein Anstoß derjenigen werden, die in vergolde= "ten Rutschen fahren und fich mit der Beute "des handels puten. Sie widerstehen "Verführungen der Fremden, die zu uns als "it Wilden kommen, um uns das Nothwendi-"ge zu laffen. Wenn diese Familie die Grunde "sabe ihres Baters gegen ihre Miteiferer be-"haupten will, so wird sie genothigt, sich selbst "zu ihrem Umsturz zu entschließen. Ihre Uneschläge waren wohl überlegt, und zielten gleiche "falls auf die Ausbreitung bes handels von "Polen und Eurland bis nach Holland und "Frankreich, wozu fich ein guter Freund auf-"opferte. Gleichwohl gingen sie durch Neben-"buhler zu Grunde, denen alle Wege gut find, "Schilf zu ihren Dachern zu schneiden; durch .,,den Betrug ber Bedienten, welche die meunige Gefahr, so man jest läuft, wider die "Gesetze zu handeln, und die Leichtigkeit, sein "Gluck ohne guten Namen zu machen, ver-"dorben hat. Man bewundert den Maring,

"ber auf ben Ruinen der größten Handelsftadt "saß, und sich durch ihren Schutt über den "Wechsel seines eigenen Schicksals aufrichtete. "Ich habe die Worte eines sterbenden Sohns "aus diesem Hause, womit er sein Geschwister "trostete, das ihn als seinen zwenten Bater "verehrte, noch nicht vergessen konnen. "verdienten, aufbehalten zu werden. "meiß, meine Bruder, ob es nicht "ur allgemeinen Berbefferung dienen mochte, wenn ein haus wie "das unfrige zu Grunde geht? Man "wird daburch zur Erfenntniß fom-"men, wie viel an ehrlichen Bur-"gern geiegen, und fich warnen lasusen, es andern so schwer als uns "zu machen. Dieser Mann fühlte fich ftar-"fer ben kaltem Blut, als vielleicht Glover "mitten in seiner Begeisterung , wenn er ben "erhabenen Gedanken seines Selden nachfann, "mit denen er fich und seine Bandvoll einweih-"te und Frenheit und Vaterland auß-"sprach."

Die Tugend will wie das Laster ofters, verrathen senn, und man macht sich um die Welt verdient, wenn man die Sonderlinge der einen und die Frechheit des andern in ihrem wahren Lichte zeigt. Vielleicht sindet dieses Familienst die seigt. Vielleicht sindet dieses

pie ich auch davon nur liefern kann, feine Kensner. Bielleicht wird ein Haus, das sein Gescheimnis entdeckt sieht, dadurch genothigt, seiner Stammtugenden nicht überdrüssig zu werden und die Ehre derselben länger zu behaupten. Wenn eine Familie, worin dieser Geist herrscht, zahlreich wäre, wenn sie alle von einem Sinp darin regiert würden, und wenn Aufmunte-rungen hinzu kämen; wie viele Vortheile —

Von diesen Vortheilen mag derjenige gengen, welcher im Stande ift, feiner Baterstadt. ein Gemalde ihrer Handlung zu entwerfen über die mahren Grundfäße der allgemeinen und die Mängel und Mißbräude der einheimischen, über den leitfaden, die lettern einzusehen und zu entbeden, über die Ochabung nüglider Einrichtungen und Berbefferungen; ber, fage ich, im Stande ift, hieruber seinen Mitburgern sowohl mit einer fcarffinnigen Deutlichkeit die Augen zu öffnen als selbige durch die Aufwallungen eines patriotifden Herzens und das Benfpiel einer edlen Selbstverläugnung aufzuwecken. Damit ich ber Versuchung nicht unterliege, ein fo feltnes Muster offentlich zu umarmen; so eile ich, um von benjenigen Werfen Rechenschaft abzulegen, deren Ucbersetung und Auszug ich meinen Lesern überreicht habe.

Der herr von Dangeuil hat feine Unmerkungen für die Arbeit eines Englanders ausgegeben (\*); sein Name ist gleichwohl nicht lange ein Rathfel geblieben. Der Benfall seines Konigs und des Publici haben seine patriotische Feder belohnt. Man vermuthet von feiner Reise in die nordischen Reiche eine neue Frucht derselben. Eine dortige Akademie ber Wissenschaften, welche den Ruhm hat, die ersie in ihrer Art zu senn, erkannte seine Berdienste und nahm ihn unter ihre Mitglieder auf. Des Herrn von Dangenil Reigung für sein Waterland scheint durch die Maske eines Fremden hindurch, wiewohl mit einer überlegten und wißigen Schalkheit, über die uns nur eine angenommene Leidenschaft Gewalt läßt. Er scheint nicht ohne Grund die Aufschrift seines Buchs und die erstern Abschnitte über die Vortheis

<sup>(\*)</sup> Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Gr. Bretagne par rapport au Commerce et aux autres sources de la puissance des Etats. Traduction de l'anglois du Chevalier John Nickolls. Seconde Edition, à Leydo 1754, 12.

le Rkankreichs aus dem Schriftsteller eis nes Volks geborgt zu haben, das ohne allen Berdacht hierüber Glauben verdient; so wie er im Con eines wider feinen Willen aufrichtigen Englanders venselben ergänzt hat. Ueber die Nachtheile seines Vaterlandes urtheilt er mit ber Unpartenlichkeit der gesunden Bernunft, vie sein Charafter sich anmaßt, welcher ihm zugleich zu fatten kommt, die Frenheit eines gutgesinnten Unterthanen mit der Achtsamfeit, die er dem Staat seines Monarchen schuldig ist, zu vereinigen; wiewohl er die erste und letzte Abtheilung mit einem Wink schließt, der feine Aufrichtigkeit schmeichelhaft macht. In dem zwenten Theil seines Werks ahmt der herr von Dangeuil einen uneingenommenen Brits ten nach, und muntert theils durch lobspruche, Die der Wahrheitsliebe nichts koften, theils durch Beobachtungen, seine Landsleute zur Rachahe mung und Anwendung auf; er thut einige Borschläge, die jum Besten jedes Bolks gereichen wurden, und viele, die man mit einer Befremdung ben einem solchen vermisset, das auf seine dffentlichen Anftalten groß thut. Es fehle

an Englandern nicht, die diesen Ruhm ihrem eignen Vaterlande abstreiten. Wenn uns Anfon die Geschichte von der Ausrustung seines Geschwaders erzählt hat, so macht er uns fast gegen seine Rachrichten und Urtheile von den Chinesern gleichgultig. Man kann baber bem Beren von Dangenil kaum einen Vorwurf baraus machen, daß er sich gegen das Ende feines Buche allmählich felbst verleugne, weil er die Einbildungen biefer Insulaner in Ansehung ihrer Regierungsform, Frenheit und blubenben Glucfeligkeit vernichtet. Wenn er fich ben dem Schäuspiel , bas er seinen gandsleuten butch ben Schaben, den er aufbeckt, giebt won bet Mils eines treugebornen Englanders entfernt; so überläßt er fich noch weit weniger bem Leichtfinn eines befriedigten Debenbuhlers. Der Widerspruch von Mitleiden und Bermunderung, womit fein Werk schließt, ift wenigftens eine febr befcheidene Ironie.

Die französische Uebersetung des Don Ulloa soll gleichfalls vom Herrn von Dans seuil senn. Diese Nachricht und die Vorrede W dem spanischen Werk haben mich bewogen/ einen Auszug bavon ber Ueberfegung bes erfteren anzuhängen. Man fieht hier ein Reich, bas diejenige Wahtheit bestätigt, welche ein neuer Schriftsteller in den letzten Willet eines berühmten Anführers ber Schleichhandler (\*) geundlich, lebhaft und finnreich eingekleidet hat. Man wird es bem Eifer bes Don Ulloa eher zu gut halten , wenn er mit weniger Mäßigkeit gegen England schreibt, beffen Geemacht, Ueberlegenheit und Staatsklugheit im Sandel er bald jum Ochrecken, bald jur Beschämung seines Baterlandes anfahren muß. Wie viele Porurtheile ift er als lenthalben gezwungen aus dem Wege zu raumen, durch welche seine Mitburger sowohl selbst bie Berjahrung ihrer schimpflichen Fesseln unterforeiben, als sich zu ihrer Befrenung die Bande binden. Hier kann man mit Pope ausrufen:

Truths would you teach, or save a fin-king land?

All fear, none aid you and few understand.

<sup>(\*)</sup> Testament politique de Louis Mandrin, Généralissime des troupes (de Contrebandiers écrit par luis meme dans sa prison etc. \* Valence, 1755,

Last und an den Spaniern lernen, wie willführlich die Blindheit in unfern eignen Angelegenheiten und wie hartnäckig sie sen; and den Engländern hingegen, wie geneigt und Einssichten und Glück machen, bende lieber zu Einsgriffen in die Rechte der schwächern, als zu unserer einheimischen und eignen Verbesserung anzuwenden; kurz, daß die Fehler einzelner Wenschen auch Fehler ganzer Volker und Staasten sind.

## Biblische Betrachtungen

eines

Christen.

sede biblische Geschichte ist eine Weisssaung, die durch alle Jahrhunderte, und in der Seele jedes Menschen erfüllt wird. Jede Geschichte trägt bas Sbenbild des Menschen, einen Leib, der Erde und Asche und nichtig ist, den sinnlichen Buchstaben; aber auch eine Seele, den Hauch Gottes, das Leben und das Licht, das im Dunkeln scheint und von der Dunkelheit nicht begriffen wersden fann. Der Geist Gottes in seinem Worte offenbart sich wie das Selbsissand die — in Knechtsgestalt, ist Fleisch—und wohne unter und voller Enade und Wahrheit.

London, den 19. Mart, am Palm-Sonntage 1758.

## Biblische Betrachtungen

Ehtisten.

Ich habe heute mit Gott ben Anfang gemacht, jum zwentenmal die heil. Schrift zu lesen. Da mich meine Umftande zu der größten Einode nothigen, worin ich wie ein Sperling auf der Spite des Daches site und wache, so finde ich gegen die Bitterfeit mancher traurigen Betrachtungen über meine vergängenen Thorheiten, über den Mißbranch der Wohlthaten und Umstände, womit mich die Vorsehung so gnädig unterscheiden wollen, ein Gegengift in der Gesellschaft meiner Bücher, in der Beschäftigung und Uebung, die sie meinen Gedanken geben. Die Aussicht einer durren Wuste, worin ich mich von Wasser und Aehren verlassen sehe, ist mir jest näher als jemals. Die Wissenschaften und jene Freunde meiner Vernunft, scheinen gleich

Hiobs mehr meine Gebuld auf die Probe z fellen, anstatt mich zu troffen, und mehr bi Wunden meiner Erfahrung blutend zu macher als ihren Schmerz zu lindern. Die Ratur he in alle Körper ein Salz gelegt, das die Sche dekunstler auszuziehen wissen, und die Vorsel ung (es scheint) in alle Widerwartigkeite einen moralischen Urstoff, den wir aufzulose und abzusondern haben, und den wir mit Ri pen als ein Hulfsmittel gegen die Krankhe ten unserer Natur und gegen unsere Gemuth ubel anwenden konnen. Wenn wir Gott bi Sonnenschein in der Wolkensaule übersehen so erscheint uns seine Gegenwart des Rach in der Zeuersaule sichtbarer und nachdruckliche Ich bin zu dem größten Bertrauen auf feil Gnade durch eine Ruckficht auf mein ganz Leben berechtigt. Ich erfenne felbst in mein gegenwärtigen Verfaffung einen liebreichen V ter, der in ernsthaften Blicken warnt, der mi wie den verlornen Sohn hat in mich sel gehen laffen, und meine buffertige Rucke zu ihm nicht nur mit der Zuruchaltung m ner verdienten Strafe, sondern auch mit ein huldreichen Vergebung und unerwarteten nahme beantworten wird. Es hat weder meinem bofen Willen gelegen, noch mir Gelegenheit gefehlt, in ein weit tieferes Elei in weit schwerere Schulden zu fallen, als t

rin ich mich befinde. Gott! wir sind solche armselige Geschöpfe, daß selbst ein geringerer Grad unserer Bosheit ein Grund unserer Dankbarfeit gegen dich werden muß. Gott! wir sind solche unwürdige Geschöpfe, daß nichts als unser Unglaube deinen Arm verfürzen, und deiner Freigebigkeit zu segnen Grenzen seßen und sie wider ihren Willen einschränken kann.

Wenn mich Aufechtung hat auf bas Wort ansmerksam gemacht, so kann ich den Ochriften des geistreichen herven das Zeugniß geben, was er den Nachtgedanken des ehrwurdis Sowans dieser Insel schuldig gewesen. Die Lesung dieses frommen Schriftgelehrten hat die Gottlichkeit der Bibel so oft dem Gefühl meiner Geele mit eben berfelben lebhaf. tigfeit aufgedrungen, womit das neu gepflanzte Jerusalem das Gesetz Moses von den Lippen - Esdras hörte. Er hat mir zu dem Vorsat Unlaß gegeben, meine Betrachtungen ben diefer wiederholten Lesung der heil. Schrift aufzuse: ben, und die Eindrucke zu sammeln, welche diese oder jene Stelle derselben in mir erweden und veranlassen wird. Die Unpartenlichfeit der Critik und die ehrfurchtsvolle Einfalt eines driftlichen Herzens mogen mich hierin gleichfalls begleiten. Der große Urheber Diefer heiligen Bucher hat die Absicht, jeden aufriche tigen Leser derselben meise zur Seligfeit

burch den Glauben an seinen Erlofer zu mache Die heiligen Manner, unter deren Ramen fie i halten worden, wurden getrieben durch den h ligen Geift; die gottlichen Eingebungen wurd ihnen in der Verfertigung ihrer Schriften m getheilt, damit sie uns zur Lehre, zur Stra gur Zuchtigung und Unterricht in der Gerei tigkeit nühlich seyn sollten (2. Tim. III. 15. 1 2. Pet. 1. 21.). Diese Wirkungen kann Gi keinem entziehen, der um selbige betet, w der heil. Geift allen denjenigen verheißen i die den himmlischen Vater darum bitten. T Nothwendigkeit, uns als Leser in die Empfir ungen des Schriftstellers, den wir vor u haben, zu versegen, uns seiner Verfassung viel möglich zu nähern, die wir durch ei gluckliche Einbildungsfraft uns geben konne zu welcher uns ein Dichter ober Geschichtschr ber so viel möglich zu helfen sucht, ist ei Regel, die unter ihren Bestimmungen eben nothig als zu andern Buchern ift.

Ich will einige allgemeine Anmerkung über die göttliche Offenbarung machen, die n einfallen werden. Sott hat sich geoffenbart di Wenschen in der Natur und in seinem Wo Man hat die Aehnlichkeiten und die Beziehur en dieser benden Offenbarungen noch nicht weit auseinander gesetzt und so deutlich erklänoch auf diese Harmonie gedrungen, worin

ne gesunde Philosophie sich ein weites Feld öffnen konnte. Bende Offenbarungen muffen auf eine gleiche Art in unzähligen Fallen gegen die größten Einwurfe gerettet werden, bende Offenbarungen erflaren, unterftußen fich einander und konnen sich nicht widersprechen, so sehr es auch die Auslegungen thun mogen, die unsere Vernunft darüber macht. Es ist vielmehr der größte Widerspruch und Mißbrauch derselben, wenn sie selbst offenbaren will. Ein Philosoph, welcher der Vernunft zu gefallen das göttliche Wort aus den Augen sett, ist in dem Fall der Juden, die desto hartnäckiger das neue Testament verwerfen, je fester sie an dem al-An diesen wird die ten zu hangen scheinen. Prophezeihung erfüllt, daß dasjepige ein Aergerniß und eine Thorheit in ihren Augen ift, was zur Bestätigung und zur Erfüllung ihrer übrigen Einsichten dienen sollte. Die Naturfunde und Geschichte sind die zwen Pfeiler, auf welchen die mahre Religion beruht. Der Unglande und der Aberglaube gründen sich auf eine seichte Physik und seichte Historie. Natur ist so wenig einem blinden Ungefähr oder ewigen Gesetzen unterworfen, als sich alle Begebenheiten durch Charactere und Staatsgrunde aufschließen laffen. Ein Newton wird als Raturkundiger von der weisen Allmacht Gottes,

ein Geschichtschreiber von der weisen Regierun Gottes, gleich stark gerührt werden.

Gott offenbart sich — — der Schöpfe der Welt ist ein Schriftsteller — Was für ein Schicksal werden seine Bücher erfahren müfen; was für strengen Urtheilen, was für scharstnnigen Kunstrichtern werden seine Bücher ur terworfen senn? — Wie viele armselige Religionsspötter haben ihr täglich Brod von seine Hand genossen; wie viele starke Seister, wi Herostratus, in der Verwegenheit ihrer Scharde eine Unsterblichkeit gesucht, deren Todesang um eine bessere gesteht hat!

Gott ist gewohnt, seine Weisheit von be Rindern der Menschen getadelt zu feben. Di fes Stab war in keiner Gefahr, ohngeachts ihn die Zauberstäbe der weisen Aegyptier un zingelt anzischten. Diese Tausendkunftler ware endlich genothiget, den Finger Gottes in der verächtlichsten Ungeziefer zu erkennen und den Propheten des wahren Gottes auszuweichen Der Begriff, daß das höchste Wesen selbst di Menschen einer befondern Offenbarung gewuis digt hat, scheint dem Wißling so fremde un außerordentlich zu fenn, daß er mit Phara fragt: was dieser Gott haben will und wori fein Gesuch besteht. Mit diesem Begriff sollt man aber nothwendiger Weise eine Betrachtun derjenigen verbinden, denen diese Offenbarun

ju gut geschen. Gott hat fich Menfchen offenbaren wollen; er hat sich durch Den schen offenbart. Er hat die Mittel, diese Offenba= rung den Menschen nütlich zu machen, sie für folde einzunehmen, fie unter ben Menschen auszubreiten, fortzupflanzen und zu erhalten, auf die Ratur der Menschen feiner Weisheit am gemäßesten grunden muffen. Ein Philosoph, der Gott in der Wahl aller diefer Umstände und Wege, in welchen Gott seine Offenbarung hat mittheilen wollen, tadeln oder verbessern wollte. warde immer vernanftiger handeln, wenn er -feinem Urtheil hierin zu wenig zutrauete, damit er nicht Gefahr liefe, wie jener gefronte Sternkundige, das Ptolomaische System oder seine Erklärung des Sternenlaufes für den mahren Dimmelebau anzusehen.

Sat Gott sich den Menschen und dem ganzen menschlichen Geschlechte zu offenbaren die Absicht gehabt, so fällt die Thorheit derjenigen desto mehr in die Augen, die einen eingesschränkten Geschmack und ihr eigenes Urtheil zum Probestein des göttlichen Worts machen wollen. Die Rede ist nicht von einer Offensbarung, die ein Voltaire, ein Bolingbrofe, ein Shaftesbury annehmungswerth sinden würzden; die ihren Vorurtheilen, ihrem Wis, ihren moralischen, politischen und epischen Grillen am meisten ein Genüge thun würde; sondern

pon einer Entbeckung folder Wahrheiten, an peren Sewißheit, Glaubenswürdigkeit und Wichtigkeit dem ganzen menschlichen Seschlechte gezigen wäre. Leute, die sich Einsicht genug zustrauen, um eines göttlichen Unterrichts entschhren zu können, würden in jeder andern Ofsenbarung Fehler gefunden haben, und haben keine nothig. Sie sind die Sesunden, die des Arztes nicht bedürfen.

Gott hat es unstreitig seiner Weisheit am gemäßesten gefunden, diese nähere Offenbarung , seiner selbst erst an einen einzigen Menschen, hierauf an sein Geschlecht und endlich an ein besonderes Volk zu binden, ehe er erlauben wollte, selbige allgemeiner zu machen. Grunde dieser Wahl lassen sich eben so wenig von uns erforschen, als warum es ihm gefallen, in sechs Tagen zu schaffen, was sein Wille eben fo füglich in einem einzigen Zeitpunkte hatte wirklich machen können. Ferner, Gott hat fich so viel möglich bequemt, und zu der Menschen Reigungen und Begriffen, ja selbst Vorurtheis len und Schwachheiten heruntergelaffen. ses vorzügliche Merkmal seiner Menschenliebe, davon die ganze heilige Schrift voll ist, dient ben schwachen Ropfen zum Spott, die eine menschliche Weisheit, oder eine Genugthuung ihrer Reugierde, ihres Vorwißes, eine Uebereinstimmung mit bem Geschmack ber Zeit, in

der sie leben, oder der Secte, zu der sie sich bekennen, im göttlichen Worte zum voraus setzen. Rein Wunder, wenn sie in ihrer Vorssellung sich hintergangen sehen, und wenn der Seist der Schrift mit eben der Gleichgültigseit zurückgewiesen wird, ja wenn dieser Seist eben so stumm und unnüß scheint, als der Heiland dem Perodes, der ihn, ungeachtet seiner großen Reugierde und Erwartung zu sehen, mit mehr als Kaltsinn zu Pilatus bald zurückschickte.

Wer sollte sich einbilden, daß man in den Büchern Mosts eine Geschichte der Welt hat suchen wollen? Viele scheinen ihn bloß deswegen zu lästern, daß er ihnen nicht Mittel giebt, die Fabeln eines Herodotus zu erklären, zu erzgänzen oder zu widerlegen. Wie lächerlich, wie unglaublich würde ihnen vielleicht die Geschichzte der ersten Welt vorkommen, wenn wir sie sollkommen hätten, als sie selbige wünschen?

Diese Bücher sollten von den Juden erhalten werden. Es mußten also viele besondere Umstände dieses Volk so nahe angehen, wodurch se für den Inhalt derselben eingenommen werden konnten. Die Geschichte dieses Volks ist an sich selbst von größerer Wichtigkeit in Ansehung unserer Religion, als aller andern Völker ihre, weil Gott in der Hartnäckigkeit dieser Ration das traurigste Bild unserer verdorbenen Ratur, und in seiner Führung und Regierung desselben die größten Proben seiner Langmuth, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, kurz die sinnlichsten Offenbarungen seiner Eigenschaften zu erkennen gegeben.

Warum Gott dieses Volk gewählt? Richt seiner Vorzüge wegen. Die Frengeister mögen seine Dummheit und Bosheit in Vergleichung anderer Völker so stark auszeichnen, als sie wollen: hat Gott das Epangelium nicht gleichfalls durch unwissende und unansehnliche Werkzeuge in den Augen der Welt fortpflanzen wollen? Wer kann seinen Kath hierin erforschen?

Tingbroke in den fünf ersten Abschnitten des 1. Buchs Mosis sinden, um die erste Historie der Wölker zu ergänzen und aufzuklären; von so großer Wichtigkeit sind die Entdeckungen desselben für das menschliche Geschlecht überhaupt.

sophen nicht gefehlt, die Schöpfung als eine natürliche Begebenheit zu erklären. Es ist das her kein Wunder, daß sie Mose einen gleischen Einfall zugetraut haben, und dieses anstatt einer Erzählung von ihm erwarten. Eine Erzählung, die nach dem Begriff der Menschen abgemessen und gewissermaßen mit den Begriffen der Zeit, in denen er schrieb, in Verwandtschaft siehen mußte, kann Köpfen wenige Zufriedenheit gehen, die eine Erklärung sor-

bern; die die Begreiflichkeit einer Sache ber Wahrheit vorziehen. Man weiß, in wie viel Thorheiten die Reigung funftige Dinge zu erforschen verleitet hat; daß diese Reigung dem Menschen das Vertrauen gegeben, sich hiezu fähig zu halten; daß fie die Mittel dazu in Sternen, imt Vogelfluge u. s. w. für füglich und hinlanglich angefeben, um ihrem Borwis ein Genuge in thun. Die Begierde, Dinge ju wiffen, die uns ju boch, die über unsern Gesichtsfreis, die uns unerforsch lich find, aus eben der Schwäche, die uns bie Bufunft so dunkel macht, hat die Menschen in eben folche lächerliche Methoden und Irrthumer geführt. Solche Leute verdienen mit eben soviel Recht Weltweise und Philosophen zu heißen, als man Zigenner, Aftrologen 2c. Wahrsager genannt hat.

Last uns natürliche Begebenheiten mit natürlichen, und Wunder mit Wundern vergleichen, wenn wir von selbigen urtheilen wollen.

Daß Mose von der Natur nach Aristotelischen, Cartesischen oder Newtonischen Begriffen sich hätte erklären sollen, wurde eine eben so lächerliche Forderung senn, als daß Gott sich in der allgemeinen philosophischen Sprache hätte offenbaren sollen, die der Stein der Weisen in so manchen gelehrten Köpfen gewesen.

Daß Mose für den Pobel allein geschrieben, ist entweder ohne allen Sinn, oder eine lächerliche Urt zu urtheilen. Geht die Sonne im Sommer für den Bauer allein so frühe auf, weil der faule Bürger und wollüstige Hösting ihres Scheins so manche Stunden länger entbehren können, oder benselben unnöthig finden?

Paulus wurde entzuckt. Er fand keine Worte, um seine Begriffe, die er bom dritten himmel mit sich brachte, erzählen und deutlich mathen zu konnen. So wie unsere Ohren, ohne bom Schall der Luft gerührt zu werden, nicht hören können, und alles verständliche Gehör bon einer weder zu starken noch zu schwachen Bitterung ber Luft abhangt; fo ift es mit unfern Vorstellungen. Sie hangen von körperlie chen Bildern ab , und mangeln und laffen sich nicht mittheilen, wo uns diese fehlen, und wo wir solche nicht in andern erwecken konnen. die unsern eigenen gleichformig find. fieht, wie schwer es ift, die Figuren und Idiotismen einer Sprache in die andere überzutras gen, und je mehr die Denkungkart der Bolter verschieden ist / zu desto mehr Abweichungen und Etsegungen ober Aequationen, daß ich so rede, ist man gezwungen. Wie soll das her eine Erzählung beschaffen senn, in der uns Dinge verständlich und vernehmlich gemacht werden sollen, die so weit außer dem gangen Umfang unserer Begriffe abgesondert liegen ?

Mit was für Demuth, mit was für stumis iner Aufmerksamkeit und tiefer Ehrfurcht muss schöpfer der Welt von dem Seheimnisse der Schöpfer der Welt von dem Seheimnisse der großen Woche, worin er an unserer Erde gesarbeitet hat, kund machen will. So kurz die Erzählung von der Hervorbringung eines Werztes ist, das seinen Venfall fand, da es da war, das er würdig gefunden so lange zu erhalten, und das er als ein bloßes Gerüste eines höheren Sedändes duf die fenerlichste Art zu vernichten sich vorbehalten hat, so wichtig muß sie in unseren Augen senn. So sehr er sich hermuter gelassen, und das wenige, was uns das von zu verstehen möglich, nothig und nützlich ist, zu offenbaren: so weit übersteigt es gleichz wohl unsere Denkungskräfte.

i. B. Mose 1. Die Vernunft mußsicht ihit dem Urtheile jenes Philosophen über des HeraklitusSchriften begnügen: Was ich verstehe, ist vortresslich; ich schließe daher ébenso auf dasjenige, was ich nicht verstehe. Sottes eigenes Zeugniß kann uns allein vollkommen versichen, wo unsere Einsicht in die Natur unzureichend seyn würde. Sott fällt dieses Urtheil, nachdem er seden Theil der Schöpfung besonders angesethen hat. Jeder wurde als gut erklärt. Der Ausammenhang aller dieser Theile giebt ihnen sier die höchste Süte.

Sott schuf Stoff und Form; bas Dafenn und die Bestimmung besselben, daß Nichts Etwas wird, und dieses Etwas alles, was er will. Wie können wir das in Worten ausdrücken, was wir nicht im Stande sind, und im Geringsten vorzustellen? Wir mussen uns hier als solche ansehen, denen der Sinn des Sehörs in der Geburt versagt ist, und die man mit dieler Miche gewisse Wörter aussprechen lehrt, deren Eindruck sie selbst nicht vernehmen.

1. B. Mose 2. Aus dieser Bildung des Menschen, wie sie uns Mose erzählt, erhalten wir einen Maßstab, unsere Ratur zu beurtheilen. Go fünstlich der Ban unseres Leibes ist, so übersieht hier Gott gleichsam, an seine Weisheit barin ben Menschen zu erinnern : er findet es nothiger, ihn an den Staub der Erde, den er zu diesem Meisterstücke der forperlichen Welt gemacht hat, zu verweisen. Wenn also dieser Leib Stanb ist, wie soll unfere Liebe und Pflege desselben beschaffen senn? Der Othem des Lebens in unserer Rase ift hingegen ein Sauch Gottes. Dasjenige also, was das sicherste Zeichen von der Vereinigung unserer Seele mit dem Leibe ift, beschreibt uns Mose als eine Wirkung des gottlichen Sauches. Die geheimnisvolle Ratur der menschlichen Seele, ihre Abhängigkeit von ihrem Urbeber

-heber, ist in dem finnlichsten und einfachsten Bilde ausgedrückt. Longin hat Moses bewunbert, wenn er ben bochsten Gott sprechen lagt, und was er spricht, geschieht. Die Schöpfung des Menschen giebt in Mofes Erzählung eine weit geheimnisvollere und fenerlichere Sandlung als sein bloßes Wort. Ein Rathschluß Gottes wird vorher eingeführt. Gott nimmt sich die Mühe, den Staub der Erde zu bilden. Die abrige Schöpfung scheint in Ansehung dieser ein opus tumultuarium zu senn. Das größte Geheimniß wird beschlossen, da Gott sein gebildetes Werk anhaucht. Dieser Sauch ist das Ende ber ganzen Schöpfung. Der Ausdruck, dessen sich Mose für die Seele bedient, enthalt zugleich ein Sinnbild des geistlichen Lebens derselben. Go wie unsere Bereinigung des Korpers und der Seele mit dem Othem des leibe Itchen Lebens verbunden ift und bende zugleich anfhören, so besteht das geistliche Leben in der Bereinigung mit Gott und der geistliche Tod in der Trennung bon ihm. Das Geschenf unferes Othems ift von Gott und fteht in feiner Sand; der Gebrauch desselben kommt auf uns an. Laffet uns niemals vergessen, daß biejenige Ratur, beren Daseyn wir aus dem Othem des Leibes schließen, Gott nahe zugehört, mit ihm nahe verwandt ift; daß unsere Seele nicht ein blo-Bes Dasenn feines Wortes, sondern ein Dasenn

seines hauches hat; daß wir zu allen unsern handlungen seinen Benstand so nothig haben, als das
Othemholen zu unserem Leben. Wir können uns
nicht selbst schaden, ohne Gott zu betrüben; nicht
an seinem Willen Theil nehmen, ohne an seinem
Glück Theil zu nehmen. Wer sollte es glauben,
wenn es uns Gott nicht selbst gesagt hätte, daß er
seinen Ruhm in unserem Gehorsam und den
Genuß seiner Herrlichkeit in unserer Gesellschaft
und Theilnehmung sindet? Das 17te Capitel
Johannis ist ein Commentar über die Schöpfung des Menschen, weil selbige mit der Erlösung desselben zusammen gehalten werden muß,
wenn man bende in ihrem rechten Lichte, in ihrem
Zusammenhange bewundern will. Ps. 104. 29,30.

1. B. Mose 3. Die Furcht, die Scham des bosen Gewissens, die Unhinlänglichkeit unserer Vernunft, die Bosheit unseres Herzens gut zu machen und zu bemänteln, sind in diessem Theile der Geschichte mit aller treuen Einsfalt und Tiessinnigkeit, deren kein menschlicher Pinsel sähig ist, geschildert. Die Schwierigskeiten, diese Umstände des Sündenfalles zu verssehen, sließen alle aus den Vorurtheilen, die man sich von der Weisheit Adams gemacht, und von den salschen Begriffen, die man für die Weisheit Gottes vorgegeben hat. Dieß ist die Kindheit des menschlichen Geschlechts, hierin

bestand ihre Unschuld, die Gott erhalten, worin er seine Geschöpfe erziehen wollte, die unter seiner Psiege zu der herrlichen Sohe würden ausgewachsen seyn, in welcher unser Heiland uns den Glauben vergleichungsweise mit dem Verhältniß eines Senstorns zu dem volltommenen Baume vorstellt. Die Unruhe eines bössen Gewissens ist derjenigen Bewegung ähnlich, die wir Scham und Furcht nennen. Wir müssen alle Rebenbegrisse hier verlieren und auf die bloße Bewegung der Seele sehen; unsere Worte sind Allegorien der Gedanken oder Bisser derselben. Unsern Eltern war ihr eigener Leib im Wege, sie wünschten, daß sie sich ihren eigenen Augen entziehen könnten.

1. B. Mose 4. Der Fluch, den Adams Sunde gegen Gott auf die Erde gebracht hatte, wird durch Rains Sunde gegen seinen Bruder verdoppelt. Des ersten Arbeit soll schwer senn; Gottes Segen will sie gleichwohl mit ihren Früchten belohnen. Des letteren gewissermaßen vergebens oder doch nicht von der Wirkung, die sich der Vater versprechen konnte. Die Erzbe sollte ihm ihre Stärke versagen. Je geselzliger die Menschen leben, desso mehr genießen se von dem Boden, an dem sie gemeinschaftlich arbeiten. Je genauer sie die Pflichten der Gesellschaft untereinander erfüllen, desso leichter

wird es ihnen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Uneinigkeit macht ein fruchtbares Land zur Wüste, arme Einwohner, Flüchtlinge.

1. B. Mose 5. Das Geschlechts = Regi= ster dieses Rapitels zeigt, wie dauerhaft das Leben der ersten Menschen in Vergleichung mit unserem gewesen; es zeigt überdieß, wie alle Dinge, die wir in den Lauf der Ratur und zu ihren Gesetzen zählen, unmittelbar von Gott abhängen. Welches Gesetz der Natur ift allgemeiner und gewisser, als: Mensch, du mußt sterben ? Selbst dieses Geset ist von dem Soch-Ken an dem Benspiele Henochs aufgehoben. So wie die Menschen ihre Natur oft ihrer Vernunft entgegenseßen , und ihre Gewohnheit zu handeln zu einer Nothwendigkeit machen, so hat man in der Weltweisheit ofters die Natur ihrem Schöpfer engegensetzen wollen und von widernaturlichen und übernaturlichen Werken-geredet. Wie viele Wunder hat Gott gethan, mochte man fagen, daß wir nichts für Ngtur erkennen sollen; und was ist in der Natur, in den gemeinsten naturlichsten Begebenheiten, das nicht ein Wunder für uns ift, ein Wunder im strengsten Berstande?

Henoch wandelte mit Gott. Er sah dieses Leben als eine Reise an, als einen Weg, auf dem wir zu unserer Heimath, zur Wohnung Gottes kommen sollen. Glücklicher Pilgrim,

der den Herrn der Ewigkeit, wo er durch den Glauben einzukehren hoffte, zu seinem Wegweisfer und Führer wählte! Er fand einen Richt, weg, den Gott nur zwenen seiner Lieblinge ents deckt hat. Ebr. 11, 13.

1. B. Mose. 9. Wir sehen hier ben Stammbater des menschlichen Geschlechts trunten von dem Gewächse seines eigenen Weinberges, in einem Schlaf, der einen Rausch begleitet, in einem Zustande, beffen ein Wachender sich geschämt haben wurde. Cham sieht die Bloke und alle die Umstände, womit sie begleitet war, mit einer Art von Augenweide, die man daraus schließen kann, daß er seinen zwen Brudern Nachricht davon giebt, um, wie es scheint, sie an dem Schauspiele Theil nehmen Wie vortrefflich ist in dieser Aufzu lassen. führung Chams das Verderben seiner Nachkommen vorher verkundigt, in denen wir die menschliche Ratur in eben dem betrübten, schamvollen Zustande antreffen, im Rausche ihrer Eufte, in einer Fühllosigkeit der abscheulichsten Lafer und gröbsten Abgotteren, worin sie so viele Jahrhunderte gleich eingeschlafenen Trunken. bolden begraben gelegen und noch liegen! Mit was für göttlicher Weisheit find hingegen in der Aufführung Gems und Japhets die Sitten ih. rer Nachkommen geschildert! Weit gefehlt, daß

fe an den abscheulichen Ausschweifungen, worin die Chamiten besonders ein Bergnugen fanden, Theil nehmen, suchen sie vielmehr den Abschen und die Schwäche der menschlichen Ratur, wie hier an ihrem Vater, mit einem Kleide zu bedecken. Go wie der trunfene und nackte Noah unter demfelben lag und nur wenis ger ins Gesicht fiel, so war es mit ihren Bemuhungen um Erkenntniß und Tugend auch beschaffen. Sie waren nicht im Stande, ihre trunkene, schlafende und bloße Natur in den Stand herzusiellen, worin sich der wachende und nüchterne Noah befand, der alsdann mit Gott wandelte. Ein Kleid darauf zu decken, war alles, was sie thun konnten, so wie die ersten Eltern feine andern Hulfsmittel, als Feigenblatter, zu finden wußten. In zwen besondern Umstånden wird die Unvollkommenheit und Unhinlanglichkeit ihrer Tugend noch schöner und finnlicher ausgedrückt. Sie gehen rückwärts. Jesai. 44, 25. Was waren die weisesten heis den besser, als Menschen, die ruckwarts gin. gen? Ihre Gesichter waren abgekehrt, daß sie die Bloße ihres Vaters nicht sehen konnten. Sie hatten keine Erkenntniß von der Große der Schande, von der Tiefe des Elendes, worein die menschliche Natur verfallen war. Kann ein Blackmore, der seine Enthusiasieren, für die Mythologie der Alten mit so vielem Wiß

der gelehrten Welt aufgedrungen, uns eine Allegorie aufweisen, die solche wichtige, nicht nur wichtige, sondern zugleich prophetische Wahrheiten, in so einfache, lebhafte und so erstaunend ähnliche Bilder eingekleidet hat? wenn wir hiezu die dren Worte Roahs nehmen, in die er benn Erwachen aus seinem Rausche, benm Erblicken des Rleides, womit er sich bedeckt fand, ausbricht; wenn wir die plotliche Verwandlung eines Trunkenen, Fuhllosen, in aller Bloke seiner Schande liegenden Menschen in einen Engel des Lichtes sehen, der über Jahrhunderte in die Zufunft sieht, der von einem Segen Gottes mit Entzudung redet, ber mit seinem Fluche und Segen das Schicksal ber Bolfer entscheidet; welche menschliche Zunge hat jemals mit so wenig Worten einen solchen Strom von Erkenntniß eingeschlossen, und in eine Begebenheit, die ein so einfältiges Ansehen hat, den Sinn so vieler tiefen Geheimnisse gelegt!

nngewöhnliche Einigkeit unter den Menschen, eine Einigkeit, die in den bosen Gedanken ihres Herzens ihre Stärke erhielt. So wie sie auch ohne Sündsut sich vermuthlich bald würden aufgerieben haben, und die Sündsut in dieser Ubsicht nicht einmal als eine Strafe anzusehen ist, sondern als eine Wohlthat; so würde die

Berstreuung und das Mißverständniß auf eine betrübtere Art aus dieser Vereinigung, wie ein Sturm auf eine Windstille, erfolgt senn, als die Gott durch ein Wunder unter ihnen hervorsbrachte.

Mose beschreibt dem Eiser Gottes, das Vorhaben der Menschen zu verhindern, mit eben den Worten, womit er die Menschen den ihrigen ausdrücken läßt. Kommt ——— laßt uns niedersahren. Dieß ist das Mittel, wo-durch wir dem himmel näher gekommen sind. Die Herunterlassung Gottes auf die Erde; kein Thurm der Vernunft, dessen Spise bis an den Himmel reicht, und durch dessen Ziegel und Schleim wir uns einen Namen zu machen gezdenken; dessen Fahne der irrenden Menge zum Wahrzeichen dienen soll.

Sott hat sich die Vereinigung der Menschen porbehalten zu einer einzigen Sprache, zu der einzigen wahren Erkenntniß. Die Ausbreitung des Evangelii ist das Hülfsmittel, unsere Herzen, unsere Sinne und Vernunft zu vereinigen. Die Propheten des alten und neuen Bundes vertrösten uns auf die Zerstörung Babels, und daß die Zerstreuung des menschlichen Serschlechts sowohl ein Ende nehmen wird, als des jüdischen Volkes seine. Die Erhaltung und Regierung der Welt wird ein fortdauern-

des Wunder bleiben, bis das Geheimniß Gottes zu Ende senn wird.

1. B. Mose 14. Die Zuruchaltung, mit welcher Mose hier des Königs Melchisedek erwähnt, ohngeachtet ber Wichtigkeit seiner Person und bes Amtes, bas er ihm giebt, zeigt, wie Gott sich eingeschränkt, Mose als einen bloßen Geschichtschreiber des judischen Volkes und seiner Regierung deffelben zu brauchen. Paulus konnte den Hebraern dassenige sagen, worüber Gott ihrer Schwachheit wegen sich gar nicht durch Mose ihnen erklaren wollte. Ein Jude mußte das Geset als die einzige wahre Religion, als den einzigen Gottesdienst ansehen; wir durfen aber nicht denken, daß in Ansehung Gottes dieses Geset als die einzige Bedingung nothig gewesen, um ihm zu gefallen. Gott hatte feine treuen Diener und Verehrer vermuthlich sowohl in Japhets als Sems Linie, die Roahs Erfenntniß und Glauben zu erhalten suchten, weil wir hier einen Priester dieser Ordnung finben. Es gefiel aber Gott, einen abgottischen Abram zu sich zu rufen, ihn besonderer Gnaden zu würdigen, seine Nachkommen unter eis ne besondere Regierung zu nehmen und uns von den Wohlthaten, die er diesem Bolf erwie-.fen und dem Bezeigen besselben gegen ihn zu unterrichten; dieses alles um die Welt auf den -Meffias vorzubereiten.

Berstreuung und das Mißverständniß auf eine betrübtere Art aus dieser Vereinigung, wie ein Sturm auf eine Windstille, erfolgt senn, als die Gott durch ein Wunder unter ihnen hervorbrachte.

Mose beschreibt den Eiser Gottes, das Vorhaben der Menschen zu verhindern, mit eben den Worten, womit er die Menschen den ihrigen ausdrücken läßt. Kommt ——— laßt uns niederfahren. Dieß ist das Mittel, wodurch wir dem Himmel näher gekommen sind. Die Herunterlassung Gottes auf die Erde; kein Thurm der Vernunft, dessen Spiße bis an den Himmel reicht, und durch dessen Ziegel und Schleim wir uns einen Namen zu machen gestenken; dessen Fahne der irrenden Menge zum Wahrzeichen dienen soll.

Sott hat sich die Vereinigung der Menschen porbehalten zu einer einzigen Sprache, zu der einzigen wahren Erkenntniß. Die Ausbreitung des Evangelii ist das Hülfsmittel, unsere Herzen, unsere Sinne und Vernunft zu vereinigen. Die Propheten des alten und neuen Bundes vertrösten uns auf die Zerstörung Babels, und daß die Zerstreuung des menschlichen Sezschlechts sowohl ein Ende nehmen wird, als des jüdischen Volkes seine. Die Erhaltung und Regierung der Welt wird ein fortdauern-

4.1.

des Wunder bleiben, bis das Geheimniß Gottes zu Ende senn wird.

1. B. Mose 14. Die Zuruchaltung, mit welcher Mose hier des Königs Melchisedek erwähnt, ohngeachtet ber Wichtigkeit seiner Person und des Amtes, das er ihm giebt, zeigt, wie Gott sich eingeschränkt, Mose als einen bloßen Geschichtschreiber des judischen Volkes und setner Regierung deffelben zu brauchen. Paulus konnte den Hebraern dassenige sagen, worüber Gott ihrer Schwachheit wegen sich gar nicht durch Mose ihnen erklaren wollte. Ein Jude mußte das Geset als die einzige wahre Religion, als den einzigen Gottesdienst ansehen; wir durfen aber nicht denken, daß in Ansehung Gottes dieses Geset als die einzige Bedingung nothig gewesen, um ihm zu gefallen. Gott hatte feine treuen Diener und Verehrer vermuthlich sowohl in Japhets als Sems Linie, die Roahs Erfenntniß und Glauben zu erhalten suchten, weil wir hier einen Priester dieser Ordnung fin-Es gefiel aber Gott, einen abgöttischen Abram zu sich zu rufen, ihn besonderer Gnaden zu wurdigen, seine Nachkommen unter eis ne besondere Regierung zu nehmen und uns von den Wohlthaten, die er diesem Bolf erwie-.fen und dem Bezeigen beffelben gegen ihn zu unterrichten; dieses alles um die Welt auf den Meffias vorzuhereiten.

Berstreuung und das Misverständnis auf eine betrübtere Art aus dieser Vereinigung, wie ein Sturm auf eine Windstille, erfolgt senn, als die Gott durch ein Wunder unter ihnen hervorbrachte.

Mose beschreibt den Eiser Gottes, das Vorhaben der Menschen zu verhindern, mit eben den Worten, womit er die Menschen den ihrigen ausdrücken läßt. Kommt ——— laßt uns niederfahren. Dieß ist das Mittel, wodurch wir dem Himmel näher gekommen sind. Die Herunterlassung Gottes auf die Erde; kein Thurm der Vernunft, dessen Spisse bis an den Himmel reicht, und durch dessen Ziegel und Schleim wir uns einen Namen zu machen geschenken; dessen Fahne der irrenden Menge zum Wahrzeichen dienen soll.

Gott hat sich die Vereinigung der Menschen porbehalten zu einer einzigen Sprache, zu der einzigen wahren Erkenntniß. Die Ausbreitung des Evangelii ist das Hülfsmittel, unsere Herzen, unsere Sinne und Vernunft zu vereinigen. Die Propheten des alten und neuen Bunz des vertrösten uns auf die Zerstörung Babels, und daß die Zerstreuung des menschlichen Sezschlechts sowohl ein Ende nehmen wird, als des jüdischen Volkes seine. Die Erhaltung und Regierung der Welt wird ein fortdauern-

des Wunder bleiben, dis das Geheimniß Gottes zu Ende senn wird.

1. B. Mose 14. Die Zuruchaltung, mit welcher Mose hier des Königs Melchisedek erwahnt, ohngeachtet ber Wichtigkeit seiner Person und des Amtes, das er ihm giebt, zeigt, wie Gott sich eingeschränkt, Mose als einen bloßen Geschichtschreiber des judischen Volkes und setner Regierung besselben zu brauchen. konnte den Hebraern dassenige sagen, worüber Gott ihrer Schwachheit wegen sich gar nicht durch Mose ihnen erklaren wollte. Ein Jude mußte das Geset als die einzige wahre Religion, als den einzigen Gottesdienst ansehen; wir durfen aber nicht denken, daß in Ansehung Gottes dieses Geset als die einzige Bedingung nothig gewesen, um ihm zu gefallen. Gott hatte feine treuen Diener und Verehrer vermuthlich sowohl in Japhets als Sems Linie, die Roahs Erfenntniß und Glauben zu erhalten suchten, weil wir hier einen Priester Dieser Ordnung finben. Es gefiel aber Gott, einen abgottischen Abram zu sich zu rufen, ihn besonderer Gnaden zu murdigen, seine Nachkommen unter eine besondere Regierung zu nehmen und uns von den Wohlthaten, die er diesem Bolf erwie-.fen und dem Bezeigen deffelben gegen ihn zu unterrichten; dieses alles um die Welt auf den -Mæffias vorzubereiten.

Ich bediene mich dieses Umstandes insbesondere, um einen rechten Begriff von der Abficht der gottlichen Offenbarung zu geben. Durch die Juden sollte dieselbe ausgebreitet werden: fie mußte ihnen also so interessant als möglich gemacht werden, durch eine genaue Beschreibung des Lebenslaufes ihrer Vorfahren, die sie für die kleinsten Umstände einnehmen sollten, durch alle die Hulfsmittel, welche die Reigung eines Polfes beschäftigen und an sich ziehen konnen. Es ist also eine gleiche Thorheit, in Mose eine Geschichte anderer Völker, außer in sofern ihre Verbindung mit den Juden felbige unentbehrlich macht, als eine ganze Entwicklung des gottlichen Spstems in einer Offenbarung zu suchen, die fur Menschen geschehen.

derung sehen, wie Gott sich in alle kleine Umstände einläßt, und die Offenbarung seiner Regierung in gemeinen Begebenheiten des menschlichen Lebens den seltenen und außerordentlichen vorzieht; wie er die Vorurtheile, die Irrthümer, die guten und bösen Reigungen der Menschen in seiner Gewalt hat, sie zu seinem Rathe lenkt, und denselben, ungeachtet aller menschlichen Hindernisse, gleichwohl durch sie selbst herrlich aussührt. Unterdessen wir unwissende arme Menschen an nichts als. an unsere kleinen LeiGefallen diese auszusühren suchen, spielt uns Gefallen diese auszusühren suchen, spielt uns Gott sein eigenes Muster in die Hände, an dem eine unbekannte Hand wie an ihrem eigenen wirkt, und wo ein Isaak, ungeächtet seines Widerwillens, selbst die Hände anlegen muß. Umsonst, daß er mit einem großen Zittern stark zittert, daß ihn ein heftiger Schauder nach dem andern überfällt... Ich habe ihn gesegnet; ja er soll gesegnet senn!

Wollen wir noch an der göttlichen Regierung zweiseln, da die Schrift alle große Begebenheiten, alle wichtige Umstände gleichgültig
ansieht, und Gottes Aufmerksamkeit sich auf
die kleinste Bewegung unserer Seele, auf Isaaks Liebe zu Wild, auf Esaus Linsengericht, auf Jakobs steinernen Polster erstreckt, und diese Proben seiner Vorsehung, die den Meisten gleich Thorheit sind, seiner Offenbarung allein werth
schätt?

Das Wort Gottes ist gleich jenem stammenden Schwerdte, das allenthalben sich hinkehrt, oder gleich dem Lichte, das alle Farben in sich hält.

I. B. Mose 33. Jakob kauft hier ein Stuck Feld, um sein Sezelt aufzuschlagen, im Lande der Verheißung, das ganz seinen Nach-kommen gehören sollte. So kaufte Gott das

Ich bediene mich dieses Umstandes insbesondere, um einen rechten Begriff von der Abficht der gottlichen Offenbarung zu geben. Durch Die Juden follte dieselbe ausgebreitet werden; Re mußte ihnen also so interessant als möglich gemacht werden, durch eine genaue Beschreibung des Lebenslaufes ihrer Vorfahren, die sie für Die fleinsten Umstände einnehmen sollten, durch alle die Hulfsmittel, welche die Reigung eines Wolfes beschäftigen und an fich ziehen konnen. Es ist also eine gleiche Thorheit, in Mose eine Geschichte anderer Völker, außer in sofern ihre Verbindung mit den Juden felbige unentbehrlich macht, als eine ganze Entwicklung des gottlichen Spstems in einer Offenbarung zu suchen, die fur Menschen geschehen.

derung sehen, wie Gott sich in alle kleine Umsstände einläßt, und die Offenbarung seiner Resgierung in gemeinen Begebenheiten des menschlichen Lebens den seltenen und außerordentlichen vorzieht; wie er die Vorurtheile, die Irrthümer, die guten und bösen Reigungen der Menschen in seiner Gewalt hat, sie zu seinem Rathe lenkt, und denselben, ungeachtet aller menschlichen Sindernisse, gleichwohl durch sie selbst herrlich aussührt. Unterdessen wir unwissende arme Menschen an nichts als. an unsere kleinen Leis

Gefallen und Projecte benken, und jenen zu Gefallen diese auszusühren suchen, spielt uns Gott sein eigenes Muster in die Hände, an dem eine unbekannte Hand wie an ihrem eigenen wirkt, und wo ein Isaak, ungeächtet seines Widerwillens, selbst die Hände anlegen muß. Umsonst, daß er mit einem großen Zittern starkzittert, daß ihn ein heftiger Schauder nach dem andern überfällt. . . Ich habe ihn gesegnet; ja er soll gesegnet senn! —

Wollen wir noch an der göttlichen Regierzung zweiseln, da die Schrift alle große Bezgebenheiten, alle wichtige Umstände gleichgültig ansieht, und Gottes Aufmerksamkeit sich auf die kleinste Bewegung unserer Seele, auf Isaaks Liebe zu Wild, auf Esaus Linsengericht, auf Isabs steinernen Polster erstreckt, und diese Prosben seiner Vorsehung, die den Meisten gleich Thorheit sind, seiner Offenbarung allein werth schäft?

Das Wort Gottes ist gleich jenem stammenden Schwerdte, das allenthalben sich hinkehrt, oder gleich dem Lichte, das alle Farben in sich hält.

I. B. Mose 33. Jakob kauft hier ein Stuck Feld, um sein Gezelt aufzuschlagen, im Lande der Verheißung, das ganz seinen Nach-kommen gehören sollte. So kaufte Gott das

judische Volk als einen Fleck der ganzen Erde, in der Absicht, alle Bolfer zu überführen, daß sie ihm eben so théuer senen, ihn eben so nahe angehen sollten, als dieses; und wie die Juden ein eben so großes Recht zu dem ganzen gande hatten als Jakob zu diesem Flecke, so ist das Recht aller Volker gegen das Recht dieses einzigen. Ein Fleck Ackers um ein Gezelt aufzuschlagen — wie vollkommen stimmt dieses mit dem irdischen Kanaan, mit der Stiftshutte, ja selbst mit dem Tempel Salomons überein, gegen die ewige Herrlichkeit, die aller Welt aufgehen soll und aufgegangen ist! Der Geist der Weissagung ist das Zeugniß Jesu. (Offenb. 19, 10.). Diese Regel dient der ganzen heil. Schrift jum Ecfftein und muß ein Probierstein aller Ausleger senn.

beschrieben, daß er ruhete nach der Schöpfung. Hier sinden wir ein größeres Geheimniß in den Friedensopfern ausgedrückt. Gott erklärt sie für seine Speise; der süße Geruch derselben soll seine Speise seyn. Wie in den Brandopfern die Strafe unserer Sünden, die Unreinigkeit unsserer Ratur in Porbildern von Gottes Augen entfernt wurden, so sah er in diesen Friedenspefern das Leben der neuen Kreatur, sein Bild erweckt, wiederhergestellt. Dieß ist die Speise

Gottes, die wir Menschen ihm bringen. Er hatte Wein von seinem Weinstocke verlangt; der Gartner brachte ihm Weinessig mit Galle vermischt. Diesen trank sein Sohn für ihn am Kreuz. Gott welche Wunder in deiner Erlösung! in deinem Wessen, in deinen Eigenschaften! Die Natur versschwindet vor deinem Worte. Hier ist das Alslerheiligste; die ganze Schöpfung ist nur ein Vorhof gegen dasjenige, was wir in diesem Worte sehen.

Beobachtung aller Ausschläge, daß, je mehr sie auswärtig erscheinen, desto weniger sind sie gefährlich, weil die Ausbreitung des Giftes die Schärfe desselben schwächt, und je mehr die Oberstäche des Körpers damit bedeckt ist, dessert. War der Aussas der Zöllner und Sunzber in den Augen unseres Seelenarztes nicht gleichfalls reiner, als der Pharisäer und Schriftzgelehrten ihrer?

III. B. Mose 19, 33. Wir finden ber Fremden so oft in der heiligen Schrift gedacht, daß Sott besondere Ursachen gehabt zu haben scheint, den Juden die Pflicht zu empfehlen, sich der Fremden anzunehmen. —

Die Vereinigung der Menschen untereinander war ein tief angelegtes Project des Sa-

tans, um seine Berischaft über fie durch das naturliche Berderben bequemer, dauerhafter, und feine Sklaveren schwerer zu machen. Das her sehen wir die Gottheit den fenerlichen Ent schluß fassen, dieser Absicht zuvorzukommen Wenn gleich eine allgemeine Blindheit die Menschen überzogen håtte, so ware sie doch nicht von gleichem Grade ben allen Völkern, und aus Irrthumern zusammengesett gewesen. Redes Geschlecht baute jest den Grund seines Unfrautes nach seiner Phantasie. Die Mens schen mußten folglich in ihren Urtheilen und Reigungen sehr abzuweichen anfangen, aus dem naturlichen Reichthum ihres Bodens, so schlecht auch das Gewächs desselben an sich war. So nachtheilig also die Zusammenbindung der ausgearteten Menschen für sie gewesen ware, so vortheilhaft war ihre Zusammenkunft, nachdem sich ein Unterschied zwischen ihren Gebrauchen, Art zu denken u. s. f. befand. Nichts ist so portheilhaft als die Vergleichung verschiedener Mennungen und Reigungen für die Vernunft, und nichts der Vernichtung angenscheinlicher Ungereimtheiten und grober kaster forderlicher.

V. B. Mose 4. Was für ein herrliches Kapitet! Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes geht, ist eine ganze Schöpfung von Ge, danken und Bewegungen in unserer Seele. — Gott will uns selbst nahe senn, und kommt in unsere Herzen, nicht nur, wie aus der wüssen und leeren Erde, ein Paradies aus denselben zu machen, sondern das Gezelt des Himmels selbst hier aufzuschlagen. D wie sollte uns diesser Erdenklos heilig senn, auf dem Gott würsdigt seine Hütte aufzuschlagen, weil unser arsmer Geist darunter wohnt!

Gott! wie bin ich wohl im Stande, das alles aufzuschreiben, was mein Herz fühlt, was mein Herz angiebt! Wenn Johannes als ein Mensch geschrieben hätte, so würde er niemals aufgehört haben. Er sagte die Wahrheit seines Herzens, daß die Bücher zu groß senn würden für die ganze Welt.

W. 39. Wie die ganze Dauer der Zeit nichts als ein heute der Ewigkeit ist! Die ganze Zeit macht einen einzigen Tag in Gottes haushaltung aus, wo alle Stunden zusammenhäugen und in Einen Morgen und Einen Abend eingeschlossen sind. Die Ankunft unseres Heilandes machte den Mittag der Zeit aus. Gott! was ist die Ewigkeit! und was ist der Herr derselben! wie viel Millionen Tage haben dazu gehört, wie viel Millionen Bewegungen hat die Erde gemacht, ehe sie zu derjenigen gekommen, die sie heute macht; und wie viele Millionen werden auf selbige folgen, die du alle gezählt hast, wie die vergangenen gezählt sind! Wie

diese Ewigkeit von Tagen, die in der Welt gewesen sind und noch senn sollen, nichts als Heute für dich sind, so ist der heutige Tag eine Ewigkeit für mich, ja der jetige Augenblick eine Ewigkeit für mich. herr, bein Wort macht uns flug, wenn es uns auch nicht mehr gelehrt. hatte, als, diese unsere Tage gablen. Was für ein Rausch, was für ein Nichts sind sie in unfern Augen, wenn die Vernunft sie jählt! was für ein All, was für eine Ewigfeit, wenn fie der Glaube gablt! Herr! lehre mich meine Tage zählen, auf daß ich klug werde! Alles ist Weisheit in deiner Ordnung der Natur, wenn der Geift deines Wortes den unfrigen aufschließt. ift. Labyrinth, alles Unordnung, wenn wir selbst sehen wollen. Elender als blind, wenn wir dein Wort verachten und es mit den Tauschgläsern bes Satans ansehen. Unsere Augen haben die Schärfe des Adlers, gewinnen das Licht der Engel, wenn wir in deinem Worte Alles seben, dich, liebreicher Gott! himmel und Erde, die Werke deiner Sande, die Gedanken deines Berzens gegen bepbe und in benden. Der Christ allein ist ein Mensch, er allein liebt sich, die feinigen und seine Bater, weil er Gott liebt, der ihn zuvor geliebt hat, da er noch nicht da war. Der Christ allein ift ein herr seiner Tage, weil er ein Erbe der Zufunft ist. Go hangt unsere Zeit mit der Ewigkeit zusammen, daß man

man fie nicht trennen kann, ohne behden das Licht ihres Lebens auszublasen. Ihre Verhindung ist die Seele des menschlichen lebens, so ungleich sie auch ihrer Natur nach sind, wie die Verbindung der Seele mit dem Leibe das zeitliche Leben ausmacht.

V. B. Mose 30, 11. Welche Geheimnis, se unserer Ratur sinden wir in Sottes Wort ausgeklart! der ganze Mensch scheint ohne dasselbe nichts als Erde zu seyn, ohne Gestalt leer, und Finsternis auf der Fläche der Tiese. Hier ist eine Tiese, die kein menschlicher Verstand absehen kann; eine Tiese, auf der Dunstelheit liegt, die unsern Augen nicht einmal erstaubt, die Oberstäche recht zu unterscheiden. Wolsen wir etwas wissen, so lasset uns den Geist fragen, der über dieser Tiese schwebt, der diese ungestalte, leere, geheimnisvolle Welt in die Schönheit, die Rtarheit, die Herrlichkeit verssehen kann, gegen welche die übrige Schönfung ihren Glanz zu verlieren scheint.

Das Gebot, das uns Gott giebt, ist nicht verborgen, — ist nicht fern von uns; das Urstheil ist dir nahe, Mensch — es ist in deinem Munde, in deinem Herzen — daß du dich nicht entschuldigen kannst mit der Schwierigkeit, es zu thun, oder mit der Frenheit, es zu unterlassen. Dieses Gebot ist dergestalt in dein Wespamann's Schriften I. Th.

sen verstochten, daß dieses aufhören muß, wenn du jenes Wort in deinem Munde verleugnen oder brechen willst.

V. B. Wose 34, 6. Der Satan bemächztigt sich nicht nur unserer sinnlichen Werkzenze und Kräfte, sondern auch der Vernunft selbst. Das leben unseres Peilandes und die wunderzbaren Euren, die er that, waren mehrentheiss in der Einlösung oder Wiedererstattung dieses obern und untern Wühlsteins, aus deren Vereinigung die Bewegung und Bedingung unserer Natur und unseres Lebens besteht.

Frempel, wie Gott das zum voraus besiehlt, was der Mensch, wenn er sich selbst überlassen ist, als nothwendig und als seine eigene Pflicht ansieht. Daher ist im Abgrunde unseres Herzens eine Stimme, die uns der Satan selbst nicht hören läßt, die aber Gott hört, und auf die er uns aufmerksam zu machen sucht. Wenn wir zur Selbsterkenntniß gelangen, wenn wir von ungefähr uns selbst in unserer wahren Sessalt zu Gesicht bekommen; wie wünschen, wie siehen, wie ängstigen wir uns, wie fühlen wir die Nothwendigkeit von all dem, was Gott ohne unser Wissen, ohne daß wir Antheil daran genommen und darnach gefragt hätten, sich nicht

ermüdet hat und vorzuhalten, und anzubieten, und zur Annehmung desselben aufzumuntern, ja einzuschrecken! Wir horen alsdann das Blut des Versöhners schrenen; wir fühlen es, daß ber Grund unseres Bergens mit dem Blute befprengt ift, das zur Verschnung der ganzen Welt vergoffen worden. Alle Wunder der beiligen Schrift geschehen in unserer Seele. Gro-Ber Gott! unsere verderbte Ratur, in welcher du Himmel und Erde hast vereinigen und zus gleich erschaffen wollen, ist dem Chaos nur gar zu ähnlich, seiner Ungestalt, seiner Leere und Dunkelheit nach, welche die Tiefe vor unseren Augen bedeckt, welche dir allein bekannt ist. Mache diese wuste Erde durch den Geist beis nes Mundes, durch bein Wort, ju einem guten, zu einem fruchtbaren gande, zu einem Garten beiner Sand!

Richter 6. Wir lesen so oft: die Jöraeliten schrieen, Mose schrie, die Erde schreyt.
So wenig Gott Ohren bedarf, um zu hören,
so wenig bedarf er einer Stimme, die er hören sou. Seine Allgegenwart, seine Allwissenheit sind sein Ohr und sein Auge; seine Barmherzigkeit und Weisheit giebt der ganzen
Schöpfung eine Stimme; das heißt, jeder hat
sein Waß, das er füllen muß. Sott hört unser. Schreyen, wenn der Schlaf ober Kausch sen verstochten, daß dieses aufhören muß, wenn du jenes Wort in deinem Munde verleugnen oder brechen willst.

V. B. Mose 34, 6. Der Satan bemächtigt sich nicht nur unserer sinnlichen Werkzenge und Kräfte, sondern auch der Vernunft selbst. Das leben unseres Peilandes und die wundertbaren Euren, die er that, waren mehrentheils in der Einlösung oder Wiedererstattung dieses obern und untern Wühlsteins, aus deren Vereinigung die Vewegung und Bedingung unserer Natur und unseres Lebens besteht.

Frempel, wie Gott das zum voraus besiehlt, was der Mensch, wenn er sich selbst überlassen ist, als nothwendig und als seine eigene Pflicht ansieht. Daher ist im Abgrunde unseres Derzens eine Stimme, die uns der Satan selbst nicht hören läßt, die aber Gott hört, und auf die er uns aufmerksam zu machen sucht. Wenn wir zur Selbsterkenntniß gelangen, wenn wir von ungefähr uns selbst in unserer wahren Sessalt zu Gesicht bekommen; wie wünschen, wie stehen, wie ängstigen wir uns, wie fühlen wir die Nothwendigkeit von all dem, was Gott ohne unser Wissen, ohne daß wir Antheil daran gesnommen und darnach gefragt hätten, sich nicht

ermüdet hat uns vorzuhalten, uns anzubieten, und zur Annehmung desselben aufzumuntern, ja einzuschrecken! Wir hören alsdann das Blut des Verschners schrenen; wir fühlen es, daß ber Grund unseres Bergens mit dem Blute befprengt ift, das zur Verfdhnung der ganzen Welt vergossen worden. Alle Wunder der beiligen Schrift geschehen in unserer Seele. Gro-Ber Gott! unsere verderbte Ratur, in welcher du himmel und Erde hast vereinigen und zus gleich erschaffen wollen, ist dem Chaos nur gar zu ähnlich, seiner Ungestalt, seiner Leere und Dunkelheit nach, welche die Tiefe vor unseren Augen bedeckt, welche dir allein bekannt ist. Mache diese muste Erde durch den Geist beis nes Mundes, durch bein Wort, ju einem guten, zu einem fruchtbaren gande, zu einem Garten beiner Sand!

Richter 6. Wir lesen so oft: die Jörneliten schrieen, Mose schrie, die Erde schreyt.
So wenig Gott Ohren bedarf, um zu hören,
so wenig bedarf er einer Stimme, die er hören sou. Seine Allgegenwart, seine Allwissenheit sind sein Ohr und sein Auge; seine Barmherzigkeit und Weisheit giebt der ganzen
Schöpfung eine Stimme; das heißt, jeder hat
sein Maß, das er füllen nuß. Gott hört unser. Schreyen, wenn der Schlaf ober Nausch der Sunde uns an nichts weniger, als an uns felbft, denken läßt; defto mehr denkt er dann an uns. Er weiß die Noth, in der wir alsdann sind; diese unsere Roth ift bas Geschrei, das er hört. Wie unglücklich würden selbst die Raben senn wenn Gott mit der Schöpfung ihres Futters so lange warten wollte, bis sie hungerte und fie ihn darum anzurufen anfingen ! Nichts wurde so alt werden auf der Welt, um eine Stimme brauchen zu konnen. Wir wurden verhungern, ehe unsere Bunge latten lern-Wie eine Mutter das Geschrei ihres Kindes ohne Sprache versteht, so Gott unsern hunger und Durft, unsere Bloße und Unreinigkeit; und er hat für alles gesorgt, noch ehe wir etwas von diesen Bedürfnissen wußten, noch ehe wir ihm ein gut Wort darüber gegonnt hatten, ja ohne daß ihm die meisten Menschen dafür danken, und sein Geschrei boren, mit dem er uns feinen himmel anbietet.

Ruth 1. Gott hat mit einer bewundernswürdigen Weisheit eine Harmonie, ein so ausferordentliches Band und Scheidewand zugleich zwischen den Kräften des Leibes und der Seele, zwischen den Gewässern oben und unten eingeführt, daß sie sich einander ersetzen, gegen einander dienstsertig sind, und in ihrer Entfernung einen Zusammenhang sinden. Gott hat

unserem' Leibe bas Gefühl des Hungers gegeben, daß wir eben eine solche Rothwendigkeit in unserem Geiste voraussetzen sollen. Ja vielleicht macht der hunger, der Kummer, die Durre, worin unser Geist lebt, den Leib so schwach, so gierig. Mose, unser Heiland, und seine Rachfolger erfuhren mit ihren Sinnen die Nahrung, die wir in der Vollbringung des gottlichen Wortes fühlen sollen; wie ein wahrer Christ das Wort Gottes, je långer, je mehr er es liest, von allen Büchern durch ein Wunderwerk unterschieden findet, den Geist des Wortes in seinem Herzen schmelzen, und wie durch einen Thau des himmels die Durre desselben erfrischt fühlt, wie er es lebendig, kräftig, schärfer denn kein zwenschneidig Ochwerdt, an sich pruft, das durchdringt bis zur Scheidung der Seele und des Geistes, der Gebeine und des Marfes in denselben.

Nater gedemuthigt, da er einen Erdenfloß nicht nur bildete, sondern auch durch seinen Othem beseelte! Wie hat sich Gott der Sohn gedemüthigt! Er wurde ein Mensch, der geringste unter den Menschen; er nahm Anechtsgestalt an; er wurde für uns zur Sünde gemacht. Wie hat sich Gott der heilige Geist erniedrigt, da er ein Geschichtschreiber der kleinsten, der veruchtlichsten Begebenheiten auf der Erde geworden ist, um dem Menschen in seiner eigenen Sprache, in seinen eigenen Geschäften, in seinen eigenen Wegen die Rathschlüsse, die Seheimnisse und die Wege der Sottheit zu offenbaren!

Stellet euch das Geheimniß vor, wodurch ihr euch einem Volke wolltet verständlich machen, das taub und blind geboren ware, oder dessen Augen und Ohren durch Zauberen verschlossen waren. Rur Gott wurde zu einem folchen Volfe reden konnen; nur derjenige, der Augen und Ohren geschaffen hatte, und der mit seinem Finger alle Macht der Zauberer Aegyptens Schanden machte, wurde sich einem solchen Bolke entdecken konnen. Die Natur ist herrlich; wer kann sie übersehen? wer versteht ihre Sprache? Sie ist stumm, sie ist leblos für ben na turlichen Menschen. Die Schrift, Gottes Wort, ist herrlicher, ist vollkommener, ist die Amme, die uns die erste Speise giebt, und uns stark macht, allmählich auf unsern eigenen Füßen zu gehen.

Der heilige Geist erzählt uns in der Begebenheit einer Moabitin die Geschichte der menschlichen Seele; in dem Rath und Trost, in der Zärtlichkeit, in der verborgenen Führung ihrer Schwiegermutter seine eigene Leitung der Menschwe. So sehen wir in der Geschichte Sauls eben
dasselbe unter einem neuen Lichte, in einem neuen Rleide. So ist die Natur; Gott läßt seine Güte die Menschen schmecken in tausend Gestalten, in tausend Verwandlungen, die nichts als Schafen seiner Güte sind, die durch die ganze Schöpfung als Grund ihres Dasenns, ihres Segens sließt. Lasset uns die ganze Schrift als einen Baum ansehen, der voller Früchte, und in jeder einzelnen Frucht ein Same, ein reicher Same eingeschlossen ist, in dem gleichfalls der Baum selbst und die Früchte desselben liegen. Dieß ist der Baum des Lebens, dessen Blätzter die Völser heilen, und dessen Früchte die Seligen ernähren sollen.

1. B. Sam. 21. Der heilige Geist ist ein Geschichtschreiber menschlich thörichter, ja sündlicher Handlungen geworden. Er hat die Lügen eines Abraham, die Blutschande Lots, die Verstellungen eines Mannes nach dem Herzen Gottes, erzählt. Gott, deine Weisheit hat die Thorheit der Menschen, die Sünde der Wenschen, durch einen Kath, den keine Vernunft genug bewundern und verehren kann, zu unserem Zuchtmeister auf Christum, zu unserem Ruhme in Christo gemacht. Gott! wie hat der Stolz in das menschliche Herz kommen können! die ganze Schrift ist in einer Art geschrießen, worin du dich selbst hast demuthigen wollen, um uns die Demuth zu sehren; um den

Stolz des Philisters zu Schanden zu machen, der deine Wunder, unter dem Griffel, mit dem du sie an die Pforte vor den Augen Himmels und der Erde schreibst, für die Schrift eines Wahnwißigen ansieht; daß die Schne der Schlange um die Weisheit kommen, den gesegneten Weibes Samen zu binden, weil sie ihn gleichfalls für verrückt ansehen; daß bein Apostel desentlich der Raseren beschuldigt werden mußte; warum? weil dein Geist durch ihn Worte der Wahrheit und Rüchternheit sprach.

- 1. B. Sam. 26, 3. David sieht, und schickt gleichwohl Kundschafter aus, um dadurch zu erfahren, was er sieht. Ist nicht allenthalben der Geist Gottes, der die Höhen unserer Vernunst niederreißt, um uns ein himmlisches Gesicht dafür mitzutheilen; der unsere Vernunst zu verwirren scheint, indem er sein Licht in ihr scheinen läßt, und die Finsterniß absondert?
- 1. B. d. Kon. 3. Alle Werke Gottes sind Zeichen und Ausdrücke seiner Eigenschaften; und so, scheint es, ist die ganze körperliche Ratur ein Ausdruck, ein Gleichniß der Geissterwelt. Alle endliche Geschöpfe sind nur im Stande, die Wahrheit und das Wesen der Dinge in Gleichnissen zu sehen.

- 1. B. d. Ron. 8. Verliert fich nicht alle Pracht, alle Aufmerksamkeit auf die Baufunft und den Reichthum des Konigs, wenn wir Salomon vor dem Altare des Herrnstehend und seine Arme gen himmel ausgebreitet sehen? Der Geift des Gebetes quillt aus feinem Berzen, er füllt seinen Mund, wie der Rauch den Tempel gefüllt hatte. Wir haben nicht nothig, und wir sind nicht vermögend, wie Salomon zu bauen; unser Haus ist schon fertig, bon dem dieses nur ein Schatten mar, ja unfer Berg ift Gott angenehmer, als diefer Tempel. Wir konnen alle wie Salomon beten, Das Gebet unsers Konigs und Sobenpriesters macht alle unsere Seufzer, so gebrochen, so verstummelt, so furz fie find, eben so voll, so reich, so fraftig.
- I. B. d. Kon. 29. Der Gott, der den Sturm, das Erdbeben, das Feuer zu seinen Boten hat, wählt eine stille, leise Stimme me zum Zeichen seiner Gegenwart. Diese Stimme me hört ein Elias, der den Sturm, das Erdbeben und das Feuer gesehen und gefühlt hatte unbewegt, diese Stimme hört ein Elias, und verhüllt sein Gesicht im Mantel. Dies ist die stille, leise Stimme, die wir mit Zittern in Gottes Wort und in unserem Herzen hören.

- 1. B. b. Chron. 11, 32. Der Verstand ber Zeiten giebt uns den Verstand unserer Pflichten. Der herr der Zeit kennt selbige allein; er kann uns also allein sagen, von was für Wichtigkeit der Augenblick ift, den er uns schenke Der gegenwärtige Augenblick ift nur ein todter Rumpf, dem' der Kopf und die Fuße fehlen; er bleibt immer auf der Stelle, worauf er liegt. Das Bergangene muß uns offenbaret werden und das Zufunftige gleichfalls. In Unsehung des erften tonnen uns unsere Debengeschöpfe etwas helfen; das lette ift uns ganglich persagt; selbst der Othem der folgenden Stunde ist sein eigener Herr, wenigstens hangt er von der vorigen so wenig ab, als er seinem Rach. bar und Nachfolgergebieten fann. Jeder Augenblick der Zeit ist vollkommen rund; daß eine Schnur aus demselben wird, rührt von dem Fa-Den ber, ben die Vorsehung durch denselben gezogen, und der ihm eine genaue Berbindung giebt, welche unser schwaches Auge uns nicht beobachten läßt. Dieser gaden macht den Zusammenhang der Augenblicke und Theile der Zeit so fest und unaustöslich, daß alles aus einem Stucke besteht.
- 1, B, d. Chron. 23, 5. Der Geist Gottes hat sich Menschen, und durch Menschen, geoffenbart. Wit den Werkzeugen die

ich gemacht habe. Er ist der Geist, der und ig dehrt, Gott im Geiste und in der Wahr, beit anrusen; der unsern Mund zum Lobe Gottes zubereitet; der die Parse Davids stimmte. Er läßt es uns merken, daß er es ist, der Gott, der die Stimme des Thons, der Erde und Asche so angenehm, so wohlklingend, als das Jauchzen des Cherubs und Seraphs macht. Gott! wie gnädig bist du! Bloß unsertwegen scheinst du Gott zu seyn! wie groß ist unsere Undankbar, keit, wenn wir dieses nicht erkennen und dir alsein leben und sterben!

1.

P. 11. Wie der Geift Gottes die fleinsten Ordnungen, die sie in seinem Dienste gemacht haben, aufzeichnungswerth findet, und die kleinsten Umstände anmerkt! Es ist eben dieses die Art, wie er in unsern Seelen wirkt. Wer ben Geist Gottes in sich fühlt, wird ihn gewiß auch in der Schrift fühlen. Wie er die kleinsten Umftande, die uns begegnen, anzuwenden weiß, um den Menschen zu erbauen, aufzurichten, zu erfreuen, zu trossen, zu warnen und ihm zuzureden! Go wahr ist es, daß seine Absicht gewesen, feinen andern, als Glaubigen, als mah. ren Christen, durch sein Wort zu gefallen. Der Unglaubige geht ihn nichts an; er mag so eine fältig oder so gelehrt senn als er will, er ist versie. gelt für ihn ; der Glaubige allein ist sein Bertrauter; er läßt fich schmecken von dem einfältigsien

- 1. B. b. Chron. 11, 32. Der Verstand ber Zeiten giebt uns den Verstand unserer Pflichten. Der herr ber Zeit fennt selbige allein; er kann uns also allein sagen, von was für Wichtigkeit der Augenblick ift, den er uns schenke Der gegenwärtige Augenblick ist nur ein todter Rumpf, dem der Kopf und die Fuße fehlen; er bleibt immer auf der Stelle, worauf er liegt. Das Vergangene muß uns offenbaret werden und das Zufunftige gleichfalls. In Ansehung des ersten konnen uns unsere Debengeschöpfe etwas helfen; das lette ist uns ganzlich persagt; selbst der Othem der folgenden Stunde ist sein eigener Herr, wenigstens hangt er von der vorigen so wenig ab, als er seinem Rachbar und Nachfolgergebieten fann. Jeder Augenblick der Zeit ist vollkommen rund; daß eine Schnur aus demselben wird, rührt von dem Fa-Den her, den die Vorsehung durch denselben gezogen, und der ihm eine genaue Berbindung giebt, welche unser schwaches Auge uns nicht beobachten läßt. Dieser Faden macht den Zusammenhang der Augenblicke und Theile der Zeit so fest und unaustöslich, daß alles aus einem Stude besteht.
  - 1. B. d. Chron. 23, 5. Der Geist Gottes hat sich Menschen, und durch Menschen, geoffenbart. Wit den Werkzeugen die

ich gemacht habe. Er ist der Geist, der und lehrt, Gott im Geiste und in der Wahrsbeit anrusen; der unsern Mund zum Lobe Gottes zubereitet; der die Parfe Davids stimmte. Er läßt es uns merken, daß er es ist, der Gott, der die Stimme des Thons, der Erde und Asche so angenehm, so wohlklingend, als das Jauchzen des Cherubs und Seraphs macht. Gott! wie gnädig bist du! Bloß unsertwegen scheinst du Gott zu seyn! wie groß ist unsere Undankbarskeit, wenn wir dieses nicht erkennen und dir alsein leben und sterben!

1.

P. 11. Wie der Geift Gottes die fleinsten Ordnungen, die sie in seinem Dienste gemacht haben, aufzeichnungswerth findet, und die kleinften Umftande anmerkt! Es ift eben diefes die Art, wie er in unsern Seelen wirkt. Wer ben Geist Gottes in sich fühlt, wird ihngewiß auch in der Schrift fühlen. Wie er die kleinsten Umftanbe, die uns begegnen, anzuwenden weiß, um den Menschen zu erbauen, aufzurichten, zu erfreuen, zu trossen, zu warnen und ihm zuzureden! Go wahr ist es, daß seine Absicht gewesen, keinen andern, als Glaubigen, als wah. ren Christen, durch sein Wort zu gefallen. Der Unglaubige geht ihn nichts an; er mag fo eine fåltig oder so gelehrt senn als er will, er ist versies gelt für ihn; der Glaubige allein ist sein Vertrauter; er läßt fich schmecken von dem einfältigsien

und dem tieffinnigsten Verstande mit gleicher Wollust, mit gleichem Maße, mit gleichem Reichsthum himmlischer Wahrheit und übernatürlischer Snade.

- 1. B. b. Chron. 26. Der ganze Gottesdienst der judischen Kirche, die Opfer, die Lieder, der Tempel, die Harfen, alles war prophetisch; alles waren Sinnbilder von dem Dienste Gottes, den wir Chriffen mit unseren Gedanken, Worten, Sandlungen, mit unserem ganzen Leibe, mit jedem Gliede beffelben, mit jedem Werkzeuge unsers Berufes, unseres Vergnügens, unseres Wandels und unserer Andacht durch den Glauben an seinen Gohn, bezeugen wurden. Unser ganzes Leben, aller Gottesdienst eines Christen, alle seine Handlungen sind prophetisch, sind Prophezenungen von dem himmlischen Dienste, den wir Gott por seinem Throne, mitten unter seinen Engeln, und dem gamme Gottes, mitten unter feinen Zeugen und Brudern, bringen werden. Go waren der Mantel des Propheten, so der Stab seiner Diener Wunderthåter.
- 2. B. d. Chron. 21. Wie der Gottlose alle seine Unterthanen und Bundsgenossen gesgen sich aufstehen sieht, die ihn seinen Ungehorsam durch ihren eigenen fühlen lassen. Unsere Ver-

nunft, unsere Begierden, ansere Bedürfnisse, die Zeit, das Leben selbst, alles sieht gegen uns auf. Wie entgegengesetzt ist der Friede des Christen mit Gott und sich felbst!

Esra 4. Die Feindschaft des Schlangensamens gegen den gesegneten Weibessamen
kauft durch die ganze heilige Schrift, die eine Erklärung der ersten Prophezenung und eine fortdauernde Bestätigung derselben bis zur Zeit der Erfüllung enthält. Die Feinde Juda's und Benjamin's sangen mit glatten Worten an, und wollen den Schnen der Verpflanzung einbilden, sie suchten ein en Sott mit ihnen, sie thäten und opferten ihm wie jene.

Esra 7. Unser Ausgang, der Anfang, den wir in unserem Beruse machen, und die Wollendung desselben, die Heimkunft nach verrichtetem Tagwerke, hängen alle von der gurten Hand unseres Gottes über uns ab. Wir mussen überführt seyn, daß der Regierer der ganzen Welt unser Gott ist; wir mussen durch den Glauben den Antheil an seiner Gegenwart und Snade fühlen. Wir musses ge so thun, daß der Schatte der göttlichen Hand über uns ein Wegweiser und der Wolke gleich über uns ein Wegweiser und der Wolke gleich ist, die Jörael in der Wüsse führte; wir musse

son uns immer besteißigen, unter derfelben, niesmals neben derselben, weder zur Rechten noch zur Linken zu wandeln. Wie jene Morgenlander den Stern über dem Hause sahen, so müssen wir beständig Gottes Hand über unserem Haupte zu sehen trachten. Wodurch war aber die Hand Gottes, seines Gottes über Esra? weil das Geset Gottes niemals aus der Hand Esra war, und das Geset Gottes die Weisheit Gottes ist.

Esra 9. Die vornehmsten Gaben des heisligen Geistes leuchten in Esra hervor; vornehmslich der Geist des Gebetes, das ihm so natürlich in allen seinen Geschäften muß gewessen sen, daß er mitten in der Aussehung der Geschichte, nach der Mittheilung der soniglischen Urkunde und Vollmacht, in ein Gebet aussehricht. In diesem Rapitel sinden wir ein langeres, und alle Stärfe der Buße, der Furcht, der Andacht ausgegossen. Die zweite Gabe des guten Geistes in Esra ist der Gesch mack Gotztes, der herzliche Eiser, das Gesühl des göttslichen Wortes, davon sein ganzes Wesen scheint durchdrungen zu senn.

Hiob 1, 21. Welche Gleichgültigkeit gegen alle Güter der Erde, worauf Satan seine Macht baut, und worin alle seine Zauberkunste über die bidden Sterblichen besiehen! Wie stark war Hiobs Vernunft, einen bloßen Mink ber Ratur zu einem fo farken Ragel bes Glaubens zu gebrauchen! Nackend fam ich aus dem Leibe meiner Mutter, und nackend foll ich wieder dahin zurückgehen. Diese Bloke, in der ich auf die Welt kam, machte Gott mitleidig, mir mehr, unendlich mehr zu geben, als ich nothig hatte; er sett mich jest wieder in eben die Bloße und läßt mich in dieselbe wieder zurückgehen; er hat mir gegeben, und hat also ein Recht zu nehmen; ja vielleicht braucht er dieses Recht bloß, um mir einen größeren Reichthum, von dem ich nichts weiß, zu geben, in einem Zustande, ber mir jest so fremd ift, als mir diese Erde war im Schofe meiner Mutter. Er wird fich offenbaren, wie er bis. ber fich gegen mich geoffenbaret bat.

Hiob 3, 14—19. Was macht bas Look des menschlichen Lebens so betrübt, und was sind die Sorgen, welche Hiob in demselben gesunden hat? Könige und Rathgeber der Erde, die wüste Pläte bauen für sich selbst — Fürsten, die Sold haben und ihre Häuser mit Silber füllen — unzeitige Früchte, denen nicht Zeit gelassen wird, das zu senn, was sie senn solsten — Kinder, welche das Licht nicht zu sehen bekommen — Bösewichter, die niemals ruhig sind — Müde, die keine Kräfte bekommen könsnen — Gesangene, die nichts als die Stim-

sen uns immer besteißigen, unter derfelben, niesmals neben derselben, weder zur Rechten noch zur Linken zu wandeln. Wie jene Morgenlander den Stern über dem Hause sahen, so müssen wir beständig Gottes Hand über unserem Haupte zu sehen trachten. Wodurch war aber die Hand Gottes, seines Gottes über Esra? weil das Geset Gottes niemals aus der Hand Esra war, und das Geset Gottes die Weisheit Gottes ist.

Esra 9. Die vornehmsten Gaben des heisligen Geistes leuchten in Esra hervor; vornehmslich der Geist des Gebetes, das ihm so natürlich in allen seinen Geschäften muß gewesten senn, daß er mitten in der Aussehung der Geschichte, nach der Mittheilung der königlichen Urkunde und Vollmacht, in ein Gebet aussbricht. In diesem Kapitel sinden wir ein länzgeres, und alle Stärke der Buße, der Furcht, der Andacht ausgegossen. Die zweite Gabe des guten Geistes in Esra ist der Gesch mack Gotztes, der herzliche Eiser, das Gesühl des göttslichen Wortes, davon sein ganzes Wesen scheint durchdrungen zu senn.

Hiob 1, 21. Welche Gleichgültigkeit gegen alle Güter der Erde, worauf Satan seine Macht baut, und worin alle seine Zauberkünste über die bidden Sterblichen besiehen! Wie stark war Hiobs Vernunft, einen bloßen

Minf ber Ratur zu einem so farken Ragel bes Glaubens zu gebrauchen! Rackend fam ich aus Dem Leibe meiner Mutter, und nackend foll ich wieder dahin zuruckgehen. Diese Bloke, in der ich auf die Welt kam, machte Gott mitleidig, mir mehr, unendlich mehr ju geben, als ich nothig hatte; er sest mich jest wieder in eben die Bloße und läßt mich in dieselbe wieder zurückgehen; er hat mir gegeben, und hat also ein Recht zu nehmen ; ja vielleicht braucht er dieses Recht bloß; um mir einen größeren Reichthum, von dem ich nichts weiß, zu geben, in einem Zustande, ber mir jest so fremd ift, als mir diese Erde war im Schofe meiner Mutter. Er wird fich offenbaren, wie er bis. her fich gegen mich geoffenbaret bat.

Hiob 3, 14—19. Was macht bas look des menschlichen Lebens so betrübt, und was sind die Sorgen, welche Hiob in demselben gesunden hat? Könige und Nathgeber der Erde, die wüsse Plätze bauen für sich selbst — Jürsten, die Gold haben und ihre Häuser mit Silber süllen — unzeitige Früchte, denen nicht Zeit gelassen wird, das zu senn, was sie senn sollen — Kinder, welche das Licht nicht zu sehen bekommen — Bösewichter, die niemals ruhig sind — Wüde, die keine Kräfte bekommen können — Gesangene, die nichts als die Stim-

sen uns immer besteißigen, unter berfelben, niemals neben derselben, weder zur Rechten noch zur Linken zu wandeln. Wie jene Morgenlander den Stern über dem Hause sahen, so müssen wir beständig Gottes Hand über unserem Haupte zu sehen trachten. Wodurch war aber die Hand Gottes, seines Gottes über Esra? weil das Geset Gottes niemals aus der Hand Esra war, und das Geset Gottes die Weisheit Gottes ist.

Esra 9. Die vornehmsten Gaben des heisligen Geistes leuchten in Esra hervor; vornehmslich der Geist des Gebetes, das ihm so natürlich in allen seinen Geschäften muß gewessen sen sen, daß er mitten in der Aussehung der Geschichte, nach der Mittheilung der königlischen Urkunde und Vollmacht, in ein Gebet ausschricht. In diesem Kapitel sinden wir ein länzgeres, und alle Stärfe der Buße, der Furcht, der Andacht ausgegossen. Die zweite Gabe des guten Geistes in Esra ist der Gesch mack Gotztes, der herzliche Eiser, das Gesühl des göttzlichen Wortes, davon sein ganzes Wesen scheint durchdrungen zu senn.

Hiob 1, 21. Welche Gleichgültigkeit geseen alle Güter der Erde, worauf Satan seine Macht baut, und worin alle seine Zauberstünste über die bidden Sterblichen besiehen! Wie stark war Hiobs Vernunft, einen blosen

Wink der Ratur zu einem so farken Ragel des Glaubens zu gebrauchen! Nackend kam ich aus dem Leibe meiner Mutter, und nackend foll ich wieder dahin zurückgehen. Diese Bloke, in der ich auf die Welt kam, machte Gott mitleidig, mir mehr, unendlich mehr zu geben, als ich nothig hatte; er sest mich jest wieder in eben die Bloße und läßt mich in dieselbe wieder zurückgeben; er hat mir gegeben, und hat also ein Recht zu nehmen; ja vielleicht braucht er dieses Recht bloß, um mir einen größeren Meichthum, von dem ich nichts weiß, zu geben, in einem Zustande, der mir jest so fremd ift, als mir diese Erde war im Schofe meiner Mutter. Er wird fich offenbaren, wie er bis. her fich gegen mich geoffenbaret hat.

Hiob 3, 14—19. Was macht bas Look des menschlichen Lebens so betrübt, und was sind die Sorgen, welche Hiob in demselben gestunden hat? Könige und Rathgeber der Erde, die wüsse Plätze bauen für sich selbst — Fürsten, die Sold haben und ihre Häuser mit Silber süllen — unzeitige Früchte, denen nicht Zeit gelassen wird, das zu senn, was sie senn sollen — Kinder, welche das Licht nicht zu sehen bekommen — Bösewichter, die niemals ruhig sind — Müde, die seine Kräfte bekommen könzen — Sesangene, die nichts als die Stimten — Gesangene, die nichts als die Stimten

me des Unterdruckers hören — Große und Rleine, Herren und Anechte, die einander zur Strafe sind. Wie Hiob in dem Lobe des Grabes die Mühseligkeit des Lebens ausdrückt, so sehen wir diese auch in dem Fluche seiner Geburt — Dunkelheit, wo wir Licht haben sollten. Das Licht, das auf alles, was Gott erschaffen hat, zurückfällt, scheint in dem Menschen ausgelöscht zu senn. Alle diesenigen Dinge, die einen Tag schrecklich und eine Nacht fürchterlich machen können, sind im menschlichen Leben vereinigt.

Die Vernunft entdeckt uns nicht mehr als was Hiob sah — das Unglück unserer Geburt — den Vorzug des Grabes — und die Unnühlichkeit und Unhinlänglichkeit des menschlichen Lebens, weil wir keine Einsichten haben, und Leidenschaften und Triebe in uns fühlen, deren Absicht uns unbekannt ist.

Hiob's zu einem Versuche, die menschliche Natur zu erniedrigen, das Verderben zu vergrökern, das er selbst in sie gepflanzt hat, die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes als seine einzigen Eigenschaften uns einzudrücken, uns durch parthenische Erkenntnis und Einsicht, durch einzelne und verstümmelte Wahrheiten, durch abgesonderte und aus dem Zusammenhange der göttlichen Weisheit und Haushaltung gerissene Gründe Gründe niederzuschlagen, zu verwirren und in Verzweistung zu bringen. So entschuldigt er sich in Adam: "Das Weib, das du mir gabst;" so vemüthigte er Cain: "meine Günbe ist größer, denn deine Vergebung."

Die Reden der Freunde Hiod's belehren uns, wie unhinlänglich ein Glaube oder eine Erkenntniß bes göttlichen Namens, die sich auf seine allgemeinen Eigenschaften gründet, ist; ja wie wir selbige durch eine unrechte Anwendung auf einzelne Fälle sogar mißbrauchen, und, änstätt Gottes Weisheit und Heiligkeit zu rechtsertigen, selbige verleugnen können; wie Gott ein menschlich, Mitleiden mit den Schwachheiten und Leiden unseres Nächsten ein angenehmerer Dienst, als eine Kettung seiner Wege, ist.

Hiob konnte seine Plagen unmöglich als Gottes Willen ansehen; er war nicht im Stande zu zweiseln, Sott habe sich die Aufrichtige keit und Unschuld seines Herzens gefallen lassen. Er wünschte nichts, als mit Gott selbst hierüber sich besprechen zu können. Sott erzhörte diesen Bunsch, und in ihm den Bunsch des ganzen menschlichen Seschlechts.

Wir sinden also in diesem Buche den Geist der übrigen Bücher der heiligen Schrift: den Geist der sich allenthalben durch sich selbst auf. klärt, und sein Zeugniß von der Erldsung durch Christum überall zum Ziele seiner göttlichen Offenbarung sett.

Psalm 3, 3. Du bist der Aufrichter meines Hauptes. Gott muß uns allein die gestade, aufgerichtete Stellung geben, die uns Menschen unterscheidet. Die Riedergeschlagenscheit unseres Geistes ist Gott allein im Stande zu heben. Der Aufrichter des Hauptes ist der Erloser.

Psalm 4, 4. Was ist die Stimme unseres eigenen Herzens, die wir das Gewissen, oder das Lispeln der Vernunft, oder unsern Schuhengel nennen? Ach! mehr als unser Herzund als ein Engel! Der Geist Gottes verkleisdet sich in unsere eigene Stimme, daß wir seisnen Juspruch, seinen Nath, seine Weisheit aus unserem eigenen, steinigen Herzen hervorsquellen sehen.

Sprüchw. 3. Wenn Hiob uns die Ratur aufschließt, und Gott uns in diesem Buche lehtt, wie wir die Werke seiner Schöpfung in einem widerscheinenden Lichte betrachten sollen, so finden wir im Salomo einen Schlüssel zu dem, was man die große Welt nennt. — Wie treu sinden wir die Neigungen des Verführers in dem Bilde einer Hure ausgedrückt, das Salomo hier schildert! Dieß ist die große Zauberkunst der Buhlerinnen, gleich den seis denen Stoffen alle Farben zu spielen, und das Auge durch den Irrthum, worin man es unsterhält, zu vergnügen, damit wir uns nicht bestinnen können, weil eine beständige Zerstreuung uns alle Ausmerksamkeit auf uns selbst und alle übrige Dinge entzieht.

Sprudw. 6. Die Schrift fann mit uns Menschen nicht anders reben als in Gleichnisfen , weil alle unfere Erkenntniß finnlich , figurlich ift, und die Bernunft die Bilder der aufferlichen Dinge allenthalben zu Zeichen abstrace ter, geistiger und Boherer Begriffe macht. Auffer dieser Beträchtung seben wir, daß es Gott gefällen hat, seinen Rath mit uns Denschen du verbergen, uns so viel zu entdecken, als zu unserer Rettung nothig ift und zu unserem Troste; dieses aber auf eine Att, welche die Klugen der Welt, die Berren derfelben hintergeben follte. Daher hat Gott nichtswürdige, verächt. liche ja Undinge, wie der Apostel sagt, zu. Werkzeugen seines geheimern Rathes und verborgenen Willens gemacht. Er bediente fich eben derselben Schlingen, welche der Satan ben Menschen gelegt hatte, um ihn selbst zu fangen.

Christum überall zum Ziele seiner göttlichen Offenbarung sett.

Psalm 3, 3. Du bist der Aufrichter meines Hauptes. Gott muß uns allein die gerade, aufgerichtete Stellung geben, die uns Menschen unterscheidet. Die Riedergeschlagensheit unseres Geistes ist Gott allein im Stande zu heben. Der Aufrichter des Hauptes ist der, Erloser.

Psalm 4, 4. Was ist die Stimme unseres eigenen Herzens, die wir das Gewissen, oder das Lispeln der Vernunft, oder unsern Schukengel nennen? Ach! mehr als unser Herzund als ein Engel! Der Geist Gottes verkleisdet sich in unsere eigene Stimme, daß wir seisnen Zuspruch, seinen Rath, seine Weisheit aus unserem eigenen, steinigen Perzen hervorsquellen sehen.

Oprüch w. 3. Wenn Hiob uns die Ratur aufschließt, und Gote uns in diesem Buche lehtt, wie wir die Werke seiner Schöpfung in einem widerscheinenden Lichte betrachten sollen, so sinder wir im Salomo einen Schlüsselzu dem, was man die große Welt neunt. — Wie treu sinden wir die Reigungen des Verführers in dem Bilde einer Hure ausgedrückt, das Salomo hier schildert! Dieß ist die große Zauberkunst der Buhlerinnen, gleich den seisenen Stoffen alle Farben zu spielen, und das Auge durch den Irrthum, worin man es unterhält, zu vergnügen, damit wir uns nicht bestinnen können, weil eine beständige Zerstreuung uns alle Ausmerksamkeit auf uns selbst und als le übrige Dinge entzieht.

Sprudw. 6. Die Schrift fann mit uns Menschen nicht anders reben als in Gleichnisfen, weil alle unsere Erkenntniß finnlich, figurlich ift, und die Bernunft die Bilder der aufferlichen Dinge allenthalben zu Zeichen abstracter, geistiger und hoherer Begriffe macht. Auffer dieser Beträchtung seben wir, daß es Gott gefällen hat, seinen Rath mit uns Denschen du verbergen, uns so viel zü entdecken, als zu unserer Rettung nothig ift und zu unserem Troste; dieses aber auf eine Att, welche die Klugen ber Welt, die Berren berfelben hintergeben sollte. Daher hat Gott nichtswürdige, berächtliche, ja Undinge, wie der Apostel sagt, zu Werkzeugen seines geheimern Rathes und verborgenen Willens gemacht. Er bediente sich eben derselben Schlingen, welche ber Satan ben Menschen gelege hatte, um ihn selbst gu fangen.

Ich wiederhole mir felbst diese Betrachtung so oft, weil sie mir ein Hauptschlussel gewesen ist, Geist, Hoheit und Seheimnis, Wahrheit und Snade da zu sinden, wo der natürliche Mensch nichts als eine poetische Figur, Tropen oder Idiotismen der Grundsprache, der Zeiten des Volks, kleine Wiethschaftsregeln und Sittensprüche sindet. So bleibt man in der Offenbarung, die Gott dem Hiod geschehen ließ, ben den physischen Seltenheiten siehen, ben den Thieren, ben dem Leviathan, ben der Ameise, austat auf den Kern dieser Schale zu sehen; auf die Beziehung dieser sichtbaren Werke Gotztes auf unsichtbare und geistliche.

Spruchw. 9, 17. Gott hat unsern Seesen einen Hunger nach Erkenntniß, ein Verslangen zu wissen, eine Unruhe, wenn wir und an einem dunkeln Orte besinden — er hat unsern Seelen einen Ourst der Begierden gegesben, die sechzen, die schrenen nach einem Gus, te, das wir so wenig zu nennen wissen, als der Hirsch das frische Wasser, das wir aber erkennen und in uns schlucken, sobald wir es antressen. So wie wir für unsern zeitlichen Hunger und Durst einem reichen Vorrath der Rasur sinden, die für seden Geschmack gesorgt hat; so hat Gott gleichfalls Wahrheit und Enaste zur Rahrung und Stärfung unserer Seels

er hat unzählige Ersindungen gemacht, Moden und Vorurtheile aufgebracht, um sein gestohlenes Wasser, als ein süßes Linderungsmittel aller menschlichen Begierden, und sein heimliches Brod, als ein angenehmes Mittel gegen den Hunger zu empfehlen. Wir sehen, wie unser Seelenseind unseren Begierden, die uns Sott gegeben, und die also aus seiner Hand und mit seiner Rost allein gesättigt werden können, kummerliche, abgeschmackte, ja gistige Hulfsmittel als Nahrung vorsetzt.

Spruchw. 10, 19. In der Menge ber Worte fehlt es nicht an Sunde; derjenige aber, der seine Zunge zurückhält, der ist weise. Wie unerschöpflich find die Beweise dieser Wahrheit! Der Reiche sucht in ber Menge feiner Guter ben Mangel des Geizes umsonst zu sattigen; Die Erde macht keine Seele reich; sie macht sie immer armer, immer durstiger. Daher ist der reichste Geist der armste, der unglücklichste, der Worte find den Schäten der Erbe geizigste. gleich; fle find die Scheidemunge der Weis. heit, deren Menge uns beschwerlich, unbrauch. bar, eitel wird. Alle Bedürfnisse des menschlichen Lebens und der menschlichen Ratur sind. sich einander ähnlich; sie sind Kundschafter, die: uns ein entfernteres Land entdecken follen. Der

hunger ift uns nicht beswegen gegeben, daß wir nichts als effen sollen; die Scham und Bloße nicht, daß wir uns nichts als Rleider anschafsen sollen; die Zunge nicht, daß wir nichts als reden sollen; der Leib nicht, daß wir nichts als für das tägliche Brod mit demfelben arbeiten, oder ben Mußiggang desselben pflegen sollen. Gott hat und so viele Bedurfniffe gegeben, er hat sie so untergeordnet, daß uns die blo-Be Ratur ben Werth derfelben, die Ordnung, in der wir sie befriedigen sollen, lehren konnte. Deffen ungeachtet hat Gewohnheit, Mode, Thorheit und die Sunde in allen möglichen Gestalten diese Ordnung aufgehoben. So hat der Satan uns mit Worten anstatt Wahrheit abzuspeisen gewußt. Wie lange hat er den Bauch der Vernunft mit diesem Winde aufgeblasen! Die driftliche Religion gaumt daher unsere Junge, die Schwaßhaftigkeit der Sunde in uns, so stark ein, indem sie uns entdeckt, wie Gott jedes unnüße Wort richten wird. In welchen Gesellschaften wird am meisten gesündigt, als, wo es eine Schande ist, still zu schweigen, und für Wohlstand gehalten wird, für Kunst ju leben , Richts ju reden. Wie find die Sitten durch diese Frenheit des Umganges verdorben worden! Wie sind die Sprachen schwer gemacht worden, um uns mit einer unnügen und eitely Beschäftigung von dem Nothigen und Rus-

liden abzuhalten! Welche Schriften muffen am meisten auf die Wahl und den Reichthum der Sprache bedacht senn? Die leersten, die abgeschmacktesten, die sündlichsten. Daher gehört es mit zu der Gute eines vorzüglichen Werkes, alles unnüte so viel als möglich abzuschneiden, die Gedanken in ben wenigsten Worten, und die stärksten in den einfältigsten zu fagen. her ist die Kurze ein Charafter eines Genies, selbst unter menschlichen Hervorbringungen, und alle Menge, aller Ueberfluß eine gelehrte Gunde. Ist die Sunde nicht selbst die Mutter der Oprachen gewefen, wie die Rleidung eine Wirfung unserer Bloße? Wurde der Geist Gottes selbst so viele Bücher nothig gehabt, sich so oft wiederholt, eine solche Wolke von Zeugnissen und Zeugen gebraucht haben, wenn dieß nicht selbst unsere Sunde, die Große unseres Unglaubens, unentbehrlich gemacht hatte?

Prediger 1, 13. Alle menschliche Weis. heit arbeitet, und hat Sorge und Verdruß zum Lohne; je weiter die Vernunft sieht, desto grösker ist das Labyrinth, in dem sie sich verliert. Alles ist eitel und qualt den Geist, anstatt ihn zu beruhigen und zu befriedigen. Es geht der Vernunft wie den Augen mit einem Vergrößerungsglase, wo die zarteste Haut eckel, das schmackhafteste Gericht zu einem Hausen Wür-

mer Pfuscher Arbeit wird. Wir sehen die Unmöglichkeit, allen Ungleichheiten in der menschlichen Gesellschaft abzuhelsen, und wir sehen
eine überwiegende Anzahl von Mängeln und Gebrechen in derselben; ja die Blödigkeit unserer
Sinne und Verstandeskräfte läßt uns Fehler
in Schönheiten sinden, indem wir alles nur
stückweise betrachten,

Prediger 2, 10. Hier finden wir eine Spur der göttlichen Gute, ungeachtet der Eistelseit aller Wollusse und des bittern Nachgesschmacks, den sie zurücklassen, die ungeachtet der Eitelseit aller unserer Werke, doch in der Arsbeit, in der Beschäftigung, und besonders in nüßlichen Beschäftigungen, die in die Augen fallen, und unsern und Anderer Benfall erhalten, eine Art von Freude, ein Sewürz von Lust gelegt hat, die uns mehr vergnügt als die Arbeit selbst, weil wir öfters dassenige nicht achten, was uns so angenehm war, als wir es unter Handen hatten, hervorzubringen.

Prediger 2, 26. Alle die Eitelkeit, alle die Arbeit, alle die Bemühungen der Menschen um Weisheit, um Glück, um Ruhe, die in so verschiedenen Wegen die Menschen nach dem Grabe führen, wo all der Unterschied, den sie sich auf der Erde zu geben suchen, aufhörte

sind nicht dem Frommen von Gott zugedacht; sondern sie sind ein Fluch, den die Sunde dem Menschen aufgelegt hat, den aber Gott zum Segen für die Seinigen machen will. Denn diese emsigen, diese unruhigen Geschöpfe sammeln und häusen für diesenigen, die in Gottes Augen gut sind; und diese sollen etwas, das der Sünder sucht und nicht sindet, um das er arbeitet und das er nicht genießen kann, umsonst durch des Sünders Arbeit emspfangen: Weisheit, Erkenntniß, Freude.

Was ist das göttliche Wort, und woher ist die Weisheit, Erkenntniß, Freude, die in demselben liegt, genommen? Ist sie nicht Hoonig, der in einem erschlagenen Thiere von Biemen angebaut ist? Was sind die Geschichten, die sie uns liefert, als Benspiele von der Sünder Arbeit, von der Eitelfeit und Thorheit, worrein die Menschen verfallen sind?

Prediger 3. Wir finden hier eine Reishe widersprechender Dinge und Handlungen, welche in dem menschlichen Leben vorkommen, die unmöglich zugleich bestehen können, und das her ihre besondere und verschiedene Zeit erfordern. Für jedes ist derjenige Augenblick bestimmt, welscher der geschickteste und beste für dasselbe ist.

Die Schönheit der Dinge besteht in dies sem Augenblicke ihrer Reife, den Gott abwartet. Wer die Bluthe der Kirschen für die Früchte kosten wollte, wurde ein schlechtes Urtheil darüber fällen; wer den kühlen Schatten der Bäume nach der Witterung des Winters und nach ihrer Gestalt in dieser Jahreszeit bepurtheilen wollte, wurde sehr blind urtheilen; und diese Schlüsse machen wir gleichwohl über Sottes Regierung und über die Absichten dersselben.

Jesaja 30, 23. Die fette Weide ber Heerden, das schmackhafte Futter der Ochsen.. So hängt das Gluck der Thiere von unsern Tugenden und Lastern ab. Diese pressen der Creatur Seufzer aus; jene erzeigen ihnen Wohl= thaten. Denken wir Menschen an die Dienste, die uns die unvernünftigen Geschöpfe, vermoge der weisen Ordnung der Natur, erweisen? Missbrauchen wir nicht unsere Herrschaft über Dieselben? In Sparta strafte man die Grausamfeit eines Kindes gegen einen Bogel. Unsere Ueppigkeit und angeborne Bosheit verderbt die Sitten der häuslichen und zahmen Thiere; unsertwegen mußten fie ihren Instinct verlieren, Unarten annehmen, die ihnen nicht naturlich find. — Erkennet, Menschen, mit den Zauberern Aegyptens, auch in dem verächtlichsten Gewurm den Finger Gottes. Berachtet nicht diese unmundigen Sittenlehrer, deren Gaukeltugenden euch beschämen, deren Handlungen asopische Spiegel eurer Leidenschaften, Sinnbilder der der Natur sind, die euch spielend unterstichten.

Jerem. 38, 11. Wir liegen alle in einem so sumpfigen Gefängniß, wie Jeremias. Alte Lumpen dienten ihn herauszuziehen; diesen sollte er seine Kettung zu danken haben. Richt das Ansehen derselben, sondern die Dienste, die sie ihm thaten und der Gebrauch, den er davon machte, erlösten ihn aus der Gefahr des Lebens.

Ezechiel 29, 14. Wer erstaunt nicht, wenn die größten Völker der Erde in ihren Kriezgen und Eroberungen, in ihren Siegen und Verwüstungen, zu nichts als Propheten unsichtzbarer Dinge, zu einem Puppenspiele der göttzlichen Vorsehung gedient haben, um sich den Glaubigen durch diese Zeichen zu offenbaren! Wir mussen die ganze Erde bloß als eine Himmelstugel der Sternseher betrachten, und die ganze Seschichte derselben als eine Landfarte, oder als einen mathematischen Riß zu einer Aufgabe der höhern Weß- und Bewegungskunst,

Rahum. Rächst dem Reichthume Gottes in der Ratur, der aus Richts entstand,

ist keine größere Schöpfung als diese der menschlichen Begriffe und Empfindungen zu himmlischen und göttlichen Geheimnissen; Diese Allmacht der menschlichen Sprache zu den Gedanken der Cherubim und Geraphim. Wie schwellen, wie glühen, wie rauschen die sinnlichen Eindrücke zum Gefühl und Augenschein des Glaubens und des Geistes! Jede einzelne Traube des gottlichen Wortes ist eine ganze Weinerndte für einen Christen. Alle Wunder find tägliche Begebenheiten, stündliche Erfahr. ungen des Lebens in Gott. Es ist einem Christen so unmöglich, an Gottes Wort zu zweifeln, als einem getauften heiden, daran zu glauben. Es ist mehr als das Zeugnis der Sinne und der Pernunft, was zur Religion gehört. Sie hat ein festeres Siegel, als den Benfall dieser Unmundigen nothig, dieser bestochenen Huter, die uns erzählen, mas sie im Schlafe sehen.

Daggai I. Die Gottseligkeit hat die Berheißung die ses und des zukünstigen Lesbens. Wie hald würde die Blindheit der Menschen aufhören, wenn sie im Stande wären, ihre eigenen Wege zu betrachten! Wie leicht würde es ihnen werden, sich Häuser zu bauen, die zebauten zu erhalten, ja, was noch mehr ist, genug zu haben, mehr als genug zu ha-

ben, mit Zufriedenheit und Danksagung die Wohlthaten der Ratur zu empfangen, zu ge. nießen, durch Mäßigkeit zu vervielfältigen, und die Lieblichkeit Gottes in jeder Creatur zu schmeden! Bas ift der Grund der fummerlichen Erndte von einer großen Aussaat, des Hungers und Durftes, ber niemals gestillt werden fann, der Ralte, die uns aufere Rleider nicht vertreiben wollen, und der durchlöcherten Beutel, worin wir unsere Einnahme aufzuhes ben glauben? Der Mangel des göttlichen Gedeihens; und viefes fehlt, weil uns Gott und fein Dienst ein Rebenwert, ein entbehrliches Ding, ein Ueberfluß, ja leider ein hinderniß in unserem Berufe scheint. Dieser Mangel der Religion in den Menschen macht überhaupt schon eine Unordnung in den Leidenschaften, die immer noch viel vor fich feben, und wenig zu empfangen glauben, und bas Wenige felbft durch hundert fleine guste und Rascherenen derfelben, durch allerhand Ausschweifungen, Rachläßigkeiten und Thorheiten bald zu Spreu maden.

Matth. 4. Die Versuchung unseres Heilands muß man mit der Geschichte von Adam's Fallzusammennehmen. Unser Stamms vater war im Garten, den Gott gepflanzt hat. Le, unter einem Uebersunse der schönsten Früch-

te; wir sehen unsern Erlöser in der Wüste. Eine Zubereitung von einem vierzigtägigen Fasten, welches vermuthlich strenger zu halten, er eine Wüste erwählt hatte. Man stelle sich das Fasten unseres Heilands nicht nach den Bestriffen der Eitelkeit vor, die unsere Mönche darin sinden, noch seine Eindde gleich ihrer, daß sein Leben darin so leer gewesen, als der Boden, auf dem er sich befand.

Alle die Vortheile, die der Satan in der Einsamkeit, besonders einer traurigen, über uns hat, und deren Pfeile kein Sterblicher aufzusängen im Stande wäre, wären dem Versschrer hier über unsern Erlöser gegeben.

Wir sind so wenig zu Einden geboren, daß und die bloßen Fußstapfen der Menschen zur Ausmunterung dienen. Hier ist unser Heistand in eine Eindde der Gesellschaft und Rastur versetz; er sieht nichts als Steine um sich. Wir fühlen die Bedürfnisse ber menschlichen Rastur stärfer, wenn wir und selbst überlassen sind, und je weniger wir eine Möglichkeit sehen, ihren genug zu thun. Man setze also den Hunzger des Erlösers hier in Vergleichung mit dem Uebermuthe, den Adam trieb, don dem versbotenen Baume zu essen. Licht Hunger, nicht Mangel, sondern die Verachtung des göttlisten Wortes, der Glaube an die Verheißungen den Gerbeißungen der Schlange war es, was ihn verführte.

Hier nun, unter allen diesen Anläusen, die einer menschlichen Natur so überlegen zu seyn scheinen, was wäre natürlicher gewesen, als sie durch ein Wunder der göttlichen Allemacht zu erleichtern; was wäre menschlicher gewesen, als, die Selegenheit, die Satan gab, ihn zu überführen, daß der Erlöser Gottes Sohn sen, zur Unterstützung der menschlichen Kräfte anzuwenden? Nein! Hier war der Augenblick, in dem ein Mensch der Göttlichkeit, die in ihm kein Kaub war, sich entäußern mußte, um das Verbrechen Abam's zu büßen. Nein, Sott hielt Satan nicht werth, ihn seine Allmacht sehen zu lassen, die er nur als überwunden führlen sollte.

Jesus bedient sich keiner andern Wassen, als des göttlichen Wortes, und die Kraft des selben ist durch den Gebrauch, den er davon den dieser außerordentlichen Gelegenheit machte, an allen densenigen gesegnet worden, die sich desselben unter gleichen Umständen bediesten werden. Es war dem Satan, wie es scheint, an nichts mehr gelegen, als, zu wissen, ob Jesus Gottes Sohn sen. Er bedienzte sich eines gefährlichen Umstandes dazu; er siel ihn in der Schwäche des Hungers an, um ein Wunder herauszulocken. Er legt ihm die Gelegenheit eines zwenten Wunders nahe, wos zu ihm den Weg durch eine Prophezenung zu er ihm den Weg durch eine Prophezenung

su machen sucht, woben er sich in einen Enzgel des Lichts verstellen will. Da ihm dieser Wersuch sehl schlug, so schöpfte er einen Verzbacht gegen die Söttlichkeit der Person. Er nimmt also die Waske dreist ab, aus Verzweifzlung oder aus Verachtung.

Sobald er sich unserem Heisande als der Werführer zeigt, begegnet ihm dieser mit dem Ansehen der menschlichen Natur, das ihr durch den Gebrauch ihrer Kräfte über alle Thiere auf dem Felde, und das listigste derselben, geseben ist. — Hebe dich weg!

Der Sieg des Menschen über den Saztan ift am leichtesten, wo dieser sich am deutslichsten als das, was er ist, offenbart. Die zehen Sebote, wenn sie in unser Herz geschries ben sind, und wir sie gegen ihn aussprechen, können ihn vertreiben. Um gefährlichsten aber ist er, wenn er uns in den Bedürfnissen uns serer Natur, wo wir durch eine Verlesung unserer Psichten keine andere Absicht zu haben scheinen, als, aus Steinen Brod zu machen, und in dem Vertrauen auf unsere Araste verssuch.

Mart. 9, 49. Wir find uns felbst als Opfer dem Heiland schuldig, nicht wie er es war, sondern wie seine Vorbildet es waren. Unstatt des Feners kommen wir mit dem Sahe

ab, mit dem Gefühle unsetes Elends und dessen, was Christus dafür gelitten hat, mit einem Glauben und Annehmen seines Verdiensstes, das ohne Schmerzen, ohne Empsindlichsteit nicht geschehen kann; aber hierin liegt unssere Erhaltung und das Gewürz, das uns Gott als Opfer, als Vilder seines Sohnes, angenehm macht. Kein Opfer ist also augenehm, zu dem das rechte Salz desselben sehlt, die Empsindung unserer Sünde, und der Glaube an den, welcher das Fener der Sünde ausgeslöscht hat. Dieses Salz ist das einzige Gegenzgift des Stolzes, Reides und aller Sünde; dieses sollten die Jünger in sich zu erhalten suchen.

Euc. 20. Wie ter Glaube an die Auferstehung Jesu sich auf das Zeugnist eben des
Geistes gründet, der Mosen und die Prophsten ihre Rede eingegeben und sie in unseren Herzen glaubwürdig macht, so war Johannes Taufe und unseres Peilands Evangelium, gleich jenen göttlichen Offenbarungen, ein Peilmittel der Menschen. Wenn der Mensch diesen Scist unterdrückt, so sind keine Wunder stark genug, ihn zu überführen, sondern, wie Pharao, wird er nur immer härter. Die Pharisäer brauchen hier ihre Vernunst; sie machen schlaue Schlüsse, verleugnen ihre eigenen Gedanken, geben eine Unwissenheit vor, die sie nicht hatten, die eine Folge der größten Beruhigung unserer Vernunft ist. Je näher sie der Wahrheit sind, desto steiser verleugnen sie dieselbe, als die einzige Ausstucht, ihr zu entgehen. Diese Begebenheit schildert etwas von den Wunzdern, die der Satan in innserm Herzen herzvorzubringen vermag, wenn wir es ihm einräumen.

Johann. 12. Wie die geringsten Umstånde in der heil. Schrift prophetisch sind! Hier werden zwen Ausschweifungen der mensch= lichen Vernunft angezeigt, die bis zu unseren Zeiten fortdauern; die Stimme Gottes durch naturliche Wirkungen zu erklären, oder durch Che die Menschen untergeordnete Wunder. Gott sehen und glauben wollen, bilden sie sich lieber einen Donner oder einen Engel ein. Dieß ist zugleich die Wirkung, die Gottes Offenbarung auf die Sunder und Frommen haben wurde. Der Unglaubige wird ein Ungewitter, eis nen Donnerschlag hören, wenn der Glaubis ge und Christ Engelöstimmen zu sich sprechen hört.

Ap. Gesch. 17. Die Reugierde ist eine Art des Aberglaubens und der Abgotteren. Socrates, dem die Weltweisen sich vereinigen, den Namen eines Weisen benzulegen, bekannte, er wisse nichts. Salomo, dem der Geist Gotztes mit mehr Recht diesen Titel zusprach, hat uns in seinem Prediger ein Zeugniß hinterlassen, das noch betrübter ist. Nichts neu— und Mühe, Gram, Eckel, weise zu seyn.

Wenn die Reugierde eine Mutter, Amme der Wissenschaft ist, so können wir von der Wurzel und ihrem Nahrungssafte auf die Früchte leicht den Schluß machen. Alle natürliche Erkenntniß ist offenbart; die Natur der Gegenfande giebt den Stoff, und die Gesege, nach denen unsere Seele empfindet, denft, schließt, urtheilt, vergleicht, geben die Form. Alle naturliche Erkenntniß ist daher so alt als die Natur selbst; und weil diese unveränderlich bleibt, so fann keine Reuigkeit in den Empfindungen derselben in eigentlichem Verstande Statt fin. den. Dersenige Theil der Erde, den man die neue Welt nennt, ist ein sinnlich Exempel des Migverständnisses, das der Sprachgebrauch in Beariffen verursacht, oder vielmehr, wie die Schwachheit und Undeutlichkeit unserer Gedanfen die Worte verfälschen; und durch eben diefen Betrug nehmen wir die falsche Munge für wichtig und voll ein. Nicht also im Laufe der Matur und im Gesichtsfreise unserer Vernunft und jedes vernünftigen Geschöpfes ift etwas neues anzutreffen; dieß muß außer diesem Be-

zirke Statt finden. Gott muß den lauf der Matur andern oder uns in einen andern Gesichtsfreis verseten, oder denselben erweitern, wenn wir etwas neues, oder mehr als das Alte entdecken und erkennen sollen. Das Reue felbst kann unter dem Rleide des Alten erscheinen, wie uns das Alte durch den Schein des Neuen hintergeht, weil wir nichts als die Oberfläche, und diese Oberfläche selbst öfters nur in Dunkelheit und durch einen Rebel seben. Es ist also Gott allein, der Neues hervorbringen, der uns Reues entdecken, und ber uns das Neue zu unterscheiden und wahrzunehmen lehren kann. Gott schreibt fich dieses alles ausdrucklich in der heiligen Schrift zu; und der Prediger Salomo scheint hauptsächlich in der Absicht geschrieben zu senn, daß er, als der Weiseste aller Sucher der Weisheit, auf die Offenbarung Gottes im Fleisch, und die Pre. digt seines Königreiches, als die einzige Neuigkeit, die für die Erde und ihre Einwohner wichtig, allgemein und wirklich neu ware, ja niemals aufhören wurde, neu zu senn, verweifen sollte. Gott ließ daher ein Gerücht von dieser Neuigkeit sich so lange vorher auf der Erde ausbreiten, und die Engel waren Boten des himmels, die selbige als eine große Freude, die allem Volke wichtig ware, verkundigen mußten. Die Predigt des Evangeliums wird

daher die frohliche Zeitung des Königreiches Gottes genannt. Und das ausgerustete Werkzeug Gottes, Paulus, der bis in den dritten Himmel gewürdigt wurde entzückt zu werden, wußte nichts als Jesum den Gefreuzigten. Dieß ift also der einzige Gegenstand, für den uns der Trieb der Reugierde von Gott eingepflanzt ift; dieß ift der einzige Gegenstand, der bemselben genug thun kann, der unfere Reugierde in'Weisbeit verwandelt. Dieß ist ein Durst, den wir ungeachtet unserer Erbsunde fuhlen, den alle irdische Brunnen nur vermehren, und den nur die lautere, himmlische Quelle stillt. mehr er davon trinkt, desto reicher wird der Zufluß, und es ist unmöglich davon zu viel zu trinfen.

Ap. Gesch. 17, 23. Dieß ist einer von den unzähligen Widersprüchen, die wir in unzserer Natur sinden, und deren Austösung und unmöglich ist. Die Vernunft ist geneigt, einem unbekannten Gott zu dienen, aber unendlich entsernt, ihn zu kennen. Sie will ihn nicht kennen, und, was noch erstaunender ist, wenn sie ihn erkannt hat, hört sie auf, ihm zu dieznen. Dieß ist der Grund, warum Gott so spät und so langsam sich entdeckt; er weiß, daß seine Kenntniß den Menschen ein Anstoß, ein Aergerniß ist, so bald er sich ihnen offen-

baren und zu erkennen gebenk will. Die Uthener waren andächtig genug, um vor einem unbekannten Gott niederzufallen; sobald aber dieser unbekannte Gott ihnen entdeckt wird, ist
ihnen nichts mehr daran gelegen; sie spotten
darüber.

Nom. 2. In der Bibel sinden wir eben die regelmäßige Unordnung, die wir in der Nastur entdecken. Alle Methoden sind als Gansgelwagen der Vernunft anzusehen und als Krücken derselben. Die Einbildungskraft der Dichter hat einen Faden, der dem gemeinen Auge umsichtbar ist und den Kennern ein Meistersstück zu seyn scheint. Alle verborgene Kunst ist ben ihm Natur. Die heilige Schrift ist in diessem Stücke das größte Muster und der feinste Probestein aller menschlichen Eritik.

in der Natur, in der Schrift, in der Regierung der Welt, in der Aufbauung der Kirche, im Wechsellaufe der Zeiten; wenigstens scheint es uns so, und ist nothwendig für uns, daß wir Wiederholung sehen. Es sind nicht dieselben Früchte, und sind doch dieselben, die jeder Frühling hervorbringt; es ist nicht dersel, be Leib, und doch derselbe, den wir aus Mutterleibe bringen und in den Schoß der Erde sten; es ift nicht derselbe Fluß, und doch derselbe, der sich selbst zu verschlingen scheint. Wer ein Sonnenstäubchen erklären- kann, der hat das Räthsel der ganzen Natur. Ja, der Geist, der die Tiefen der Gottheit erforscht, legt dem Simson ein Geheimniswort in den Wund, ein Geheimniswort, das durch eine sehr gleichgültige Begebenheit verständlich wird, und dessen Sinn durch eben das Geheimnis offenbart wurde, dessen Apostel Paulus war, und das er (Nom. 16, 25. 26.) sein Evangelium nennt.

Tit. 1, 12. Wie alle Hulfsmittel den Christen geheiligt sind, sie zur Ausbreitung des Evangeliums anzuwenden! Vornehmsich ist eine Kenntniß des moralischen Charakters und ein Geschmack der Sitten bazu nothwendig. Die Poeten helfen dazu, und find die größten Proben, die uns die Denfungkart und die Meigungen der Menschen und eines Volkes aufschließen und am getreuesten und stärksten malen. Die Zeugnisse der menschlichen Kunft, Wissenschaft und Geschichte dienen alle zum Siegel, jum menschlichen Siegel der Offenbarung, und man hat als Christ so wentg Ursache, dies felben zu verfäumen und aufzuheben, als Pau-Ins, seinen Ueberrock in Troas im Stiche zu laffen. Paulus that einem Dichter die Ehre

an, ihn einen Propheten seines Volkes zu nennen. Die wahre Poesse ist eine natürliche Art der Prophezenung.

Philem. Wie das Amt der Kirche uns nicht das geringste Vorzugerecht in weltlichen Handeln giebt! wie Paulus vorsichtig ift, ben geringsten gezwungenen Gebrauch des Evangeliums für sich selbst zu machen! Gelbst die guten Werfe sollen uns nicht abgepocht werden; das Amt der Predigt ist zu heilig, um es da-Dieser Brief Pauli ist ein zu anzuwenden. herrliches Muster der Bescheidenheit, der Furcht, mit der wir die Grenzen unseres Amtes vor Augen behalten muffen, es nicht zu unseren eigenen Absichten, Wünschen, Eigennut miß-Liebe ist Gott angenehm brauchen dürfen. unzeitiger Eifer allemal gefährlich. Gine Denfungsart, wie wir sie ben Paulus finden, ift dem naturlichen Menschen nicht eigen. Der Nachsie ist uns nichts schuldig, wenn er nicht will. — Was für Waffen hat denn der Christ über seinen Nachsten? Das Benspiel der Demuth, der Verleugnung, der Uneigennühigfeit, der Großmuth; das in Paulus so liebenswurdig, so machtig spricht, und das mehr ift als alle Gesete ber menschlichen Billigfeit, als alle Einfalle des Wißes und als alle listige Griffe der schlauen Welt.

Hebst die Schöpfung und die Ratur nicht verssehen — daher die Bemühungen, Gottes Wort und Willen zu entfernen, das Dasenn durch Oppothesen und wahrscheinliche Fälle zu erklären, und die vielen Zweifel, die man gegen Wosses Erzählung erhoben hat.

- 1. Petr. 4, 11. Die heilige Schrift sollte unser Wörterbuch, unsere Sprachkunst senn, worauf alle Begriffe und Reden der Christen sich gründeten, woraus sie beständen und zusammengesetzt würden.
- peil. Schrift ist von keiner einzelnen oder menschlichen Auslegung. Es sind nicht Abrahams Werke und Moses Wunder und Israels Geschichte der Inhalt derselben; es betrifft nicht einzelne Menschen, nicht einzelne Volker, ja nicht einmal die Erde allein; sondern alles ist ein Vorbild höherer, allgemeiner, himmlischer Dinge. Wenn Mose den Willen gehabt hätte, auf eigenen Antrieb, wie ein Casar, zu schreiben, so dürsten wir vielleicht nichts als eine Sammlung von Urfunden und einzelnen Nachrichten von ihm erwarten. Es ist nicht Mose, nicht Jesaia, die ihre Gedanken und die Be-

gebenheiten ihrer Zeit in der Absicht irdischer Bücherschreiber der Nachwelt hinterlassen haben. Es ist der Geist Gottes, der durch den Mund und den Griffel dieser heiligen Männer sich offenbarte; der Geist, der über den Wassern der ungebildeten, jungen Erde schwebte, der Maria überschattete, daß ein Heiliger geboren wurde; der Geist, der die Tiesen der Gottheit allein zu erforschen und zu entdecken vermag. Mit wie viel Ehrfurcht soll dieß uns bewegen, das göttliche Wort zu lesen und zu genießen!

2. Joh. Johannes nennt Wahrheit, was andere Apostel Evangelium, die Predigt Jesu, den Glauben an ihn u. s. f. nennen. Man sieht hieraus, daß die Wahrheit der Lehre nicht auf Worten, auf Formeln, sondern auf dem Geiste, dem Sinne, den Begriffen beruht; wenn diese mit Gottes Wort übereinstimmen, so kann man jedem seine Ausdrücke lassen. Liebe selbst hat östers den Begriff des Glaubens und ist nichts als ein thätiger Glaube, der Odem oder das Leben des Glaubens.

Offenb. Joh. 1. Die Schrift lehrt uns Christen die Zeit, die ganze Dauer derfelben, nach Gottes Rechnung betrachten. Was unfer Leben ift, das ist die Dauer der ganZen Welt, nichts mehr als ein Heute vor Gott, und für jedes Geschöpf. Was ist unsfer Tod, den wir stets so nahe, als jeden künstigen Augenblick, ansehen müssen? Sind wir es, die wir sterben? Rein, die Welt, die uns stirbt, für uns wergeht. Der Tod jedes Menschen ist also die Zeit, wo diese Ofsenbarung zum Theil an der Seele jedes Menschen erfüllt wird. In diesem Verstande ist es buchstäblich wahr, daß die Zeit der Erfüllung nahe ist.

Wie unvollkommen und unzureichend die Begriffe der Menschen sind, um himmlische und geistliche Dinge sich vorzustellen! Die Ewigkeit Gottes kann uns nicht anders begreislich gemacht werden, als durch die Thei= le der Zeit, durch eine Verbindung von dren Augenblicken, die wir aus Unvollkommenheit unterscheiden und mit einander vergleichen mussen. Die Unveränderlichkeit Gottes, in dem, wie Jacobus sagt, nicht ein Schatte eines Kehrens oder Wendens ist, kann uns nicht anders als durch die Vergänglichkeit irdischer Dinge deutlich gemacht werden. Rach unseren Begriffen geht das Vergangene vor dem Gegenwärtigen her; ben Gott ift das Gegenwärtige der Grund des Vergangenen und Zufunf. Was kann uns einen wunderbareren tigen.

Begriff geben von Gottes Unveränderlichkeit, überschwenglicher Größe und unerforschlicher Hoheit, als diese Vernichtung aller menschlichen Begriffe oder diese Uebersteigung dersselben?

# Brocken.

Joh. VI. 12.

Sammlet die übrig bleihenden Broden, daß nichts umkomme.

Den 16. Mai 1758. London. ·
.

. .

•

,

•

•

# Brocken.

## Ertlarung bes Titels.

Ein Beer von Volk wird von funf Gerstenbrodten überflussig gespeist; dieses kleine Daß ist für die Menge in der Wüste so reich, daß mehr Körbe voll übrig bleiben, als sie Brodte empfangen hatten. Wir feben eben dieses Wunder des gottlichen Segens in der Menge der Wissenschaften und Kunste. Was für ein Magazin macht die Geschichte der Gelehrsamkeit aus? Und worauf gründet sich alle? Auf funf Gerstenbrodte, auf funf Ginne, die wir mit den unvernünftigen Thieren gemeinschaft lich besigen. Richt nur das ganze Waarenhaus der Vernunft, sondern selbst die Schatkammer, des Glaubens, beruhet auf diesem Stock. Unsere Vernunft ist jenem blinden Thebanischen Wahrsager ähnlich, dem seine Tochter den Flug der Bögel beschrieb; er prohezente aus ihren Nachrichten. Der Glaube, sagt der Apostel, fommt durchs Gehor, durchs Gehor des Wortes Gottes. Rom. X. 17. Geht und sagt Johannes wieder, was ihr höret und sehet-Matth. XI. 4.

Der Mensch genießt unendlich mehr, als er nothig hat — und verwüstet unendlich mehr, als er genießt. Was für eine Versschwenderin muß die Natur ihrer Kinder wesgen seyn, wie viel Herunterlassung, womit sie die Wagschale und das Verhältniß unserer Unsahl und Bedürfnisse unterdrückt, und sich nach dem Hunger und dem Uebermuth unserer Besgierden in Auswand setzt. Muß sie nicht die Tochter eines sehr liebreichen Vaters und Mensschenfreundes seyn?

Wie weit mehr sündigt der Mensch in seis nen Rlagen über das Gefängniß des Rörpers, über die Grenzen, in die ihn die Sinne einschränken, über die Unvollkommenheit des Lichts, — — und verdammt selbige zu gleicher Zeit durch seine Unersättlichkeit in den Lusten des Fleisches, durch seine Partenlichkeit für finnliche Vorurtheile, und durch seinen Stolz auf das Licht, das er schmälert — Die sichts bare Welt mag noch so eine Wuste in den Au. gen eines zum himmel erschaffenen Geistes senn, die Brodte, die uns Gott hier aufträgt, mo. gen noch so unansehnlich und kummerlich aussehen, die Fische noch so klein senn, sie sind gesegnet und wir mit denselben von einem Ull mächtigen

mächtigen, Wunderthätigen, Geheimnisvollen Gott, den wir Christen als den unsrigen nennen, weil er sich selbst so in der größten Demuth und Liebe geoffenbart hat.

Ist es nicht unser Geist selbst, der in der Tiefe seines Elendes dieses Zeichen seines hoben Ursprunges verrath, und sich als einen Schöpfer über die sinnlichen Eindrücke erhebt, der sie fruchtbar macht, der selbige zu einem Serüste baut um den himmel zu ersteigen, oder sich Gößen schafft, für die er Ziegel brennt, und Stoppeln zusammen sucht? Ist es nicht ein Wunder unsers Seistes selbst, der die Dürfztigkeit der Sinne in einen solchen Reichthum verwandelt, über dessen Ausbreitung wir erskaunen müssen?

Unsere Seele macht sich aber eben der Ausschweisung schuldig, in der Rahrung ihrer Kräfte, als die sie durch den Leib begeht. Außer der Mäßigkeit, die unsere Nothdurft uns vorschreiben sollte, ist eine wirthschaftliche Aussmerksamkeit auf die Brocken, die uns in der Ditze unseres Appetits entfallen, und die wir nicht der Mühr werth achten zu sammeln, weil wir mehr vor uns sehen, nicht zu tadeln. Wir leben hier von Brocken, linsere Gedanken sind nichts als Fragmente. Ja unser Wissen ist Stückwerk. Ich denke mit göttlicher Hülfe gesenwärtige Blätter zu einem solchen Korbe zu hamann's Schriften I. Ih.

machen, worin ich die Früchte meines kesens und Nachdenkens in losen und vermischten Sedanken sammlen will. Um die von gleichem Inhalt mit der Zeit zusammen zu bringen, will ich selbige numeriren.

#### **S.** 1.

Sind es nicht die bloken Erscheinungen der Selbstliebe, die wir mit dem Begriff der Frenheit belegen? Diese Selbstliebe ist das Herz unseres Willens, aus dem alle Neigungen und Begierden gleich den Blut = und Pulsadern entspringen und zusammenlaufen. Wir können so wenig den ken ohne uns unserer bewußt zu sehn, als wollen, ohne uns unserer bewußt zu sehn.

Der Japaneser sieht seinen Abgott in einem so nahen Verhältniß mit seinen Begriffen und Reigungen, als der Russe seinen Bart und der Engländer seine Charta Magna. Der Abergläubige, der Sclave und der Republikaner streiten daher mit gleicher Wuth für den Segenstand ihrer Selbstliebe, und mit einem gleichen Srund der Frenheit, und Eifer für selbige.

Warum vermehrt der Handel die Liebe ver "Frenheit? Weil er das Eigenthum eines Volks fowohl als jeden Bürgers vermehrt. Wir lieben, was uns eigen gehört. Hier ist alsp die Frenheit nichts als Eigennut, und ein Ast der Selbstliebe gegen unsere Güter.

Daher tst so viel Aehnlichkeit zwischen den Wirkungen der Selbstliebe und Frenheit. Ja die erste ist das Geset der letteren; wie Young sagt:

man love thyself;

In this alone free agents are not free.

So wie alle unsere Erkenntnißkräfte die Gelbsterkenntniß zum Gegenstand haben, so unsere Neigungen und Begierden die Selbstelliebe. Das erste ist unsere Weisheit, das letzte unsere Tugend. So lange es dem Menschen nicht möglich ist, sich selbst zu kennen so lange bleibt es eine Unmöglichkeit für ihn, sich selbst zu lieben. Die Wahrheit kann uns daher allein fren machen; dieß ist die Lehre der himmlischen Weisheit, die deswegen in die Welt kam, uns Selbsterkenntniß und Selbsteliebe zu lehren.

Warum kann der Mensch sein eigen Selbst nicht kennen? Dieß muß bloß in dem Zustande was de unserer Seelen liegen. Die Natur, die uns in lauter Räthseln und Sleichnissen von dem Unsichtbaren unterrichtet, zeigt uns an den Besiehungen, von denen unser Körper abhängt, wie wir uns die Beziehung unsers Seistes auf

endere Geister vorstellen können. So wie bet Leib den Sesessen der äußern Segenstände un= terworfen ist, der Luft, dem Boden, der Wirk= ung anderer Körper: so mussen wir unsete See= le uns gleichfalls vorstellen. Sie ist dem be= ständigen Einstuß höherer Seister ansgesest und mit selbigen verknüpft; dieß macht daher un= streitig unser eigen Selbst so zweiselhaft, daß wir selbiges nicht erkennen, unterscheiden, noch selbst bestimmen können.

Die Unmöglichkeit uns selbst zu kennen, kann sowohl in der Grundlage unserer Natur als in einer besondern Bestimmung und Zusstande verselben kiegen. So sest die Bewegening einer Uhr eine gehörige Einrichtung ihres Banes und die Bedingung aufgewunden zu wersten, zum voraus. Wenn unsere Natur auf eine besonders genaue Art von dem Willen eines hohen Wesens abhinge; so solgt von selbst, daß man den Begriff desselben zu Hülfe nehemen müßte, um die erstere zu erklären; und daß je mehr Licht wir in Ansehung dieses Wessens erhalten würden, desso mehr sich unsere eigene Natur aufklären müßte.

Unser Leben ist das erste von allen Gutern, und die Quelle der Glückseligkeit. Wenn wir das erste in Betrachtung ziehen, so zeigt die Beschaffenheit desselben die Eigenschaften der letteren an. Dieses ist so abhängend, daß "unzählige Zufälle uns desselben beranben können, und wir haben so viel Gewalt über dasfelbe, als jedes außere Ding sich rühmen kann. Das gange heer bon den feindseligen Ursachen, wodurch das Band der Seele mit dem Leibe aufhören und getrennt werden kann, sieht aber unter der Regierung desjenigen, dem wir unfer Leben zu danken haben. Alle mittlere Werk-Renge fieben unter feiner Sand. Mit unferer Gluckfeligkeit muß es daher eine gleiche Bewandniß haben. Hieraus fieht man, wie nothwendig unser Gelbst in dem Schöpfer desselben gegrundet ift, daß wir die Erkenntniß unferer felbst nicht in unsrer Macht haben, daß um ben Umfang desselben auszumessen, wir bis in den Schooß der Gottheit dringen muffen, die allein das ganze Geheimniß unfere Wefens beftimmen und auflosen fann.

Die erste Ursache aller Dinge, von der wir so unmittelbar abhängen, muß daher unmgänglich zu Hülfe genommen werden, wenn wir unser eigen Selbst, unsere Natur, Bestimmung und Einschränkung einsehen wollen. Nächst dieser ersten Ursache gehört dazu eine Kenntniß aller der Mittelwesen, die mit uns in Verbindung stehen, und die durch ihre Wirksung unsere hervordringen helsen oder zu ändern im Stande sind. Alle diese Betrachtungen zusammengenommen, können wir den Zusammengenommen, können wir den

Melt nennen. Es ist die Frage nicht allein, wenn ich mein eigen Selbst ergründen will, zu wissen, was der Mensch ist? sondern auch, was der Stand desselben ist? Visst du frey oder ein Sclave? Bist du ein Unmündiger, ein Waisse, eine Wittwe, und in welcher Art stehst du in Ansehung höherer Wesen, die ein Ansehen sich über dich anmaßen, die dich unterdrücken, die dich übervortheilen, und durch deine Unswissenseit, Schwäche, Thorheit zu gewinnen suchen?

Hieraus läßt sich ersehen, auf wie viele Facta unsere Selbsterkenntniß beruht, und daß selbige so lange unmöglich oder unhinlänglich und betrüglich ist, als uns jene nicht entdeckt und offenbart werden. Daß die Vernunft nichts als Analogieen äuffassen kann, um ein sehr und beutlich Licht zu erhalten; daß wir durch Beschachtungen über den Plan der göttlichen Schöpfzung und Regierung allein auf Muthmaßungen gebracht werden können, die sich auf den besondern Entwurf seines geheimen Willens mit uns anwenden lassen.

Unser Leben besteht in einer Vereinigung des sichtbaren Theils mit einem höheren Wesen, das wir bloß aus seinen Wirkungen schließen können. Diese Vereinigung ist unserm eigenen Willen einigermaßen preis gegeben ——

und unzählig vielen andern Zufällen ausgesett — Bende stehen auf eine unbegreisliche und verborgene Weise unter der Regierung und Vorssehung desjenigen, der es uns giebt und nach seinem Willen erhält. Diese und dergleichen Begriffe sind Zeigesinger, auf die wir Achtung geben mussen um, einige Schlusse über uns selbst un machen.

lum die Erkenntniß unserer selbst zu erleichtern, ist in jedem Rächsten mein eigen Selbst als in einem Spiegel sichtbar. Wie das Vild meines Gesichts im Wasser wiederscheint; so ist mein Ich in jedem Rebenmenschen zurückgeworfen. Um mir dieses Ich so lieb als mein eigenes zu machen, hat die Vorsehung so vieke Vortheile und Annehmlichkeiten in der Gesellschaft der Menschen zu vereinigen gesucht.

Gott und mein Rächster gehören also zu meiner Selbsterkenntniß, zu meiner Selbstliebe. Was für ein Geset, was für ein entzückender Gesetzeber, der uns besiehlt, ihn selbst mit ganzem Perzen zu lieben, und unsern Näch, sien als uns selbst! Dieß ist die wahre und einzige Selbstliebe des Menschen, die höchste Weischeit der Selbsterkenntniß eines Christen, der nicht nur Gott als das höchste, wohlthätigste, einzig und allein gute und vollkommene Wesen liebt, sondern überdem weiß, daß dieser Gott selbst sein Rächster und seines Rebenmenschen Rächster im strengsten Verstande geworden iff, damit wir alle mögliche Ursache hatten, Gott und unsern Rächsten zu lieben.

In unserm Glauben, sieht man also, ist allein himmlische Erkenntniß, wahres Gluck und erhabenste Frenheit der menschlichen Natur vereinigt. Vernunft — Geister —, — Sittenlehre sind dren Tochter der wahren Naturlehre, die keine bessere Quelle als die Offenbarung hat.

### §. 2.

Wie sollten wir über die Größe unserer Ratur erschrecken, wenn wir bedenken, daß die Wahl nicht nur des Guten, sondern des Besien, ein Gesetz unsers Willens ist? Der Bau jedes Geschöpfes bezieht sich auf seine Bestimnung. Ist dieser Ruf nicht eine Prophezenung der höchsten Glückseligkeit?

#### §. 3.

Soldaten nicht erlaubt, Länderenen zu kaufen dem Lande, wo sie Krieg führten. 1.9 Dig. de re militari. 1. 13. ood. Wir sehen hier ein römisch Geset, welches den Christen verdammt, der zum Streiter auf diese Erde berufen ist, und sich zum Angesessenn derselben machen will. In den Geschichten, Gesetzen und Gebräuchen aller Völker sinden wir, daß ich so sage, den sensum communem der Resligion. Alles seht und ist voll ven Winken auf

unsern Beruf und auf den Gott der Enade. Wir haben ein groß Vorurtheil in Ansehung der Einschränkung, die wir von Gottes Wirkung und Einfluß bloß auf das Judische Volk Er hat uns bloß an dem Exempel machen. desselben die Verborgenheit, die Methode und Die Gesete seiner Weisheit und Liebe erklaren wollen, finnlich machen; und uns die Anwende ung davon auf unser eigen Leben und auf andere Gegenstände, Völker und Begebenheiten überlassen. Der Apostel sagt dieses ausdrücklich den Lyftrenfern, daß Gott den Seiden eben fo gut ein Zeugniß und einen Zeugen von sich selbst gegeben; und worin bestand das? Er that ihr nen Gutes - - er gab sich ihnen als die Liebe und den Gott der Liebe zu erkennen — — Er gab ihnen Regen vom himmel, und fruchtbare Jahreszeiten, und füllte ihr Herz mit Rahrung und Freude. Ap. Gesch, XIV. 17. Man sieht hier offenbar, daß dieser Regen und diese fruchtbaren Zeiten nicht allein in der Witterung bestehen, sondern eben die Wirkungen bes Geistes anzeigen, die uns gute Gedanken, Bewegungen, Anschläge mittheilen, und ber auf eine so unterscheidende Art ben Juden zugeschrieben wird, daß es von ihren Weibern fogar beißt, fie hatten seinen Benstand nothig, um Wolle jur Stiftshutte zu spinnen.

Ift das kleinste Gräschen ein Beweis Gots

tes; wie sollten die kleinsten Sandlungen der Menschen weniger zu bedeuten haben? hat die Schrift nicht das verächtlichste Volf ausgesucht, eines der kleinsten, die schlechtesten Handlungen, ja die sundlichsten derfelben, um Gottes Vorsehung und Weisheit darin einzukleiden und ihn zu offenbaren in solcher Erniedrigung der Bilder? Ratur und Geschichte find daher bie twen großen Commentarii des Gottlichen Worts, und dieses hingegen der einzige Schluffel, uns eine Erkenntniß in beiden zu eroffnen. will der Unterschied zwischen naturlicher und geoffenbarter Religion sagen? Wenn ich ihn recht verstehe, so ist zwischen beiden nicht mehr als der Unterschied zwischen dem Ange eines Menschen, der ein Gemalde fieht, ohne das Geringste von der Maleren und Zeichnung oder der Geschichte, die vorgestellt wird, zu verstehen, und dem Auge eines Malers; zwischen dem naturlichen Gehör und dem musikalischen Ohr.

Könnte man nicht von Sofrates, wenn er sich auf seinen Schutzeist bezog, eben das sagen, was von Petrus sieht: er wußte nicht, was er sagte, oder von Caiphas, der prophezente und göttliche Wahrheiten verfündigte, ohne daß er, noch seine Zuhörer, das Geringste von dem wahrnahmen, was Gottes Geist durch ihn redete? Dieß ist in der merkwürdigen Geschickte Sauls und Bileams vorgestellt, daß unter

den Abgöttern selbst, ja in den Werkzeugen der Hölle, die Offenbarung Gottes vor Augen liegt, und daß er sie selbst dazu braucht, um seine Diener und Anechte zu seyn, wie Resbucadnezar.

ein englischer Geistlicher hat in die Rasturlehre die Salbung der Gnade zuerst einzusschren gesucht; es sehlt uns noch ein Derham, der uns nicht den Gott der nackten Vernunst, daß ich so rede, sondern den Gott der heiligen Schrift, im Reiche der Natur aufdeckt, der uns zeigt, daß alle ihre Schäße nichts als eine Allegorie, ein mythologisch Gemälde himm. lischer Spsteme —— so wie alle Vegebenheiten der weltlichen Seschichte Schattenbilder geheismerer Handlungen, und entdeckter Wunder sind. Jerem. XXXII. 20.

Welche Frage hat den Weltweisen mehr zu schaffen gemacht, als der Ursprung des Bosen, oder die Zulassung desselben? Gott selbst sagt: Ich schaffe das Bose — Wenn wir einen rechten Begriff von den Dingen hätten oder uns zu machen suchten, so dürsten wir uns durch Ausdrücke nicht verwirrt machen, noch beleidigt halten. Gut und Bose sind eigentlich allgemeine Begriffe, die nichts mehr als eine Beziehung unserer selbst auf andere Gegenstände, und dieser Zurückbeziehung, das ich so sage, auf uns anzeigen. Wir stehen also mit andern Dingen in Verbindung; auf diesen nexum beruht nicht nur unser wahres Wesen und eigentliche Natur, sondern auch alle Ab-wechselungen und Schattirungen, deren sie fähig ist.

Unser Leben hat nothig durch Rahrung erhalten und ersetzt zu werden. Diese hängt
von den Früchten der Erde ab, und diese gewissermaßen von der Ordnung unseres Fleißes
und dem Lauf der Natur. Die Faulheit ist daher ein sittlich Uebel und die Theurung ein physiches Uebel. Wir nennen aber beide so, weil
durch selbige die Verbindung zertrennt wird,
worin unser Dasenn und die Erhaltung desselben zum Theil besteht.

Unsere Gesundheit ist ein Gut, das in einer Harmonie des körperlichen Baues und der Vereinigung mit der Seele besteht. Alles daszienige, was selbige zu zerstören und zu ändern fähig ist, heißt daher ein Uebel; und im Gezgentheil ist dassenige ein Gut, was selbige erzhält oder wiederherstellen kann. Unsere Gesundheit und Leben kann daher aufhören ein Gut zu senn, sobald beide in eine höhere Ordnung Eingriffe thun, die in einem näheren Verhältznis mit unserer geistigen Natur stehen.

Der Mensch ist ein sehr entferntes Glied in der Reihe der erschaffenen Dinge von dem großen Urwesen, wodurch alle bestehen, und durch dessen Wort alle entstanden sind. Er magnoch so schwach gegen den ganzen nexum senn, so hängt doch alles von Sott ab, und derjeznige, welcher die ganze Rette in seiner Hand hält, trägt ihn in seiner unmittelbaren Obhut, vermöge der Sesese, wodurch alle Mittelwesen in Ihm ihren Grund und ihre Bestimmung haben.

Nichts giebt uns ein so außerordenlich Lichk in die ganze Natur ber Dinge, als die große Wahrheit unseres Herlandes: Niemand ift gus als der einige Gott. Anstatt also zu fragen : wo kommt das Bose her? sollten wir die Fras ge vielmehr umfehren, und uns wundern, das endliche Geschöpfe fähig sind, gut und glücklich su fenn. Hierin besteht bas wahre Geheimnis der gottlichen Weisheit, Liebe und Allmacht. Diese philosophische Rengierde, die sich über den Ursprung des Bosen so sehr wundert und beunruhigt, sollte man fast für ein dunkel Bewußtsenn ves gottlichen Chenbildes in unserer Bernunft ansehen, für ein beger mporeper, befe sen wahrer Sinn umgekehrt genommen werden muß, in dessen Versetzung aber gleichwohl eis ne Cabbala liegt, ein geheimer Verstand.

Es giebt nicht mehr als eine einzige Verbindung, die Gott zum Gesetz unserer Natur und ihres Glücks gemacht. Alles dasjenige, was der Mensch gegen diesen Zusammenhang thut, löst das alle gemeine Band auf, die Harmonie, den Friesden, wodurch alle äußere Dinge zu schwach sind, in ihn zu wirken, und er stark genug, dem Unsgestüm aller Gegenstände, die ihn unterdrückend überfallen, zu widersiehen, ja nicht nur zu wisdersiehen, sondern selbst über diese vereinigte Macht zu herrschen.

Man stelle sich einen mächtigen Monarchen. por, ber einen Liebling der Wuth seiner Sof-· Linge aufgeopfert, um sich burch seinen Sohnan selbigen zu rachen. Der Bater ift verbannt, und ploglich der Rache und Macht seiner Feinbe entzogen worden. Sein unmundiger Sohn bleibt im Reich, und alles wuthet um dieses Kind, um den Bater doppelt in demselben zu foltern und sich an seinem Erben mit besto mehr Graufamkeit zu rächen. Der Monarch entbeckt Diesem Kinde das Schickfal seines Vaters, bie-Bosheit, die Macht und Lift seiner Feinde. ja ein Theil des Geheimnisses, warum er sich nicht öffentlich fur seinen Vater und ihn selbst erklaren kann, warum er ihm den Hof verbieten muß, er thut ihm zugleich die Versicherung, daß er unbesorgt allenthalben senn soll, daß er einen unerkannten Freund auf alle seine Wege und die Schritte seiner Feinde bestellt hat; ja daß er ihm ein Zeichen eindrucken will, das jedermann verehren soll, und das niemand im Stande mare auszuloschen oder ihm zu raus

ben, als seine eigene Hand, oder sein eigener Wille, oder sein eigener Ungehorsam und Versachtung der Warnungen und Hülfsmittel, der ren Gebrauch er ihm überließe. Daß seine Entsernung eine kurze Zeit senn sollte, daß er ihn zu dem Aufenthalt seines Vaters unbekannt zu führen gedächte, und sie beide nach Vollzziehung einiger wichtigen Geschäfte in sein Reich diffentlich zurückrusen, und zu seinen Freunden und Nachsolgern oder Mitregenten öffentlich erstlären und zugleich Strafe an ihren Feinden ausüben wollte.

Laßt uns diesem Rinde folgen, dem bon feinen Feinden auf dem Wege nachgestellt wird. die alles thun, um durch Liebkosungen und Drohe ungen es zu gewinnen, die das Zeichen an seiner Stirn bald lächerlich machen, bald ibn bewegen, selbiges als einen Flecken abzuwischen, bald ihm Rascherenen und guldene Berge verfprechen, um ihn von selbst dazu zu bewegen. — — Gesett die Feinde erreichten es so welt, um es unfenntlich zu machen, ober eine Zeitlang unfictbar zu machen. Sie warten bloß hierauf, um ihre Rachsucht auszuüben; und mitten in der Entdeckung ihrer Grausamfeit und der Gefahr, worin sich dieses Rind befindet, kommt der unbekannte Freund, um es aus ihren Klauen zu erretten. So furz ber Weg, so ift es von innerlicher Angst, Furcht, und beftåndigen Anfällen seiner Feinde bedroht, in det nen immer sein voriger unbekannter Erretter zu techter Zeit erscheint, um ihn nicht umkommen zu lassen, und mit dessen Segenwart alle Schreckbilder und Sestalten der Sefahr verschwinden.

Um der Aehnlichkeit in der Erdichtung noch näher zu folgen, laßt uns annehmen, daß dies sein kind ein Zeichen an seinem Gesicht trüge, dhne es zu wissen, und das keine fremde Hand als seine eigene auslöschen könnte, daß es ihmt daher aufgebunden würde, nicht mit der Hand die Stirne zu berühren, und sich dazu durch keine Vorsiellung bewegen zu lassen, ohne daß ihm die Ursachen oder das Dasehn dieses Zeischens und die Ehrfurcht, die seine Feinde für selbiges haben müßten, alle die Folgen aber seines Ungehorsams in diesem Stück entdeckt würden.

Dieser Unmundige wandert jest — — des Monarchen Verheißungen und Befehle — — der Aufenthalt, wo er seinen Vater finden soll — — and der Schutz des unbekannten Freundes, auf den er sich ben aller aufstossenden Sefahr gerwiß zu verlassen hatte; Hoffnung, kindliche Liebe und Zuversicht sind sein Stolz, seine Lusk und seine Stärke.

Wenn wir das menschliche Geschlecht und jeden Menschen uns in ähnlichen Fällen vorstellen

1

kellen, daß sein Leben, seine Sicherheit und ewig Glück von einer Bedingung abhängt, die über alle Schwierigkeiten siegt, und daß er mit Uebertretung derselben nicht nur sein Glück versscherzt, sondern auch in das höchste Elend gestäth, und in beständiger Furcht, Angst und Sessahr schweben, ja einer augenblicklichen Erlössung nöthig haben muß, falls er nicht auf ewig verloren senn soll —— so wird uns die Frage vom Ursprung des Bösen in einem ganz fremsden Gesichtspunkt vorkommen.

## S. 5.

Je mehr ich dem Begriff der Frenheit nachdenke, desto mehr scheint er mir mit allen Beobachtungen derselben übereinzukommen. Ich will zwen anführen. Man' kommt überein; daß es feine Frenheit ohne Gesetze geben konne; und man erklart diejenigen für frene Staaten, wo die Unterthanen sowohl als der Fürst von Geseten abhängen. Gesetze haben alle ihre Kraft bloß durch den Grundtrieb der Selbstliebe, der Belohnungen und Strafen als Bewegungsgrunde wirksam macht. Ein Gesetz ist niemals so beunruhigend und so beleidigend als ein Richterspruch, der auf Billigkeit gegründet ist. Das erste rührt meine Eigenliebe gar nicht und erstreckt sich auf meine Handlung allein, macht daher alle diejenigen mit mir gleich, die im glei= den Fall stehen. Der lette, ein willfürlicher

Opruch ohne Geset, ift aus entgegengesetten Bewegungen ber Selbstliebe allemal als Anechtschaft fur uns. Durch ein Geset sind mir die Folgen meiner Handlung bekannt; die Einbildungsfraft kann daher durch feine Ochmeis chelenen oder argwöhnische Ueberlegungen von der Gerechtigkeit unsers Fürsten oder Richters uns hintergehen. Ja der Richter in einer frenen Republik zeigt mir selbst durch sein Benspiel, daß ihm das Gesetz so gut besiehlt, dieß gegen mich auszusprechen, als es mir befiehlt, das, was er ausspricht, zu leiden. Hierin bestehen also alle die Vorzüge der politischen Frenbeit, jeder weiß die Folgen seiner Sandlungen, und niemand fann felbige ungestraft übertreten; weil nichts als der Wille des Gesetzes mich einschränken kann, und dieser Wille ist mir so wohl bekannt, als unwandelbar, ja der Wille des Gesetzes ist in allen Källen für mich, und bine Stuße meiner Gelbsterhaltung und Selbstliebe. Daher berufen wir uns auf Gefete, daher fürchten wir felbige. Man fuge noch hinzu, daß die Gesetze, die wir uns selbst geben, aus eben dem Grunde der Gelbftliebe uns niemals schwer vorkommen, und daß es das größte Vorrecht frener Staaten ift, ihre eigenen Gesetzeber zu senn. Gesete ichranten also nicht Freyheit ein, sondern geben mir die Falle zu erkennen, und die Sandlungen, die vortheilhafte oder nachtheilige Folgerungen für meine Selbstliebe haben sollen, und diese Einsicht bestimmt daher unsere Neigeungen.

Der stoische Grundsat: Der Tugendhafte ist allein fren und jeder Bosewicht ein Sclade, de, bekommt aus dieser Erklärung gleichfalls sein Licht. Luste und Laster hindern unsere Erstenntnis, die falschen Urtheile derselben verwirren daher unsere Selbstliebe. Wir glauben zu unserm Besten, zu unserm Vergnügen, zu unsferer Ehre zu handeln, und wählen Mittel, die allen diesen Endzwecken widersprechen. Ist dies Selbstliebe? Wo diese nicht ist, kann auch keisne Frenheit senn.

#### S. 6.

Wenn man erwägt, wie viel Stärke, Gesenwart des Geistes, Geschwindigkeit, der wir sonst nicht fähig sind, uns die Furcht einer außerordentlichen Gefahr giebt: so begreift man, warum ein Christ dem natürlichen sichern Menschen so sehr überlegen ist, weil er mit bestänziger Furcht und Zittern seine Seligkeit sucht.

## S. 7.

Mein Magen beschwert sich über die Uns mäßigkeit, jedes Glied hat sein Gefühl, das es warnt vor einem Gegenstand, der ihm nache theilig ist: Dieß ist ein physisches Gewissen.

#### .S. 8.

Wo kommt das Ansehen her, in dem die Wahrsagerkünste stehen und die große Anzahl derselben, die sich auf nichts als ein Misversständniß unseres Instincts oder natürlicher Vernunft gründen? Wir sind alle sähig Propheten un senn. Alle Erscheinungen der Natur sind Träume, Gesichte, Käthsel, die ihre Bedeutung, ihren geheimen Sinn haben. Das Buch der Natur und der Geschichte sind nichts als Chissern, verborgene Zeichen, die eben den Schlüssel nothig haben, der die heilige Schrift auslegt und die Absicht ihrer Eingebung ist.

#### S. 9.

Der leib ist das Kleid der Seele. Er deckt die Blobe und Schande derselben. Der Bollustige und Ehrgeizige schreiben die lasterhaften Reigungen ihrem Blut und Fibern gu. Er hat gedient unsere Seele zu erhalten, eben wie die Rleidung unsern Leib schützet gegen bie außerlichen Angriffe der Luft und anderer Gegenstände. Diese Nothdurft unserer Natur hat uns erhalten, unterdessen hohere und leichtere. Geister ohne Rettung fielen. Die hinderniß, die uns ein Rleid giebt, das uns ein wenig schwerer macht und ein wenig von dem Gebrauch unsrer Glieder entzieht, erstreckt sich nicht fowohl auf das Gute, in Ansehung der Seele, als in Ansehung des Bosen. Wie abscheulich wurde vielleicht der Mensch senn, wenn ihn der Leib nicht in Schranken hielte!

§. 10.

Das allgemeine Beste eines Staats wird von den Almosen der Unterthanen unterhalten. Jede Scherbe des Fleißes wird von Gott gesegnet zum allgemeinen Reichthum und Rahrung.

# Seban fen

über

# meinen Lebenslauf.

Ps. 94, 19. In der Menge meiner Gebanken in mir erz gogen beine Arostungen meine Seele.

London, 21. April 1758.

Bis hieher hat mir ber Herr geholfen.

· ... .

Ich bin den 27ten August 1730 in Königs berg in Prenssen geboren, und den folgenden Tag, so viel ich weiß, durch die christliche-Borsorge meiner frommen und ehrlichen Eltern, zum Bad der heiligen Tause gebracht worden. Gott hat mich die Ehre und Vortheile der Erstgeburt genießen lassen, und ich bin meiner Nutzer, wie Jaebez, ein Sohn der Sorgen und Schmerzen gewesen. Sie hat meinem Vater noch einen Sohn an meinem jüngern Bruder gegeben, und wir beide sind der ganze Keichzthum unster Eltern gewesen, den Sott mit so viel Enade erhalten als gegeben hat.

Mein liebreicher Vater im Himmel! womit soll sich mein Dank für den Uebersuß des Segens anfangen, womit du mich schon in den Umständen meiner Geburt, als mit einem Kranze geziert hast. Ein gesunder Leib, den du im verborgenen gebildet hast — eine Seele, der du den Orden des Himmels, und das Unterpfand der Seligkeit, in Abwaschung meiner angeerbten Sünde und Aufnehmung in den Bund deines Sohnes und den Schooß seiner Kirche, umsonst geschenkt hast, noch ehe sie sich ihres Dasenns
selbst bewußt war, so wie du die Wilch in den

Bruften meiner Mutter bereiteteft, noch ehe ich den Durft und die Nothwendigkeit und den Geschmack derselben kannte -- Eltern, deren Undenfen unter die theuersten Begriffe meiner Ceele gebort, und ohne zärtliche Bewegung ber Liebe und Erkenntlichkeit von mir nicht übersehen werden kann, durch die du dich selbst mir zuerst hast offenbaren wollen, und die nach ihren Kraften sich angelegen senn ließen, mich ju bir zu führen — — bie bu in zeitlichen Umftånden gesegnet haft, und die ihr eigenes Leben als eine Probe deiner weisen und gutigen Regierung jederzeit ansahen und uns anpriesen. Du hast mich gewürdigt, ein Zeuge von dem Abschiede meiner Mutter zu senn, die in beine Ruhe eingegangen — — Ihre guten Werke werden ihr nachgefolgt senn. Das Berdienst deines Sohnes erset unfre Unvollfommenheit und die Gebrechen unsers Guten; die Seligfeit, die er erworben, ift der Lohn, welder die Undankbarkeit der Welt überschwenglich gut macht. Lebt mein Vater noch — — so laß sein Alter gesegnet senn. Troste ihn in dem Kummer, worin er meinetwegen ohne Zweifel gedruckt wird. Trofte ihn mit eben dem Geift, der mich aufgerichtet hat, und dessen Del allein unserm Gefichte Glanz geben und unser Berg mehr als junger Most und das Fette des Weizens fröhlich machen und erquicken kann. Laß ihm die Noth der gegenwärtigen Drangsale unter deinen Flügeln leicht werden — Ist dieses Gebet, mein Gott! ein Irrthum, so mache seine Freude voll, durch die Bekehrung eines Sünders, der Buße thut, und den er auf Erden zu verlieren geglaubt, um ihn in der Heimath deiner Kinder wiederzusinden. Erhöre mich, mein Gott! um deines lieben Sohnes willen. Amen!

Ich bin fruhe von meinen Eltern zur Schu-Sie waren beide Feinde le gehalten worden. des Musigganges und Freunde gottlicher und menschlicher Ordnung. Gie begnügten fich nicht mit dem bloßen Schein ihrer Pflichten, und dem Ceremoniel der Erziehung, was so viele Eltern Schanden halber ihre Kinder genießen laffen; fie hatten unser Bestes zu ihrem Augenmerk, und thaten so viel selbst, als ihre Umftande und Einfichten es erlaubten. Unfre Lehrmeister mußten ihnen Rechenschaft von unferm Fleiß und Aufführung ablegen; wir fanden zu Hause eine Schule an der Aufsicht, ja an der strengen Aufsicht, und an dem Benspiel unfrer Eltern. Lugen, Umtreiben, und Rafcheren waren bren hauptdinge, die uns nicht vergeben wurden, und benen wir niemals Erlaubniß hatten, une ju überlassen. Wir konnen uns eher einer Verschwendung in unfrer Erziehung ruhmen, als über eine Sparsamfeit darin

beschweren. Die rechte Haushaltung und Wirthschaft darin ist die größte Kunst; so wie der erste Fehler ein größer Lob der Eltern, und einen schwereren Vorwurf der Rinder macht. Unser Haus war jederzeit eine Zuflucht junger Leute, die studirten, und welche die Armuth sittsam machte. Sie waren jederzeit willfommen, und wurden bisweilen ausdrücklich für ihren Unterricht bezahlt, als Mebenstunden, als Wiederholung und Zubereitung der Schule; sie waren jugleich unfre Gesellschafter, Zeitvertreiber, Aufseher, und wurden mit altern Jahren Vertraute und gute Freunde. Dergleichen Bortheile haben wir genoffen, so lange wir in unsers Baters Hause gewesen, und als ich wieder in dasselbe zuruckfam; hieher gehören Sprachen, Griedisch, Französisch, Italienisch, Musik, Tanzen, Malen. Go schlecht und recht wir in Rleidung und in andern Thorheiten furz gehalten wurden, so viel Ausschweifung wurde uns hierin verstattet und nachgesehn.

Die guten Absichten meiner lieben Eltern würden besser erfüllt worden sepn, und ihre großmüthige Reigung besser angewandt, wenn sie einen guten Rath in der Wahl ihrer Mittel und wir eine größere Rechenschaft vom Gebrauch dersselben zur Richtschnur gehabt hätten. Wie vorzüglich aber vor unzähligen andern Eltern ihre Einsichten und Grundsäße und die Triebe ihres

Herzeus gegen ihre Kinder waren, hat mich die Erfahrung mit öfterem Zurückdenken und in mich gehen gelehrt.

Ich habe in meiner Schulerziehung dren Abwechselungen gehabt. Das erste war ein Zusammenstuß von Kindern jedes Geschlechts und jedes Alters unter einem abgesetzen Priester, dessen Rame Hoffmann war. Dieser Mann hat den Grund gelegt, und ich din 7 Jahre sein Schüler gewesen, nach deren Verlauf er mich so weit gedracht zu haben glaubte, als ein Kind nothig hätte, um auf einmal ein Jüngling zu werden; oder vielleicht war dieß bloß ein Geständniß seiner eignen Unfähigseit, mich länger zu sühren. So dunkel die Erinnerung seines Unterrichts, so weiß ich so viel, daß selbiger außerordentlich war, daß er mir das Latein ohne Grammatik benzubringen gesucht hatte.

Bon hier kam ich in die Hande eines Schulmannes, der ein öffentliches Umt hatte, und eine Winkelschule daben hielt, die in zwen runden besetzen Tischen bestand. Sein Name war Rohl, und er war Prorector im Kneip-hof, sein Stiefsohn war sein Sehülfe. Dieser Wann hatte viel Gluck und Erfahrung, beide aber beruhten auf bloßer Pedanteren und dem Schlendrian der Schulkunste. Ich wurde von dem kleinen Hügel, wo sein Vorgänger mich gerset, plößlich verruckt, und beschuldigt, nichts

zu wissen, weil ich seine Methobe nicht kannte. Ben diesem Manne hab ich vom Donat angefangen und mit einem Muth, den er felbft bewurberte, einige ber vornehmsten und schwerken las teinischen und griechischen Ochriftsteller unterfchiedene mal durchgepeitscht. (Er hat mich buchfabiren gelehrt und eine Weise dazu, die nicht zu verachten ift, und die ich nachgeahmt habe.) Er schmeichelte mir und fich selbst, einen großen lateiner und Griechen erzogen zu haben; ich konnte einen Romer verdeutschen, ohne die Sprache noch den Sinn des Autors zu verstehen. So maren meine lateinischen und griedischen Zusammensegungen, Buchdruckerarbeit, Taschenspielerkunfte, wo das Gedachtniß sich felbst überfrißt, nud eine Ochwindung der übrigen Seelenfrafte entsteht, weil es an einem gefunden und gehörigen Nahrungssaft fehlt. Sohn brachte mich fehr weit in ber Rechenfunft; alles dieß geht verloren, wenn das Urtheil nicht den Kindern gezogen wird, wenn sie ohne. Aufmerksamkeit und Verstand fertig gemacht werden. Es ift eben so wie in der Musik, wo die Kinger nicht allein, sondern hauptsächlich die Ohren und das Gehör gelehrt und unterrichtet und geubt werden muffen. Wer noch so geschwind und richtig ohne Gefühl ber-Parmonie ein Stuck ober hundert gelernt hat, spielt wie ein Tanzbar in Vergleichung des elendes

fen Geigers, der feine eignen Grillen, auszudrucken weiß. Ich will hier einige Anmerkungen hinzufugen. Die erfte ift, daß ich glaube, mein Gedachtniß und meinen Kopf sehr geschwächt zu haben durch diesen gehäuften und unnügen Schulfleiß, und daß meine naturliche Lebhaftigfeit und Fähigfeit einigermaßen darunter gelitten. Ein noch größer Uebel ist, daß diese Methode alle Ordnung, ich möchte sagen, allen Begriff, und Faden und Luft an derfelben in mir verdunkelt hat. Ich fand mich mit einer Menge Wörter und Sachen auf einmak überschüttet, deren Berstand, Grund, Zusammenhang, Gebrauch ich nicht kannte. Ich such= te immer mehr und mehr ohne Wahl, ohne Untersuchung und Ueberlegung auf einander zu schütten, und diese Seuche hat fich über alle meine Sandlungen ausgebreitet, daß ich mich endlich in einem Labyrinth gesehn habe, von dem ich weder Aus- noch Eingang noch Spur erkennen konnte. Unterdessen ich mich wirklich in einigen Dingen weiter befand, als ich es ndthig hatte, so war ich dafür in weit nüşli= chern und nothigern ganz zurückgelaffen; weder Distorie, noch Geographie, noch den geringsien Begriff von der Schreibart, Dichtkunst. habe ben Mangel der beiden ersten niemals geborig erseben konnen, den Geschmack an der lettern zu spat erhalten, und finde mich in

vieler Mühe, meine Gedanken mundlich und schriftlich in Ordnung zu sammeln und mit Leichetigkeit auszudrücken.

Ein rechtschaffener Lehrmeister muß ben Gott und fich selbst in die Schule geben, wenn er die Weisheit seines Amtes ausüben will; er muß ihn nachahmen, so wie er sich in der Natur und in der heiligen Schrift offenbaret, und permoge beider in gleicher Art in unfrer Seele. Der allmächtige Gott, dem nichts kostet, dem nichts zu theuer für die Menschen gewesen ift, der sparsamste und langsamste Gott. Das Geset seiner Wirthschaftlichkeit von Zeit, womit er in Geduld die Früchte abwartet, sollte unfere Richtschnur senn. Es ist nichts baran gelegen, was? noch wie viel? Kinder und wir Menschen überhaupt wissen; aber alles, wie? Er sagt zu seinen Jungern, in der Stunde, da es euch nothig senn wird zu reden, soll euch gegeben werden, erstlich und vornehmlich wie, und nachstdem mas ihr reden sollt. Diese Ordnung scheint uns Menschen umgekehrt zu senn; fie ist aber gewissermaßen Gott eigen und durch feine eigenen Wege geheiligt. Dem Reinen ift alles rein; der naturliche Geschmack kann die Gute der Speisen unterscheiden, die naturliche Mäßigkeit ihr Verhältniß bestimmen; aber der Dank und der Wille Gottes, nach dem und womit wir selbige genießen, ist allein das Werk

des Glaubens, und die Bedingung des gottli, den Segens. Wir saen nicht ganze Gewächse, auch nicht ganze Früchte derselben, sondern nichts mehr als das Rleinste davon, den Saamen; und dieser selbst ist zu überstüssig, so daß er verfaulen muß, der Leib desselben, ehe er aufgehen kann. Dieser geht aber nicht auf, wenn der Boden nicht zubereitet und die Jahreszeit in Acht genommen wird. Von diesen Bedingungen hängt also das Gedeihen des Saamens nothwendiger als von der Natur deffaben selbst ab. Die Mittel, Kinder zu unterrichten, konnen daher nicht einfach genug fenn So einfach sie sind, ist noch immer viel überflussiges, verlornes und vergangliches an denselben. Sie muffen aber reich an Wirfungen, eis ne Mannigfaltigfeit und Fruchtbarfeit zur Anwendung und Ausübung in fich schließen. bald Kinder lesen gelehrt werden, sollte man Muster wählen, wodurch sie Licht im Verstand und Tugend im herzen empfingen, nicht das erste das beste Buch, und bloß des Lesens willen, sondern das Lesen selbst, wenn es die Hauptabsicht ift, muß als eine Rebenabsicht angesehen werden, wodurch der Gebrauch der finnlichen Aufmerksamkeit, eine Deffnung und Aufflarung der Begriffe, eine Erweckung guter Empfindungen, und Vorbildung guter Reigungen zubereitet wird. So sollte die Erlernung der

fremben Sprachen als ein Hulfsmittel, die Muttersprache besser zu verstehen, an Gedanken fruchtbar zu werden, selbige zu zergliedern, die Zeichen derselben gegen einander zu halten, den Unterschied derselben zu bemerken, kurz, was ein bloßes Gedachtniswerk zu senn scheint, als eine Vorbereitung und Uebung aller Seelenfrafte, und hoherer, wichtigerer, schwererer, ja geistlicher Dinge gebraucht werden. Der Mangel dieser Lehrart macht Sprachen so schwer, so trocken und verdrießlich, so eitel und unnus. Was haben Kinder, die Hausvater, Hirten, Handwerker ic. werden sollen, ja, die Kinder sind, mit den Thaten griechischer und rdmischer Helden, fremden Volkern, Sitten ic. für Beziehung und Vermandschaft? Dieser Gebrauch ist desto weniger zu entschuldigen, da die Welt Muster der Sprache in sittlichen Regeln, Erzählungen 2c. besitt, wo die Reinigkeit, Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit durch den Inhalt und Rusbarkeit erhoben wird. Ein Landjunker sollte eher die Schriftsteller des Ackerbaues, als das leben Alexanders und die Briefe des Plinius zu seinen Lehrbuchern der romischen Sprache machen, und ich habe immer einen Auszug einer solchen romischen Wirthschafts-Bibliothef in gebundenen und ungebundnen Oprachmustern gewünscht, wie die vortreffliche Sammlung eines französischen Schriftstellers ist, den ich mit vielem Angen gebraucht habe. Das Latein wurde nicht allein dem jungen Adel, sonde en auch vielen Bürgersfindern leichter, angenehmer und brauchbarer werden, und die Einsichten der Wirthschaft, woran dem gemeinen Wesen und einzelnen Burgern so viel gelegen, dadurch ausgebreitet werden. Eben diese Un= merkung habe ich selbst zum Theil im Schreiben gebraucht; weil die Vorschriften, die man Rinder nachzeichnen läßt, eben so als ihre Uebungen fie lesen zu lehren gebraucht werden mussen, ja im Schreiben selbst auf die Erlangung des Augenmaßes und der Aufmerksamkeit ein beständig Auge gehalten werden muß. Die Betrachtungen meiner eignen Erziehung leiten mich vielleicht auf zu weitläuftige Ausschweifungen. Dieß ist aber ein so wichtig Werk, und ich finde noch immer in meinem Herzen einen zärtlichen Ruf Gottes, kammer zu weiden, ich der Versuchung nicht widerstehen kann, mich der Reigung meines Herzens zu überlassen, die mir so vieles über diesen Gegenstand in die Feder giebt.

Ich glaube, daß der Gebrauch des Schreibens viele Zeit, viele Mühe und Ueberdruß Kindern kostet, ja daß derselbe ben einigen desto nachtheiliger ist, je früher sie dazu angeführt werden. Der Nachtheil der Gesundheit, weil diese Arbeit ein anhaltendes Sißen erfodert, Damann's Schriften I. Th.

eine Gelegenheit nichts zu thun, ober wenigftens mußig in Gedanken zu senn, unterdeffen die Sand mit Verdruß fich beschäftigen muß. Was hat ein Kind für Lust ein A oder B zu machen; oder gehören Jahre zu der Kunst 24 Buchstaben nachmachen zu können? Konnte man Kinder nicht lieber mit Malen und Zeichnen, mit der hieroglyphischen Schreibefunft den Anfang machen lassen? Dieß wurde leichter senn, weil wir alle zum nachahmen geboren find, besonders die Natur nachzuahmen; der Sinn des Auges, das Urtheil desselben, der Sinn und der Geschmack des Werhaltnisses und der fichtbaren Schönheit, die Vergleichung der Alehnlichkeiten und Unahnlichkeiten, worin ein so großer Vortheil der Denkungsfrafte besteht. Es wurde nutlicher senn, allen Handwerfern jur Vollfommenheit ihrer Sandthierung dienen, Reisenden zum unsäglichen Vortheil, ein allgemeiner Zeitvertreib des Frauenzimmers und junger Leute, ein schärfer uud fritisch Auge über die Werke der Ratur und Kunft einfiogen, und uns porbereiten zu einer zierlichen und geschwinden Pandschrift; ja dieser Theil ber Zeichenkunst ber Buchstaben murde leichter und geschwinder erlernt werden. Die Geschichte der Kunfte und der menschlichen Ratur in derselben scheint dieß noch mehr zu bestätigen. Sind nicht die Maler die ersten Schreibmetker, und die Poeten und Redner die ersen Schriftsteller gewesen? Die Vollkommenheit der Welt scheint in der Entfernung von der Raturzu bestehen. Wie unnatürlich haben uns Woden und Sewohnheiten gemacht, und wie schwer fällt uns in unsern Zeiten, zur Einsalt und Unschuld der alten Sitten zurückzustehren!

Mein lieber redlicher Vater sah zum Theil die Mangel der Schulerziehung ein, die ich genoß. Er suchte einen bon ben vornehmften ju ersegen, indem er den hofmeister einer Priesterwittme ersuchte, mich einen besondern Unterricht mit den Sohnen dieser gutigen Fran genießen zu lassen. Anstatt mich an der lanteren Milch bes Evangelii zu begnügen, verfiel ich in einen andern Abweg meiner Rengierde und kindischen Vorwißes, in allen Regereven und Jrrthumern bewandert zu werden. So sucht der Feind unserer Seelen und alles Suten den gottlichen Weizen durch sein Unfraut zu ersticken. Ich fuste meinen Ropf mit den Ramen und abgeschmackten Streitigkeiten aller Thoren an, die Reger gewesen waren oder. Reger gemacht hatten, um fich unterscheiden zu Was für Mühe muß es Gott und seinem Geift geben, um den Schutt bloß aus bem Wege ju raumen, worunter der Satan

unfre Seelen vergräbt, wenn wir mit ihm amselbigen zu bauen gedenken.

In eben dem Sause hatte ich nebft meinem Bruder das Ungluck, von einem Kinde angestedt zu werben, das mit einem giftigen. Ausschlage geboren worden war, und von dem es nicht geheilt werden fonnte, sondern jung farb. Die besetzen Hute, die wir hatten, dienten unschuldiger Beise dem Kinde jur Bersuchung, sich mit selbigen zu bedecken. haben beide sehr lange und zu großer Beschwerde und Rummer unserer seligen Mutter daran ausgehalten. Gott' ist so gnädig gewesen, und hat uns beide davon geheilt. Ich wiederhole ibm meinen Dank. Er wolle nicht aufhören mein Arzt zu seyn, so lange ich auf dieser anftedenden Erde, das Gift der Sunde im Blut und Bergen, und unter dem unschlachtigen Geschlecht von Sundern , wallen soll. Ich trage ein Zeichen von meiner Genesung an diesem Aussatz an meinem kahlen Haupte, wo die Haare nach dem Rand, worin der hut daffelbe einschließt, vollig ausgefallen find. Sie schwuren aus, und die Wurzeln berfelben maren voll Eiters, der Gestank unerträglich, den fich meine selige Mutter nicht verdrießen ließ unsertwegen mit Thranen oftere uber unfere. Schmerzen und Unart auszustehen. Meine ausgefallnen Saare find gottlob! bas einzige, was

ich bisher an meinem Leibe verloren habe, und dieß die einzige Krankheit, deren Dauer und Wichtigkeit in meinem bisherigen Leben Aufmerksamkeit verdient. Während derselben habe ich große Anfälle von Schwindel und Schwachsteit des Hauptes gekitten, von denen ich gott; lob! in der Fremde fast nichts mehr empfunden.

Bor dieser Beimsuchung Gottes hatte mein Bater einen Besewicht zum Lehrjungen in Dienften, der mich lehrte, es an meinem eignen Leibe zu werden. Er besuchte nachher unser Haus und gab vor, in Schweden niedergelaffen ju fenn. Gott! vergieb ihm und mir. Die traurige Erfahrung an meinem eigenen Benspiel hat dieses Sute in mir gewirkt, so ftreng und behutsam als möglich auf allen Umgang ber Rinder mit Bedienten und Gefinde ju fenn. Ich habe dieß, so viel ich gekonnt, zu meinem Augenmerk in meinen beiden Hofmeisterschaften zu machen gesucht. Ich erkenne jest, daß es eine Sittenlehre und Casuistif des Satans ift, die uns einige Sunden klein macht in Vergleichung anderer. Meine Vernunft fand immer die Hureren als ein sehr menschlich und vergeblich Verbrechen. Ich hatte Josephs Geschichte ohne Rupen gelesen. Ja ich hielt selbige für ein Mittel der Tugend, um dem Unglück einer ungleichen Ehe oder dem Megneide des

Chebruchs zu entgehen. So wenig vernimmt der Mensch von dem, das des Geistes Gottes ist. Ich bin in Riga dem Chebruch sehr nahe gewesen, ich habe Versuchungen des Fleisches und Blutes sowohl als des Wißes und Perzens gehabt, und Gott hat mich gnädig bisher selbst von den Schlingen der Puren, ich möchte sagen durch ein Wunder, behütet. Er wolle mir Gnade geben, mich vor aller Vesteckung des Geistes und Leibes zu hüten, und dieses irdische Gefäß, das er durch seine Einwohnung heiligen wolle, zum Gliede Christi machen und von aller Unreinigseit lauter und unversehrt erzhalten!

Ehe ich auf die lette Periode meiner Erziehung komme, will ich noch eine Betrachtung über folche kleine Winkel- und Rebenschulen machen, für die manche so eingenommen sind, daß sie selbige öffentlichen vorziehen. Ich bin nicht dieser Meynung. Ich glaube, daß eine mittlere Anzahl von Kindern ungleich mehr Müshe und Fleiß erfordert, als eine größere, und eine kleine Anzahl für die Sitten der Kinder gefährlich ist, weil ihre Vertraulichkeit leichter siatt hat; und zu dem Mißbranche derselben dasher mehr Gelegenheit, wie auch zu dem Reisde und Hasse, der unter vielen nicht so schädelich, und mehr zur Eisersucht und Ausmunterung dient.

Mein Vater, mein redlicher Vater, nahm mich mit viel Sorge aus dieser Zucht, wo ihm zu gute Hoffnungen, und vielleicht größere von meinem Fortgang im Lernen gemacht waren, als selbiger verdiente. Er entschloß sich endlich mich in eine dffentliche Schule zu thun, und er that eine gluckliche Wahl an der Knejp= höfschen. Ich hatte Schüler, die unter mir gewesen waren, akademische Frenheit erhalten sehn, und mußte mir jest gefallen lassen, auf der eten Klasse als der 6te dem Range nach vorlied zu nehmen, wo ich lateinische Autores zu erklaren bekam, die mir sehr geläufig waren, daß ich also keine Zubereitung nothig hatte, um andere zu übertreffen. Es war furz por der dffentlichen Prufungszeit, daß ich zur Schule kam. Dieß war Ursache, daß der Rector derselben mit vieler Klugheit mich unter meinen Ansprüchen sette. Ich hatte zugleich hier Gelegenheit, einen Anfang in der Historie, Geographie, und dem Styl zu machen. Der Rector dieser Schule war ein verdienter gelehr, ter und frommer Mann, Dr. Galthenius, ein Mann von seltnen und außerordentlichen Gaben, der gleiche Treue und Weisheit und Redlichkeit in seinem Amte besaß. Nächst ihm habe ich zwey Lehrern vornehmlich viel zu danken, die beide jest Prediger, der eine ben der Altstadt, der andere auf dem Lande, geschickte, liebreiche und fromme Zwillinge, die bende in ihrer Art Muster waren, Buchholt jund Herold.

Ben der erften Versetung nach gehaltener Schulmusterung fam ich als der erste auf die erste Classe; eine Unterscheidung, die mir von meinen Mitschülern ohne Reid gegonnt wurde. Ich mußte für diese kleine Freude wegen meines Ausschlages eine gute Zeit aus der Schu-Ie bleiben. Dier bekam ich die ersten Begriffe von Philosophie und Mathematik, von Theologie und Hebraischem. Hier wurde mir ein neues Feld zu Ausschweifungen offen, und mein Gehirn wurde zu einer Jahrmarktsbude von ganz neuen Waaren. Ich brachte diesen Wirbel mit auf die hohe Schule, wohin er eigentlich gehörte, und wo ich als ein akademischer Burger den 30. März 1746 eingeschrieben wurde.

Ich bin ein Schüler des berühmten Kunsten in allen Theilen der Philosophie, der Masthematif und Privatvorlesungen über die Alsgebra gewesen, wie auch ein Mitglied einer physico-theologischen Gesellschaft, die unter ihm aufgerichtet wurde, aber nicht zu Stande kam. Mit wie wenig Treue, mit wie wenig Ordnung kib mit wie wehig Nuten sind alle diese Geslegenheiten zu lernen und nutbar zu werden, den mit abgewartet norden — wie wenig

habe ich daran gedacht, daß ich den sauren Schweiß meines Vaters durchbrächte und die süße Hossnung vernichtete, Früchte von dem zu sehen, was er mit so viel Lust und Verleug, nung seiner eignen Nothdurft anwendete. Ho. re Gott! und vergieb — Erseße ihm das, warum ihn sein eigen Kind gebracht hat — und rechne es mir nicht zu, oder laß mich die Strase, die ich dafür verdient, nicht zu schwer empsinden. Begnüge dich an der Neue und dem Schwerz, womit ich erkenne, — und laß es nicht zu spät erkannt senn.

Die Erinnerung eines nicht so berühmten Lehrers ist mir angenehmer. Gott ließ ihn in unterdruckten, fummerlichen und dunkeln Umfanden leben; er war eines bessern Schicksals werth. Er besaß Eigenschaften, die die Welt nicht achtet, und daher auch nicht besohnt. Sein Ende war wie sein Leben, unvermerkt, ich zweiste nicht, daß es selig ist. Sein Name war Rappolt; ein Mann, der eine besondre Scharfsinnigfeit besaß, naturliche Dinge zu beurtheilen, mit der Andacht und Einfalt und Bescheidenheit eines driftlichen Weltweisen, und eine ungemeine Starke, den Geist der romischen Schriftsteller und ihrer Sprache nachzuahmen. Laß Gott! deinen Segen und ben Segen ihres Vaters auf seinen Sohnen ruben! Unterdessen ich in den Vorhöfen der Wissenschaften umschweifte, verlor ich den Beruf, den ich geglaubt hatte für die Gottesgelehrtheit gehabt zu haben. Ich fand ein hinderniß in meiner Zunge, in meinem schwachen Gedächtniß, und viele heuchelhindernisse in meiner Denkungsart, den verdorbenen Sitten des geistslichen Standes, und der Wichtigkeit, worin ich die Pflichten desselben setze. Ich hatte frenlich Recht, wenn ich mich selbst als den Geber und Urheber dessenigen, was dazu gehört, betrachtete. Ich vergaß die Quelle alles Guten, von der ich alles erwarten und mir versprechen konnte, was mir sehlte, und mit dessen Bensand ich alles hätte überwinden können, was mir im Wege lag.

Ich genoß als Student einer vorzüglichen Liebe von meinem Pathen und Beichtvater, in dessen Hause ich wöchentlich speiste, auch von seinen Sohnen, insbesondere dem Gottesgelehrzten, der durch seine Schriften wie sein Bater sich berühmt gemacht, wo ich gleichfalls die Woche einmal speisete; daß ich also zwen Frenztische hatte, um Gelegenheit zum sernen zu haben, und die Schüchternheit, die ich spat beshalten habe, und die mir noch anhängt, mir abzugewöhnen. Ich hätte unstreitig alle diese Bequemlichkeiten besser anwenden können, als ich gethan, und ich habe den Schein der Undankbarkeit mir für einige zugezogen.

Obgedachter mein Pathe machte mir unterschiedene ansehnliche Geschenke von Büchern, er gab mir gleichfalls den Zubereitungs-Unterricht zum Christenthum, und segnete mich unter einer großen Anzahl anderer den Sonntag nach Ostern, wo ich nicht irre 1743 oder 44, ein. Ich erinnere mich, daß er auf den Altar kam mit dem siebenten Vers des Liedes: Ach Herr! wie ist dein Zorn so groß 20.

Dein' Shaflein thust bu weiben wohl, Im Busen du sie tragest, Dein' Arm hast du der Lammer voll, Des Schwachen treulich pflegest. Riemand reißt dir eins aus der Hand, Dein Blut hast du daran gewandt, Uns theuer erkauft zum Leben. Ja, weil du uns gezeichnet hast, Richt zu schwer machst des Areuzes Last, So sey dir Alles ergeben!

Ich komme auf die Folge meines Lebens zurück. Was mich vom Geschmack der Theologie und aller ernsthaften Wissenschaften entsernte, war eine neue Reigung, die in mir aufgegangen war, zu Alterthümern, Critik — hierauf zu den sogenannten schönen und zierlichen Wissenschaften, Poesse, Romanen, Philologie, den französischen Schriftsellern, und ihrer Sabe zu dichten, zu maten, schildern, der Einbildungskraft zu gefallen zc. Gott wolle wir den Risseranch meiner natürlichen Kräfte,

die sich vielleicht unter einer gehörigen Anwendung berfelben auf eine vorzügliche Art der Weit sowohl als mir selbst hatten hervorthun und nutlich machen konnen, ja die ich jum Dienft seines Hauses und seines Werks auf Erden gewidmet hatte, die ich so verstummelt und verborben habe — — Den Aufwand der edeln Zeit, die Unkosten meines Vaters, die Hoffnung, einen Stab seines Alters an seinen Rindern gu haben — — Mein gnadiger Gott! hore und vergieb! Verbeffere, was ich verdorben habe, wenn es nicht zu spät ist, und mache das Nachjahr, das du mir noch gonnen willst, desto gesegne-Laß alle meine Fehler zu meinem Besten gereichen; laß sie mir dienen, endlich einmal flug zu werden, und andere mit desto mehr Nachbruck und Eifer vor den Klippen zu warnen, an denen ich selbst gescheitert!

Rechtsgelehrsamkeit. Meine Thorheit ließ mich immer eine Art von Großmuth und Erhabenheit sehen, nicht für Brod zu studiren, sonbern nach Reigung, zum Zeitvertreib, und aus Liebe zu den Wissenschaften selbst, daß es beseser wäre ein Märtyrer denn ein Taglöhner und Miethling der Musen zu seyn. Was für Unssen läßt sich in runden und volllautenden Worten ausdrücken! Ich hörte also über die Institutionen und Pandecten ohne Zubereitung und Wiederholung des Gehörten, ohne Erust, ohne Treue, ein Jurist zu werden; so wie ich keine gehabt noch gewiesen hatte, um ein Theolog zu senn.

Unterdeffen hatte mir immer im Ginn gelegen, eine Hofmeisterstelle anzunehmen, um Gelegenheit zu finden, und in der Welt meine Frenheit zu versuchen. Das Saus meiner lieben Eltern schien mir einen Zwang in einigen Studen zu thun, und: ich wollte Meister meines Geldes senn, worin ich zu meinem Besten theils ein wenig zu sparsam gehalten wurde, theils aber zu spat gelernt habe, selbiges, als ich mein eigenes hatte, beffer ju Rathe zu halten. Vielleicht war, auch kein gottlicher Segen ben meiner Einnahme, ber bas Wenige überflüßig macht. Unordnung, der allgemeine Grundfehler meiner Gemuthsart, eine falsche Großmuth, eine zu blinde Liebe und Wohlgefallen für anderer Urtheile, und eine Sorglosigkeit, die aus Unerfahrenheit und Unwissenheit zum Theil entsprang, waren alle Schuld.

Der Zufall diente mir unvermuthet in meinen Absichten: Es kam ein Prediger aus Liefland, der mit unter die Pauslehrmeister gehörte und uns auf dem Clavier unterrichtet hatte, um seine Eltern und seine Freunde in Preusen zu besuchen. Er kam in unser Paus. Ich
glaubte eine ungemeine Veränderung in seinem

Betragen und Aufführung anzütreffen, da ich ohnedieß ein sehr günstig Vorurtheil für Liefland und die Lebensart der Lieständer wegen einiger Freunde, die ich unter denselben hatte,
hegte. Er suchte unterschiedene ledige Stellen
in Liestand zu besehen. Unter andern war eine auf dem Sute, woselbst er Prediger war.
Die Bedingungen waren nicht vortheilhaft eben.
Ein einziger Sohn, ein, sehr reiches Hans,
seine Nachbarschaft und andere Dinge mehr bewogen mich diese anzunehmen. Ich entschloß
mich, ungeachtet der Vorstellungen meiner Eltern und der bosen Prophezenungen, die man mir
von der Frau machte, zu der ich kommen sollte.

Ich verkieß meiner Eltern Haus im Rovember 1752, ünterdessen meine selige Mutter
vor Wehmuth schmelzte, mein Vater mich selbst
bis ans Thor begleitete, und ein alter Schwabe, ein ehrlicher, aufgeweckter Kopf, Wagner,
unser Nachbar und Buchhalter eines Buchladens, eine Reile mit mir fuhr, und Morgens zu Fuß wieder nach der Stadt ging. Ich
hatte das Glück, einen guten Freund, Gericke, zu meinem Reisegefährten zu haben, dessen Halbbruder mir viele freundschaftliche Dienste in Eurland erwiesen, so wie ich in beider
Eltern Hause in Riga besondere Güte und Liebe genossen.

Ungeachtet ber späten Jahreszeit war die

Witterung und Weg außerordentlich gut, unfre Ueberfahrt über das Haff sehr glücklich, und
die Gesellschaft eines Kausdieners, der in Riga sich zu meiner Zeit verheirathete und sein
eigenes ansing, sehr ausmunternd und angenehm. Außerdem hatten wir einen Armenischen
Rausmann, der ohne eine einzige Sprache zu
verstehen alle känder durchreiste, große Lust zu
schwaßen hatte, durch seine Zeichen und Kiguren und unsre Mißdentung derselben sehr aufmunterte, eine Mäßigkeit in seiner Lebensart,
führte, die erstaunend war, und daben eine eben
so bewundernswürdige Munterkeit und Frische
des Leibes und Geistes besaß, ungeachtet er
nicht mehr schien jung zu seyn.

Ich kehrte in Riga ben einem Landsmansne me meines Vaters ein, der sehr lange in unserm Hause auf die vertrauteste Art aus und eingegangen war. Hierauf nahm ich meine Reise nach dem Gute, wo die Baronin B... lekte, 12 Meilen von Riga, Regeln, Ich langte an einem Sonnabend auf Papendorf, dem Pastorat dieses Gutes, au, sah Sonntags darauf die Familie daselbst, wo ich zu Haus geschören sollte. Ein Kind von 9 Jahren, das sehr schuchtern, steif und zärtlich aussah. Ausser ihm hatte ich seine jüngere Schwester und eine Waise, die von der Baronin erzogen ward. Der Ansang, den ich in diesem neuen Beruf

machte, war gewiß schwere: 3ch hatte mich felbst, meinen Unmundigen, und eine unschlache tige, robe und unwissende Mutter zu ziehen. Ich ging wie ein muthig Roß im Pflug mit vielem Eifer, mit redlichen Absichten, mit meniger Klugheit, und mit zu vielem Vertrauen auf mich felbst und Zuversicht auf menschliche Thorheiten ben dem Guten, das ich that oder Wir find von Ratur geneigt, thun wollte. unsere Bemühungen zu überschätzen, die Wirkungen davon als eine unumgängliche Folge zu erwarten, anderer Pflichten nach unsern Vorurtheilen und Reigungen abzuwägen und zu berechnen. Der Ackersmann kann sich keine hundertfältigen Früchte von der forgfältigen -Wirthschaftskunst allein versprechen. Der Boden, die Witterung, die Eigenschaft des Sagmens, ein kleines Ungeziefer, Dinge, die unsrer Aufmerksamkeit entgehen, haben ihren Untheil, und über das alles das Gedeihen der göttlichen Vorsehung und Regierung. Meine Handlungen sollten von Menschen erfannt, bisweilen-bewundert werden, ja sie sollten zu ih= rer Beschämung gereichen. Dieß find alles unlautere Triebe, Die den Gebrauch unfrer Rrafte verwirren und zu Schanden machen. Gott erwies mir unendlich viel Gnade; er gab mir mehr Geduld, als ich fähig war, mehr Klug-- heit, mehr Gluck, das ich alles auf meine eigne

ne Rechnung vielleicht schrieb, und vielleicht eine Wirkung des Gebets meiner frommen El. tern und eine Nachsicht seiner gottlichen Langmuth und Gnade war. Meine ungesellige ober wunderliche Lebensart, die theils Ochein, theils falsche Rlugheit, theils eine Folge einer innern Unruhe war, an der ich sehr lange in meinem Leben fiech gemesen; eine Unjufriebenheit und Unvermögenheit mich felbst zu ertragen, eine Eitelfeit, fich felbige zum Rathfel zu machen, verdarben viel und machten mich anstößig. Ich schrieb zwen Briefe an die Baronin über , die Erziehung ihres Kindes, die ihr das Gewissen aufwecken sollten. Man verstand selbige nicht, und ihre Aufnahme goß Del ins Feuer. wurde also unvermuthet abgeschafft, ohne ein halbes Jahr im Sause gewesen zu senn, mit einigen Demuthigungen meines Stolzes, für die ich durch die Zärtlichkeit des Kindes, und die Schmeichelen, unschuldig zugleich mit Bofem fur Gutes vergolten zu fenn, einis ge Genugthuung hatte. Ich wickelte mich, so weit ich konnte, in ben Mantel der Religion und Tugend ein, um meine Bloge damit zu decken, schnaubte aber vor Wuth mich zu rächen und mich zu rechtfertigen. Dieß war eine Thorheit, die ich selbst mit der Zeit einsah, und die daher verrauchte.

Samann's Schriften. I. Thi

Ich brachte hierauf einige Monate in Ris ga zu, verzehrte das wenige Geld, das ich empfangen hatte, und war überdieß auf Reche nung meines Wirths, der eben derjenige gandsmann meines Vaters war, wo ich ben meiner Ankunft eingekehrt hatte. Diese Zeit wurde von mir zwischen einem wusten misanthropischen Fleiß und Ausschweifungen der Luste und des. Müßigganges getheilt. Mein Geld schmolz bis auf den letten Dukaten, den ich die Thorheit hatte für einige unnüße Bucher anzubrechen. Ich hatte theils sorglos gelebt, theils vergebliche Versuche gemacht, eine neue Stelle zu bekommen. Gott erbarmte sich meiner und bediente sich des Schwagers selbst dieser Baronin, um mir eine fehr vortheilhafte Gelegenheit und Thur in Kurland aufzuthun, da ich am Rand der Durftigkeit war, und schon viele schlaflose Nächte um selbige gehabt hatte. Ich fühlte meine Verlegenheit viel stärker, weil ich keinen Freund, mich zu entdecken, hatte, und das Haus, wo ich war, meiner vollig überdruffig geworden. Ich machte ihnen aus dieser Undankbarfeit gegen meiner Eltern gutes Berg ein großes Verbrechen. Es ist wahr, daß diese Leute sehr eigennüßig, und ruhmräthig mit ihren guten Werken waren. Dieß muß uns aber das Gute nicht schmalern, was wir von der Hand des Rächsten genießen. Unfre Gitelfeit lagt uns ju

viel über die Bewegungsgründe und die Art, womit man uns verbindet, klügeln, damit wir desto weniger Ursache haben erkenntlich zu senn. Ich habe sie mit gleicher Münze bezahlt; und gestehe dieß mit Scham und Reue; wiewohl ohne meines Wissens vorsählich so gehandelt zu haben, sondern theils aus Unwissenheit, theils aus Noth.

Ich kam also 1753 in der schönsten Jahreszeit nach Kurland zu dem General W.... der eine geborne Grafin von R . . . . zur Gemahlin, und zwen Sohne hatte. Ich folgte hier zwen Hofmeistern, die zugleich gearbeitet hatten, davon der eine ein Windbeutel und rober Mensch, und der andere ein seichter Ropf gewesen mar. Ich fand hier zwen Rinder von einer fehr verschiedenen Gemuthkart, als ich an meinem Baron gehabt hatte, wo mehr Zucht, Ansehn und Scharfe nothig, und mehr zu hoffen war, weil der alteste große Fahigkeit befaß, mit deffen Reigungen ich aber niemals so zufrieden habe senn konnen, als meines erfien Zöglings mich gemacht haben. Gott erzeigte mir unfäglich viel Gnade gleichfalls in Diesem Hause ben Rindern und Eltern, ja selbst ben allen Hausgenossen. Ich schrieb selbige gleichfalls zu viel auf meine Rechnung und machte zu größe Gegenansprüche für meine Verdienste. Ich wurde unzufrieden, ungeduldig,

heftig, aufs äußerste gebracht, — — — und hatte viele Mühe, ein Jahr auszuhalten, wo ich mit vielem Gram, Verdruß, Unwillen, zum Theil Unglimpf — — wiederum nach Riga ging.

Außer der außerordentlichen Gunst, die ich in diesem Hause von Eltern und Kindern, meinen Abschied ausgenommen, genossen habe, erwarb ich mir die Freundschaft des Herrn von Oven, eines Westphälers, eines sehr verdienten Mannes, der ein seltenes Herz mit einem vorzüglichen Genie verdand, und in dessen liebreichem, nüßlichem und herzlichem Umgang ich bsters außerordentlich glücklich mich geschätt habe. Der liebe Gott vergelte ihm, und regierte ihn, und mache ihn vollkommen glücklich und ruhig. Wir hatten einige Aehnlichkeit in unsern guten Absichten und Ausschweifungen derselben, in unsern Wünschen und in dem Mansel ihrer Erfüllung.

Rächstem ist ein geborner Türke ein brüsterlich gesinnter Freund gegen mich gewesen, gegen den ich leider sehr unerkenntlich sehn muß. Sott gebe mir Gnade, meinem lieben Bassagerecht zu werden, und vergelte ihm alles Suste, was er auf alle mögliche Art mit einem sehr tedlichen, treuen und zärtlichen Herzen an mir gethan hat.

Eben so manche suße Stunden hat wir

der Umgang bes Hrn. Parifius, eines Regiments-Chirurgus ben der rußischen Armee,
und des gelehrten und gefälligen Magister Haase gebracht, der ben ungleich größern Verdiensten, ungleich geringern Vortheilen, ungleich
höhern und allgemeinern Gaben, zufriedner und
demuthiger zu leben durch sein Benspiel leider! umsonst lehrte.

Ich erinnere mich hier besonders mit der Wehmuth eines freundschaftlichen Bergens des Dr. Lindner in Mietan, deffen Umgang und befandige Vertraulichkeit ich mit Schmeichelen anführe, und sein Schicksal um desto mehr bedaure, weil ich ihm jest hierin nur gar zu ähnlich bin. Der Sochste wolle ihm sein Kreuz eben fo fegnen, als er meines gesegnet hat, um mich zur Erfenntniß des einzigen Nothwendigen und meiner felbst zu bringen. Er troffe ihn mit eben dem Troft, womit ich getröstet worden bin, und schenfe ihm eben ben Ernft gur Befferung feiner felbft, mit dem ich Gottes Geist jest anrufe, und seine Zührung als das einzige Mittel, Sande zu meiden, und aus den Jerwegen, worein sie uns zulezt bringt, wieder herauszuhelfen! Erhore mich, Gott, um deines Sohnes und beines beiligen Namens wif-Ien. Amen!

Ich ging also 1755 im besten Sommer wieder nach Riga zurück, voller Betrachtung und

Nachdenken über meine eigene Verwirrung, zu. gleich aber voller Hoffnung und Zufriedenheit, die mir die Gegenwart zwener Freunde fprach. Der erste davon war mein Berens, den Gott als ein besonder Werkzeug gebraucht, dessen Absicht und Ende ich noch nicht absehen kann, wiewohl ich voller Vertrauen und Zuversicht lebe, daß seine weise Vorsehung, Menschen braucht, um Anoten in unserm Leben zu machen, selbige auch zu seiner und zu unserm Besten aufzuldsen weiß. Dieser ausserordentliche Freund war einer meiner Lieblinge in Königsberg gewesen, und war von da auf Reisen gegangen, wo er mit großem Rugen und augenscheinlichen Vorzügen wieder zuruckkam. Gott weiß, wodurch er für mich so sehr eingenommen worden. Der die Herzen kennt und pruft und zu brauchen weiß, hat seine weifen Absichten gehabt, uns beide durch einander in Versuchung zu führen. Ich glaube an Gottes Vorsehung in diesem Spiel, als ein Christ, dem die Vorsehung Rechenschaft von jedem seiner Haare auf dem Haupt versprochen. Diefer Freund hatte mich so wenig vergessen und feine Freundschaft so wenig gegen mich geandert, daß er mich aufzusuchen eilte, sobald es ihm möglich war, und unvermuthet deswegen nach Mietau kam, ja in eben der Racht einen Expressen abschickte, der das ganze Saus in

Brünhof in Aufruhr sette. Ich fuhr ans dem Bett um mich in Kleider zu werfen, und ihm entgegen zu eilen, und fand ihn ruhig schlafend. Sein Willsommen war so außerordentlich zärtzlich und freundschaftlich, daß ich in Verlegenzbeit gerieth, ihm in meiner Antwort gleich zu kommen, oder ihn zu erreichen. Er bezauberzte mich mit Aussichten, Anschlägen, Begriffen von der Welt, neuen Wissenschaften, dem herrschenden Geschmack des jetzigen Jahrhunderts zc. und hundert sinnreichen Ausschweifungen, die ein menschenfreundlich Herz und eine fruchtsbare Einbildungsfraft hervorbringen kann.

Der zweite Freund, den ich zu meinem Wirth gewählt hatte, war mein alter Lindner, mit dem ich von dem ersten Jahre der hohen Schule an in einer hrüderlichen Vertraulichfeit gelebt hatte, und der jetzt Rector in Riga geworden war. Ich war der Lepidus in diesem Triumvirate; die Freundschaft aber wallte in uns dreyen gleich stark. Wir brannten gegen einander uns zu sehn und zu genießen.

Wie viel Schlacken sind in den besten unferer natürlichen und künstlichen Triebe! Wie verdorben muß der Boden seyn, der die beste Waizensaat zu Trespe macht und verwandelt! Wie leicht ist es der Natur selbst, auszuarten!—

Ich kam eben zu einer Zeit, wo man in Riga das Landleben auf den Sofchen genießt,

und hatte bas Gluck, eine Rur bes Phrmonter Brunnens mit 'ber Berensschen Familie ju gebrauchen. Meine Gesundheit hatte theils durch die Schularbeit, durch einen unordentlichen Bleif in Rebendingen, und durch den Tumult von Uffecten, in dem mein Gemuth, wie ein Rachen auf einer fturmischen See, beständig bin und hergeworfen ward, sehr gelitten; daß mix also diese wohlthätige Gelegenheit sehr zu statten fam. Ich fonnte, ungeachtet alles Anlasfes zufrieden zu senn, mich der Freude in der Gefellschaft der ebelften, munterften, gutherzigsten Menschen beides Geschlechts boch nicht aberlaffen. Mein Gehirn fah einen Rebel von Begriffen um sich, die es nicht unterscheiden konnte; mein berg fühlte Bewegungen, die ich nicht zu erklaren wußte; nichts als Mißtrauen gegen mich selbst und andere, nichts als Qual, wie ich mich ihnen nahern ober entbecken sollte; und in diesem Zustande habe ich mich am meisten in demjenigen Sause befunden, wo ich der größte Bewunderer, Werehrer und Freund aller derjenigen war, die zu selbigem gehörten. Wie ist es möglich, daß man mich hat für einen klugen, geschweige brauchbaren Menschen halten können, wo es mir niemals möglich gewesen, mich, was ich bin und senn kann, an entdecken, Dieß ift ein Geheimniß, das ich niemals habe verstehn, noch aufklaren kom

nen. Ich habe alfo Urfache, alle biefe Dinge theils als Ahnungen anzusehn, theils als Wirkungen der Hand Gottes, die über mir schwer gewesen, daß ich mich selbst unter allem dem Guten, was mir von Menschen geschah, nicht erkennen sollte. Ich sehe alle meine Unruhe, unter der ich gelebt, als eine Folge davon an, und ich troffe mich, daß Gott diese Ruthe, unter ber ich geseufzt, ohne sie zu erfennen, jest bon fich legen und mir feinen gnabigen Willen entbeden wird, bem ich mich ganz überlassen. Ich bin eine unzeitige Frucht in allem meinem Thun und Handlungen, in allen meinen Unternehmungen und Anschlägen gewesen, weil sie ohne Gott gewagt, angefangen, und ein goch befommen, anstatt ein Ende zu nehmen. Ich habe mich endlich wund und blutig gegen ben Stachel gestoßen, den ich nicht habe erkennen wollen, und bitte nichts mehr, als daß der gnadige Gott, der seiner Berheißung nach dem bußfertigen und glaubigen Sunder vergiebt und alles vergangne vergift, mein funftiges leben neu und heilig fenn lassen wolle.

Ich lebte also in Riga, und genoß viele zufriedene Stunden und viele Gefälligkeiten in meines Freundes Hause, wo ich als ein Bruder, ja bennahe als ein älterer Bruder angesehen war. Der Schulstand war mir verhaßt

geworden, und ich wollte und sollte mich dem pühlichen Seschmack der Zeit bequemen, Hanzdelszund dkonomische und politische Dinge treizben. Diese Wissenschaften gestelen mir wegen der Reuigkeit und dem Einstuß in das menschliche Leben. Ich hätte selbige zu Rebendingen mir mehr Füglichkeit wählen können, als mestaphysische oder romanhafte Systeme. Aber es war unüberlegt, ein neu Gebäude anzusangen, um mich mit einmal aus der Celle in Seschäfte zu versehen, die Seläusigkeit und Aussübung und Ansührung oder vielmehr Handsleitung gerfordern.

Während dieser Zeit hatte ich das Gluck, meinen ersten Zögling, den jungen Baron B.. in meines Freundes Sause zu sehn. Ich war durch meinen Nachfolger gerächt worden. gutem Herzen nahm ich mich seiner an, und hatte gern einen Sandlanger an feinem Unterricht abgegeben. Es schien aber, daß dieß eber Anlaß gab, eine Kaltsinnigkeit in unsrer Freundschaft, und dieß einen sehr schlimmen Stein des Anstoßes in des Junglings Gemuth ju machen. Mein Freund schien meine Aufmerksamkeit für den jungen Baron als Eingriffe oder Vorwürfe anzusehn, und der lettere bezahlte mich mit Haß und Verachtung. Wir waren vielleicht alle dren in einem Mißverständniße, das aben allen dreven nachtheilig wurde, und

dem zum großen Anstoß gerieth, dem wir am meisten zu nußen oder zu gefallen suchten.

Ich wurde mit der Zeit schwermuthiger, weil ich keinen Weg por mir sah, mir auf eine ehrliche Art fortzuhelfen und nach Wunsch und Reigung gebraucht zu werden. Gott nahm sich wieder meiner an auf eine sehr außerordentliche und augenscheinliche Art. Ich wurde in eben dasselbe Haus nach Kurland auf die dringendste Art zurückgerufen, aus dem ich mit einiger Uebereilung nachtheiliger Reden ausgegangen war, und man erbot fich, alle meine Forderungen sich gefallen zu lassen. Doth, Selbstgefälligkeit, und zum Theil Vernunft und Alugheit riethen mir, diesen Ruf zu horen. Ich fam also gegen das Ende desselben Jahres nach Kurland und Grunhof sehr willkommen zurücf.

Mit dem Anfang des 1756. Jahres erhielt ich von meinem lieben Bater die betrübte Nachricht von meiner seligen Mutter Unpäßlichkeit,
und nicht lange darauf den zärtlichen Besehl,
nach Hause zu kommen, falls ich sie noch sehn
wollte, und ihre Wünsche hierin zu erfüllen.
Dieß setze mich in neue Unruhe; die Vorstellung, eine liebreiche Mutter zu verlieren, und
eine Ueberlegung über meine Verfassung und
den wenigen Trost, den sie haben würde, mich
wiederzusehn. Ich hatte ein reichlich Sehalt

von 150 Albertüsthle., und keinen Rock dasür mir angeschafft, ja mich sogar in Schulden gestett, wozu eine thörichte, gramvolle Reise nach Riga Anlaß gegeben hatte, meinen Freund zu sehen, den ich unpäßlich fand, und dem ich mehr im Wege und Vorwurf, als zur Erleichsterung war. Dieses Geld hatte mir mein ehrsticher Bassa vorgeschossen, ben dem ich nachgehends noch tieser eingerieth, ohne daß ich im Stande war, ihn vor meiner letzen Abreise zu bezahlen, und ihm noch nicht habe Gnüge thun können, woran ich ohne Wehmuth und Schmerzen nicht gedenken kann.

Mein Derz und meine Pflicht riefen mich gleichwohl nach Hause. Ich gab die Nachricht davon meinen Freunden nach Riga, die sich hierauf erklärten, und mich in ihre Dienste, Geschäfte und Familie aufnahmen. Ich fand vielen Widerstand dieß einzugehen, unterdessen war es ein Trost, worin ich Gottes Vorsehung zu sinden glaubte und mich sowohl selbst als meine Eltern damit zu schmeicheln mennte. Ich machte also den letzern auf meine Ankunft mit Iohannis Hoffnung, ging mit einem schweren und zweiselhaften Herzen die Bedingungen, und ein Verbindniß mit der Berensschen Familie ein, auf deren Unkosten ich eine Reise thun sollte, um mich auszumuntern und mit

meht Ansehen und Geschief in ihr Haus zw. rückzukommen.

Gott gab außerordentlichen Segen, baß ich bon dem Sause aus Kurland, mit Scheingrun. ben und ohne Aufrichtigkeit, losgelassen wurde, unter dem Bersprechen wieder zu kommen , das eine offenbare Luge und wider alle meine Abfichten und Reigungen war. Ich langte ben vierten Tag am Sonntage frühe mit vorzüglichem Gluck in Trutenau an, und wurde bon meinem Better Bopfel und meinem lieben Bruber, der in Ohnmacht fiel, mich wiederzusehn, in einer Rutsche eingeholt. Gott, mein liebreicher Gott, hatte meine selige Mutter über 20 Wochen auf mich warten laffen, ehe er fle ju fich nahm. Mein alter Vater lanerte weinend am Fenster auf mich, und machte mir einen betrübten Willfommen. Ich fah meine Mutter - meine selige Mutter - bie Gott durch so viel wiederholte Wunder vom Siech- und Sobbette hatte aufstehen lassen, ohne iemals mit rechtem Ernst von ihren Kindern, wenigstens von mir, darum gebeten noch gedankt worden zu senn. Sie empfing mich mit mehr Gleichgültigkeit, als ich dachte, weil fle den Tag vorher eine schlennige Veränderung erlitten, und Gott ihre Schritte zum Grabe verdoppelte. Sie gestand, daß sie nichts mehr auf der Welt erfreuen konnte - fie bestrafte

mich mit ben ersten Augenblicken, wegen bes Lones, mit dem fie mich reden borte, ber ihr berändert, und nicht männlicher geworden zu fenn schien. Sie war ein Gerippe, und ihre Buge durch ihr schmerzhaftes langwieriges Lager ganglich verstellt, daß ich sie ohne ein naturliches Mitleiden nicht ansehen konnte. Ich gestehe es, daß mein Herz weit unter der Zartlichkeit war, die ich ihr schuldig geblieben, und daß ich im Stande war, mich ungeachtet der nahen Aussicht, sie zu verlieren, auf der Welt andern Zerstreuungen zu überlassen. Unterdesfen hatte ich das Gluck, daß sie meine Handreichung vor allen andern sich gefallen ließ, daß sie mich am liebsten rief, um sie zu heben und im Bette zurecht zu legen. Der gnädige Gott forderte sie nach einigen Tagen ab, da ich kaum eine Woche ein Zeuge und Theilnehmer ihres Kreuzes, und der Laft meines alten redlichen Vaters gewesen war. Ich habe sie sterben ge--sehen -- unter vielen Bewegungen und Betrachtungen über den Tod — und den Tod eines Christen. Der Höchste gab ihr in ihrer Todespein ein fauberlich Geberde, ihr Berg wurde fe in sanft gebrochen, und sie verging wie ein Licht ohn übrig Weh, auf dein unschuldig Blut, das du für sie vergoffen. Ich wohnte ihrer Beerdigung mit unfäglicher Wehmuth und Betrübniß ben, worin mein Herz zu zerschmelzen schien; wurde aber leider durch die Welt und durch die Grillen meines Glücks bald wieder getröstet.

hierauf machte ich mich von meinen Verzbindlichkeiten in Kurland gänzlich los, und erzhielt Geld und Vollmacht zu meiner Reise, die ich nach langer Verzögerung und mit halber Schwermuth und Zufriedenheit einer falschen Soffmung antrat, woran es unser Fleisch und Blut und Welt und Satan niemals fehlen läßt, um uns desto mehr ins Bloße zu sehen und für unzsere Leichtgläubigkeit hernach auszulachen. Ich stieg den sten Oktober 1756 des Morgens frühe auf den Postwagen nach Danzig, und nahm von meinem Vater auf dem Vett Abschied, für den ich Sott allein anrusen, und den himmzlischen Vater jest allein empsehlen kann.

Ich hielt mich in Danzig blos einen Posttag duf, und von da nach Berlin. Unterwegenst hielt ich den erschrecklichen Sturm aus, der so viel Schaden gethan, und wo ich gottlob! unsbeschädigt, wiewohl mit großem Glück, in Röszlin ankam und ein Paar Tage stille lag. Mein Reisegefährte von Danzig nach Berlin war ein Inde, ein umgänglicher und gefälliger junger Mensch, der in Halberstadt zu Hause gehörte, und ein guter Reisegefährte für mich war, weil er, wie ich, studirt hatte, und auf Handel ausging. Ich ging in Röslin in die Kirche und

hörte einen erbanlichen Priefter. Das Städtschen ist sehr fümmerlich und das Wirthshaus elend. Wir waren die ersten Leute, die so lange sich darin aufgehalten hatten. Der Mann war ein Barbier, und die Frau erwies mit viel Sutherzigkeit, weil sie glaubte, daß ich viel ähnliches mit ihrem Prediger hätte, der mich erbaut hatte, ohne diesen Umstand zu wissen.

Ich kam hierauf ben 14. Oft. in Berlin an, wo ich eine außerordentlich gutige Aufnahme ben bem Geh. Rath Urfinus fand, meines alten Vaters wegen; wie auch bey dem jungen Grafen von Fink. Außerdem wurden mir auf meines Freundes Empfehlung aus Riga viele Gefälligfeiten im Merkichen und Gugfowstischen Hause erwiesen. Ich ließ mir biesen Ort, als den ersten großen, den ich gesehn hatte, außerordentlich gefallen, und fand bafelbst einige alte gute Freunde, Ruben, Baftor Reinbel, Reusch, die alle vergnügt waren, mich zu sehen; ich lernte meinen Freund Sahme fennen; und unter Gelehrten den Juden Moses nebst einem andern feines Glaubens und feiner Fahigkeit ober Nacheiferung; ben Prof. Sulzer, der mich in die Akademie führte; Ramler; einen jungen frangofischen Afademisten, ber ein Ochweizer war, Merian, der mich zu Premontval führte. Ich konnte gleichwol nichts genießen, war als lenthalben

lenthalben gezwungen und für mich selbst in Aengsten, tiefsinnig ohne zu denken, unstät und unzufrieden gleich einem Flüchtling eines bosen Sewissens.

Ich reisete den 23. Nov. von Berlin, wo ich mich für meinen Vorsatz viel zu lange, und nach der Länge der Zeit viel zu unnütz aufgeshalten hatte, und ging nach Hamburg, weil Herr Merk eine Summe Goldes daselbst abzussehen wünschte, die mir viel Sorge machte, weil die erste Nacht das Schloß von meinem Koffer ging, die ich aber glücklich nach Hamburg überbrachte. Von da eilte ich nach Lüsbeck, wo ich den 28ten des Morgens an eisnem Sonntage ankam und in meines gütigen Mutterbruders Haus abstieg.

Hier wollte ich auf Unkossen meiner Blutsfreunde überwintern. Ich kam unvermuthet,
und verursachte so viel Wunder als Freude.
Alles sah mich Gottlob! gerne, und ich habe
Ursache, mich der Zärtlichkeit und Freundschaft
zu rühmen, womit ich in meines Oheims Hause,
und ben den meisten meiner übrigen Verwandten aufgenommen worden bin. Meiner Eltern
Andenken war allenthalben gesegnet und glücklich für mich. Ich fand im Roedschen Hause
viele Gunst und mehr als mir gedient war, an
Karstens einen geprüften Freund. Meine alte
Muhme erinnerte mich besonders öfters an mehpamann's Schriften I. Ih.

ne selige Mutter; sie waren sich sehr ähnlich, und hatten sich schwesterlich einander jederzeit geliebt.

Die sansten Entzückungen der Blutsbande waren für mich gewissermaßen neue Empfindungen, weil meine Eltern beide sich als Fremdlinge in Königsberg zusammengefunden hatten. Ich befand mich mitten unter redlichen und vergnügten Lenten, und überließ mich dem Müstengte mich an, was ich konnte, zusrieden zu sehr, ich strengte mich an, was ich konnte, zusrieden zu sehn, und zerstrenete mich nach aller Möglicht seit — alles umsonst. Der Burm stirbt nicht — wie sollte jeder Sünder darüber erschrecken, ohne an das Feuer zu denken, das nicht auslöscht. Der erste allein ist Strase und Qual genug.

Ich reifete unter Thranen und tausend herzlichen Glückwünschungen den 24. Janner 1757 von Lübeck ab, und wurde von meinem Vetter und einer Gesellschaft Freunde auf den halben Weg nach Hamburg begleitet, wo wir ben dem alten ehrwürdigen Prapositus Brandenburger abtraten, der sich in den Versuchen der niedersächsischen Poeten durch einige glückliche Gedichte bekannt gemacht, und gleichfalls ein weitläuftiger Vetter von uns ift.

Ich reisete ben gutem Winter ben 5. Feb. ab nach Bremen. Dier siel ein starkes Thau-

Damburger Reich, zum Reisegefährten, der nach Amsterdam gehn wollte, und mit dem ich Gesellschaft machte. Wir nahmen Extraspost um den kürzesten und sichersten Weg zu gehen. Wir reisten mit ungemeiner Gefahr die ersten Tage, weil alles überschwemmt und kein Weg zu sehn war. Den 9. geschah unsre Abreise durch Delmenhorst, Wilshausen, Rlappenburg, Löningen, Voselohe, Lingen, Reuhus, Hartenberg, Zwoll, Amersfort, Amsterdam, wo wir den 17. anlangten.

In dem Wirthshause, wo wir einkehrten, traf ich einen Buben von Landsmann an, der unser Haus sehr wohl kannte und ein Haus-kunde gewesen war. Sein Name war Rlein. Es war ein durchtriebener schleichender Bose-wicht, der seine Landsleute anlockte, um sie zu verführen und zu betrügen. Er war unser Ansührer in ein liederlich Haus, wo wir leicht hätten in Verlegenheit kommen können, weil er mit dem Wirth unter einer Decke lag. Er ließ alses auftragen, ohne einen Heller zur Bezahlung ben sich zu haben. Ich bezahlte für ihn, und er lief nach einigen Tagen mit dem Gelde weg, unterdessen er allenthalben nieder trächtige Schulden gemacht hatte.

Meine Zeit in Amsterdam war eben soverloren. Ich war irre gemacht, und wußte

nicht, ob ich nach Handel oder Wissenschaften fragen sollte. Ich hatte alles Glack, Bekannte und Freunde nach meinem Stande und Gemuthsart zu finden, worauf ich sonst so stolz gemesen war, verloren. Ich glaubte, daß sich jedermann vor mir scheuete, und ich scheute felbst jeden.. Ich kann keinen Grund davon angeben, als daß Gottes Sand über mich schwer war; daß ich ihn aus ben Augen gesetzt und perlassen hatte, ihn mit lauem Bergen und mit dem Munde bloß bekannte und anrief; daß meine Wege ihm nicht gefielen; daß ich ungeachtet seiner Erinnerung und Rührung meine Schuld nicht erkennen wollte; daß ich mich immer vielmehr zu zerstreuen, aber umsonft auch dieß suchte; daß ich meinen Geschmack zulest bennahe verleugnet hatte, um mir bloß selbst zu entgehen. Und diesen Grund finde ich in dem größten Theil meines Lebens als einen Unftoß, daß ich alles Gute, was mir Gott verlieben, gemißbraucht, verscherzt, verschmäht habe. Ich ging barauf aus, mein Gluck zu machen; ich trug immer den Vorwurf gegen mich selbst herum, daß ich an meinem jezigen Wechsel nicht wohl gehandelt hatte; ich mußte also selbigen blos als ein Hulfsmittel anwenden, eine bessere Gelegenheit zu meinem Gluck zu erhaschen; und ich hatte dieß gethan, wenn ich eine gefunden hatte, die mich in Stand.

geset, meine Freunde zu befriedigen. Anes umsonst; kein Mensch konnte mich kennen, kein Mensch wollte mich kennen. Ich sollte meine Bahn zu Ende laufen und das Ziel sehn meiner unbedachtsamen Wünsche, meiner thörichten Reigungen, meiner ausschweisenden Einfälle.

Ich erhielt endlich meinen Wunsch, nach England zu gehen, mit den frengebigsten Aufdringungen. Der lette Ort meiner Bestim-· mung gab mir noch meine einzige und lette Hoffnung ein; ein lacherlich Vorurtheil fur dieses kand unterstütte selbige, das ich immer als die heimat oder den rechten Grund und Boden für meine abentheuerliche Denkungsund Lebensart angesehen hatte. Ich verließ am Gründonnerstage oder Charfreytage, den ich für unnothig hielt zu heiligen, weil er in Holland und England nicht als ein Fest angesehnwird, auf einer Treckschünte Amsterdam, fenerte die ersten Ostertage in Lenden in der großten Unordnung und Unterdrückung des Gemuths. Hierauf ging ich nach Rotterdam, wo ich im Swienshoefd oder Schweinskopf einkehrte, dem besten Wirthshause, und daselbst einen jungen Englander fand, mit dem ich von Amsterdam nach lenden gegangen war, der Gesellschaft Dieß war mir sehr angenehm, und ich machte mir bereits schmeichelhafte Einbildungen

von seiner Bekanntschaft, die ein schlechtes Ende hatte. Wir bedungen uns eine Jacht nach Helvoetslung, wo denselben Tag den 16. April das Paquetboot abging; es war Sonnabend. Wir langten den folgenden Sonntag in einer ziemlich starken Gesellschaft, unter ber auch ein junger Bremer mar, der der Sprache wegen nach England ging und zu fludiren gedachte, ben sehr gutem Winde in Harwich des Abends an, ohne dast ich einigen Anstoß der Seefrantheit gefühlt hatte, Schwindel und einige Uebelfeit ausgenommen. Wir mietheten uns den Morgen darauf, Montags, eine Post. Englander, dessen Namen Shepherd, war ein Studirender, der auch auf Reisen in Holland ausgegangen und mit eben so viel Rupen als ich, weil er keine andre Sprache als seine eigne verstand, und ein Katholik, wo ich nicht irre. Ich fand ihn Morgens auf Knieen beten, und wunderte mich theils, erbaute mich theils an seiner Andacht, daß ich daher mehr Bertrauen zu ihm faßte. Er hatte fich angeboten mich für 2 Guineen nach London mit allen Unfosten des Zollhauses und anderer Ausgaben zu schaffen. Ich gab ihm felbige; er gab mir aber ungefahr eine halbe Guinee auf dem halben Weg zuruck mit vieler Angst, und fagte, ich möchte das übrige felbst bezahlen. Sh hatte mit seiner Unruhe so viel Mitleiden

and für seine Aufführung so viel Verachtung, daß ich nicht drang auf eine weitere Befriedigung. Er hatte es vielleicht aus Noth gethan, weil ich ihm selbst in London ben meiner Anstunft noch einen Schilling vorschießen mußte, den ich so wenig als ihn selbst wieder gesehen.

Wir kamen denselben Abend sehr spåt den 18. April 1757 in London an, wo ich mit meinem Bremer eine sehr unruhige Racht in der Inn hatte, weil selbige als eine Mördersgrube in unsern Augen vorkam, und voller Geskindel zu sehn schien, unsre Stube so sehr unsscher war, daß jeder ins Kenster einsteigen konnste, der uns nicht hätte durch die Thur aufwecken wollen. In London sind alle Fenster aufzuschieben.

Ich schöpfte einige Tage Othem, ehe ich mich meiner Geschäfte annahm, hatte nebst meinem Bremer, der in Begleitung eines Führers und Freundes, der ein junger Kaufmann war und seine Schwester heirathen sollte, ein gutes Wirthshaus gefunden. Nachdem ich einen Miethslakai angenommen hatte, war die erste Thorheit, die ich beging, einen Marktschreyer auszusuchen, von dem ich gehört hatte, daß er alle Fehler der Sprache heilen könnte. Er lebt in Islington. Ich erstundigte mich in einem deutschen Wirthshause nach ihm, wo man ihn sehr wohl kannte, und

mir gestand, daß er einige Ruren gethan batte, die ihn berühmt gemacht; man könnte aber nicht die Urfache meiner Bedürfniß sehen. ging, und fand einen alten Mann, ber mich untersuchte, und nichts an meinen Werkzeugen der Sprace sehn konnte, der mir sein Haus und eine große Summe Geldes jur Bedingung feiner Aur machte, wo ich eine gewisse Zeit lang nichts reden, und endlich buchstabiren ternen Mehr konnte ich von seiner Methode nicht herausbringen. Ich mußte also meine Geschäfte mit der alten Zunge und mit dem alten herzen anfangen. Ich entdeckte selbige benjenigen, an die ich gewiesen war; man er-Raunte über die Wichtigfeit meiner Angelegen. heit, noch mehr über die Art der Ausführung, und vielleicht am meisten über die Wahl der Person, der nian selbige anvertraut hatte. Rachdem man fich bon der ersten Bewunderung erholt hatte, fing man an ju lächeln - - dreift feine herzensmeynung zn entdecken - - über Diejenigen, die mich gesendet hatten, wozu ich gefommen war, und beflagte mich felbst. le diese Dinge beunruhigten mich und brachten mich zugleich auf. Ich arbeitete endlich an einem Memorial an den ruffischen Abgefandten — — das war alles, was ich thun fonnte. Er benahm mir alle Hoffnung etwas auszurichten, und gab mir defto mehr Versicherungen

von seinem Eifer mir zu dienen, damit ber lette vielleicht angerechnet werden sollte, wenn die erste eintraf. Es giebt gewisse Stellen und gewiffe Geschäfte, die man am besten und mit der größten Ehre verwalten kann, wenn man nichts oder so wenig als möglich thut. Sollten wir es uns einen Ernst senn lassen, alles mögliche in Acht zu nehmen, so wurden wir erftlich unfre Bequemlichkeit und Ruhe fehr hintanseben mussen, uns großer Gefahr und Verantwortung ausseten, und vielleicht Feinde machen, Opfer unfere guten Willens und Unvermogens werden. - - In diesen Umftanden befindet Ach ein Minister, der Hochverrath seiner Pflichten, der Ehre desjenigen, in dessen Ramen er da ift, u. s. w. als Klugheit und Vorsichtigkeit ansieht, der das Interesse anderer unterdrückt feiner eignen Sicherheit wegen, ber Schwierigfeiten für Unmöglichfeiten anfieht. 3ch glaub. te also, daß ich nach eben den Regeln in meinen Geschäften verfahren mußte, so wenig als möglich thun, um nicht die Unfoffen zu haufen, mir durch übereilte Schritte Bloßen zu geben und Schande zu machen; und dies Wenige mußte ich als Alles, was füglich und thunlich war, ansehn. Ich ging also unterdrückt und faumelnd hin und her, hatte feinen Menschen, dem ich mich entdecken, und der mir rathen sder helfen konnte. Ich war der Berzweiflung

nahe, und suchte in lauter Zerftreuungen selbige aufzuhalten und zu unterdrucken. Blindheit, was Kaseren, ja Frevel war, kam mir als das einzige Rettungsmittel vor. Laß die Welt geben, wie fie geht - mit ber Lasterung eines Vertrauens auf die Vorsehung, die wunderlich hilft — — nimm alles mit, was dir aufstößt, um dich selbst zu vergessen — dieß war ein System, nach dem ich meine Anfführung einrichten wollte, und durch jeden unglucklichen Versuch niederfiel, das ich aber wieder aufbaute zu eben der Absicht. Mein Vorsat war nichts als eine Gelegenheit — — eine gute Gelegenheit. Gott weiß, was ich nicht dafür angesehn hatte, um meine Ochulden bezahlen, und wieder fren in einer neuen Tollheit anfangen zu können. Ich gab also Alles auf, die leeren Versuche, in die ich durch Briefe, durch die Vorstellungen der Freundschaft und Erfenntlichkeit aufwachte, waren lauter Ochein, faules Holz, Jrrlichter, die Sumpf zu ihrer Mutter haben. Richts als die Einbildung eines irrenden Ritters und die Schellen meiner Warrenkappe waren meine gute Laune uud mein Heldenmuth. Ich hatte in Berlin die Thorheit gehabt, eine Woche lang ben dem Lautenisten Baron Stunden zu nehmen; mein redlicher Bater hatte mich erinnert und deßwegen gestraft, ich sollte an meinen Beruf und an meine Au-

gen benken. Dieß war umsonst gewesen. Der Satan versuchte mich wieder mit ber Laute, die mir in Berlin Verdruß gemacht hatte, weil ich eine geliehene unwissender Weise einem armen Studenten Viermet verdorben hatte, der sich von der Musik ernährte, und dem ich keine Gutthuung dafür erwiesen, sondern vielmehr durch seine sehr bescheidene und ruhrende Empfindlichkeit im herzen beleidigt worden war. Ich fing daher wieder an nach einer gaute zu fragen, als wenn mein ganzes Gluck auf dieses Instrument, in dem ich so wenig musta. lische Stärke besite, ankäme. Es war nicht möglich eine zu finden, und man fagte mir, daß es nicht mehr als einen einzigen in kondon gabe, der schweres Geld damit hatte verdienen konnen, fest aber als ein Junker leb-Ich brannte diesen Sohn der weißen Benne kennen zu lernen, und hatte meinen Wunsch. Wie sehr bin ich durch denselben gestraft worben! Er murbe mein Bertrauter, ich ging taglich and und ein, verzog mich in seine Nachbarschaft; er hatte sein eigen Haus, unterhielt eine Hure — — Er bot mir alles an. So sehr mich mein Urtheil, mein erstes, von ihm entfernt hatte; so viele Bedenklichkeiten ich über feinen Charafter in meinem Sinn hegte, fo wurde alles von ihm eben gemacht. Ich glaub. te jest gefunden zu haben, was ich wollte -

bu kannst durch ihn bekannt werden, du hast jest wenigstens einen Menschen, mit dem du umzgehen kannst, du hast ein Haus wo du dich zerstreuzen kannst, du kannst dich auf der Laute üben, und an seine Stelle treten, du kannst so glücklich als er werden. — Ich danke dem lieben Gott, daß er mich lieber gehabt, und daß er mich von einem Menschen los gemacht, an den ich mich wie ein Mühlensclave gekuppelt hatte, um einen gleichen Gang der Sünde und Laster mit ihm zu thun.

Mein blindes herz ließ mir gute Absichten ben meiner Vereinigung sehen, einem Menschen, der ohne Erziehung und Grundsäse war, Geschmack und die letztern einzustößen. Ich Blinder wollte ein Wegweiser eines andern senn, oder vielleicht ihn unterrichten, zierlich zu sünzdigen, Vernunft zur Bosheit zu drehen. ——Ich fraß umsonst, ich soff umsonst, ich buhlte umsonst, ich rann umsonst; Völleren und Rachdensen, Lesen und Büberen, Fleiß und üppiger Müßiggang wurden umsonst abgewechselt; ich schweiste in beiden, umsonst in beiden aus. Ich änderte in dren Vierteljahren fast monatlich meinen Aufenthalt, ich fand nirgends Kuhe; alles war betrügerisch, niederträchtig, eigennüßig Volk.

Endlich erhielt ich den letten Stoß an der Entdeckung meines Freundes, der mir schon nnendlich viele Merkmale des Verdachts gegeden hatte, die ich unterdrückte. Ich erfuhr,

daß er auf eine schändliche Art von einem reis den Englander unterhalten wurde. Er war unter dem Ramen Genel bekannt, gab fich aber für einen beutschen Baron aus, hatte eine Schwester in London, die auf eben solche Art vermuthlich von dem .... ischen Abgesandten uns terhalten ward und unter dem Namen einer Frau von Perl einen Sohn hatte... Ich erschrack über diefes Gerücht und wollte Gewißheit haben. Er hatte mir einen Back Briefe langstens anvertraut, die er abzufordern vergeffen hatte, ungeachtet ihrer vorgegebenen Wichtigkeit, und die ich ihm auch nicht, ich weiß nicht aus welcher Ahndung, juruckgegeben, ohne daß es mir jemals eingefallen war, sein Vertrauen zu mißbrauchen. Sie waren fehr los gestegelt. Ich konnte jest nicht der Versuchung widerstehn, aus felbigen Gewißheit zu haben. Ich erbrach solche daher, und machte mir selbst die Entschuldigung, falls ich nichts hierin in Ansehung des ihm bengelegten Verbrechens finden wurde, sie ihm mit dem aufrichtigen Befenntniß meines begangnen Vorwißes wiederzugeben, und ihm in Ansehung des übrigen alle mögliche Verschwiegenheit zu verschwören; zu. gleich aber ihm meine Freundschaft aufzusagen, wofern, ich andre Geheimnisse entbeckt, die meis nen Grundsägen widersprochen hatten. 3ch fand leiber! zu viel um mich von seiner Schanbe zu

äberzeugen. Es waren abscheuliche und lächerliche Liebesbriefe, deren Hand ich kannte, daß sie von seinem vorgegebnen guten Freunde waren-

Ich war sehr unruhig über meine Maßregeln, glaubte aber aus Klugheit genothigt ju senn, einige Briefe zuruck zu behalten, worin die größten Proben seines Verbrechens enthalten waren, und den Gebrauch davon der Zeit. und den Umständen zu überlassen. Er hatte fich einige Zeit auf dem gande ben dem Gesellen und Lohnherrn seiner Bosheit aufgehalten. Als er zurückfam, forderte er mit vieler Behutsamkeit seine Briefe ab, die ich ihm mit einiger Unruhe einhandigte, und die er mit eben so viel und mehr annahm. Ich wollte mich ihm entdecken und meine Vorstellungen defwegen machen. Daher ließ ich mir gefallen, auf den vorigen Fuß wiewohl ohne das Herz mehr mich wieder einzulassen. Es schien, er hatte mich bloß zu schonen gesucht, um zu entdecken, ob ich von dem Geheimnisse der Bosheit etwas wüßte. Wie ich ihn darüber schien ruhig gemacht zu haben, glaubte er sich mir allmählich mit gutem Jug entziehn zu können. Ich kam ihm zuvor und hatte eine andre Entschließung gefaßt, an den Englander, den ich kannte, selbst. zu schreiben, um ihm die Schändlichkeit und Gefahr seiner Verbindung mit seinem Rebenbosewicht vorzustellen. Ich that dieß mit so viel

Nachdruck, als ich fähig war, verfehlte aber meines Endzweckes; anstatt sie zu trennen, vereinigten sie sich, um mir den Mund zu stopfen.

Unterdessen war ich auf ein Raffeehans gezogen, weil ich feine Seele jum Umgange mehr hatte, einige Aufmunterung in offentlichen Gefellschaften zu haben, nud durch diesen Weg vielleicht bekannt zu werden, und eine Brucke jum Gluck zu bauen. Dieß war immer die erste Absicht aller meiner handlungen. Es war mir zu theuer und zu verführerisch, långer auszuhalten; ich war bis auf einige Guineen geschmolzen, und mußte mich wieder verandern. Ich ging voller Angst und Sorgen aus, um ein neues Zimmer zu haben. Gott mar fo gnadig, mich eines finden zu lassen, in dem ich noch bin, ben sehr ehrlichen und guten Leuten feit dem 8. Februar dieses 1758sten Jahres, in Marborough - Street ben Mr. Collins. Es find beides junge Leute, die fich eine Ehre daraus machen, Jedermann zu bekennen, daß sie Bediente gewesen, die einen kleinen Handel angefangen, den Gott fichtbar gesegnet, und die dieß mit Dank, anhaltendem Fleiß, und Demuth erkennen. Es ift eine besondre Gunft ber Vorsehung., daß sie mich dieses Haus hat finden lassen, in dem ich auf die billigste und zufriedenste Art lebe, weil ich nicht um einen Beller fürchten darf übersetzt zu wekden, und

bie beste Aufwartung umsonst genieße. Ich habe gedacht, wozu mich Sott nicht eher dieses Haus hat sinden lassen, das mich hätte früher
retten können. Er weiß allein die Zeit, die
beste Zeit, uns den Ansang seiner Hülse zu
zeigen. — Wir, die nichts verdienen als
Zorn und das Unglück, wornach wir ringen,
murren mit Sott, warum er uns nicht eher
helsen will, uns, die nicht wollen geholsen senn-

3ch hatte im vorigen Kaffeehaus einen ver-Ropften Leib auf 8 Tage lang bisweilen gehabt und einen erstaunlichen hunger, ber nicht zu erfattigen war. Ich hatte das hiefige farke Bier als Wasser in mich gesoffen. Meine Gefundheit daher ben aller der Unordnung der Lebensart und meines Gemuths ift ein gottliches Wunder, ja ohne Zweifel mein Leben selbst und die Erhaltung desselben. Ich habe in diesem Dause nicht mehr, ungeachtet es bennahe dren Monate ist, als höchstens viermal ordentliche Speise gehabt; meine ganze Rahrung ist Wasfergrüße und einmal des Tages Raffee. Gott hat selbige außerordentlich gedeihen lassen, und ich denke mit seinem Benftande so lange als möglich daben auszuhalten. Die Noth ist der stärkste Bewegungsgrund zu dieser Diat gewesen, diese aber vielleicht das einzige Mittel, meinen Leib von den Folgen der Bolleren wieder herzustellen.

Ich habe 150 Pfund Sterl. hier durchgebracht und fann und will nicht weiter gehn. Meine Schulden in Liefland und Rurland belaufen sich also sämmtlich über 300 Pf. . . . Ich habe fein Geld mehr, und meine Uhr meinem Wirth gegeben. Die Gesellschaft des gedachten Buben hat mir viele unnuge Ausgaben verurfact; mein öfteres Ausziehn und Umziehn hat mich gleichfalls viel gefostet; ich habe zwen Rleider, davon eines die Weste ziemlich reich besett, und einen Saufen Bucher mir angeschafft. Ich wollte in diesem Sause mich alles Umganges entschlagen und mich mit nichts denn meinen Buchern zu troften suchen, davon ein ziemlicher Theil noch ungelesen oder wenigstens ohne Nachdenken und rechte Unwendung ungenußt gelesen worden. Gott hatte mir eingegeben, mir gleichfalls eine Bibel anzuschaffen, nach der ich mit vieler Hiße herumlief, ehe ich eine nach meinem Sinn finden konnte, und bon der ich ein sehr gleichgultiger Besiter bisher gewesen-Meine Einsamfeit, die Aussicht eines volligen Mangels und des Bettlerstandes, - - nach dem ich bisweilen aus Verzweifelung gerungen hatte, weil ich selbst dieß als ein Mittel ansah, mich aufzumuntern zu einem fühnen Glucks' streich — — ja ich wünschte mir die Armuth aus einer ruchloseren Absicht, um den gnädigen Samann's Schriften I. Ih. 14

Gott meines bisherigen Lebens, ber mir allemal im letten Nothfall bengestanden, von neuem und mit Vorsat, mit sündlicher Recheit zu versuchen —— furz die Dürre meiner Umstände und die Stärfe meines Rummers entzogen mir den Geschmack meiner Bücher. Sie waren mir leidige Troster, diese Freunde, die ich nicht glaubte entbehren zu können, für deren Gesellschaft ich so eingenommen war, daß ich sie als die einzige Stütze und Zierde des menschlichen Schicksals ausah.

Unter dem Getummel aller meiner Leidenschaften, die mich überschütteten, daß ich bfters nicht Othem schöpfen konnte, bat ich immer Gott um einen Freund, um einen weisen, redlichen Freund, deffen Bild ich nicht mehr kannte. Ich hatte anstatt dessen die Galle der falschen Freundschaft, und die Unhinlanglichkeit der beffern gefostet, genug gefostet. Ein Freund, der mir einen Schlussel zu meinem herzen geben konnte, den Leitfaden von meinem Labyrinth — — war ofters ein Wunsch, den ich that, ohne den Inhalt desselben recht zu verstehn und einzusehn. Gottlob! ich fand diesen Freund in meinem Bergen, der fich in felbiges schlich, da ich die Leere und das Dunkle und das Bufte beffelben am meiften fühlte. Ich hatte das alte Testament einmal zu Ende gelesen, und das neue zweymal, wo ich

nicht irre, in der Zeit. Weil ich also von neuem den Anfang machen wollte, so schien es; als wenn ich eine Decke über meine Versnunft und mein Herz gewahr würde, die mir dieses Buch das erstemal verschlossen hätte. Ich nahm mir daher vor, mit mehr Aufmerksamskeit und in mehr Ordnung, und mit mehr Hunger dasselbe zu lesen, und meine Sedansken, die mir einfallen würden, daben aufzussehen. —

Dieser Anfang, wo ich noch sehr unvollkommene und unlautere Begriffe von Gottes Worte zur Lesung desselben mitbrachte, wurde gleichwohl mit mehr Aufrichtigkeit, als ehmals, den 13. Marz von mir gemacht. Je weiter ich' fam, je neuer wurde es mir, je gottlicher erfuhr ich den Inhalt und die Wirkung dessel-Ich vergaß alle meine Bucher darüber, ich schämte mich, selbige gegen das Buch Gottes jemals verglichen, jemals sie demselben zur Seite gesett, ja jemals ein anderes demselben vorgezogen zu haben. Ich fand die Einbeit des gottlichen Willens in der Erlosung Je. su Christi, daß alle Geschichte, alle Wunder, alle Gebote und Werke Gottes auf diesen Mittelpunkt zusammenliefen, die Seele des Menschen aus der Sclaveren, Knechtschaft, Blindheit, Thorheit und dem Tode der Sunden jum größten Glud, zur hochsten Seligfeit und zu

einer Annehmung solcher Guter zu bewegen, über deren Größe wir noch mehr als über unsre Unwurdigkeit oder die Möglichkeit, uns derselben wurdig zu machen, erschrecken muffen, wenn sich uns selbige offenbaren. Ich erkannte meine eigenen Verbrechen in der Geschichte des judischen Volks, ich las meinen eignen Lebenslauf, und dankte Gott für seine Langmuth mit diesem seinem Volk, weil nichts als ein solches Benspiel mich zu einer gleichen Hoffnung berechtigen konnte. Vor allen andern fand ich in den Buchern Mofes eine feltne Entdeckung, daß die Ifraeliten, so ein ungeschlacht Volk fie uns vorkommen, in einigen Fallen nichts als dasjenige von Gott ersuchten, mas Gott willens war für sie zu thun, daß sie eben so lebhaft ihren Ungehorsam als je ein reuender Sunder erkannten, und ihre Buße doch gleichwohl eben so geschwind vergaßen, in der Angst derselben aber um nichts als einen Erloser, einen Fürsprecher, einen Mittler anriefen, ohne den sie unmöglich Gott weder recht fürchten, noch recht lieben fonnten. Mit diesen Betrachtungen, die mir sehr geheimnisvoll vorkamen, las ich den 31. Marz des Abends das V. Capitel des V. Buchs Moses, versiel in ein tiefes Nachdenken, dachte an Abel, von dem Gott sagte: Die Erde hat ihren Mund anfgethan, um bas Blut beines Brw.

ders zu empfangen — - Ich fühlte mein Herz klopfen, ich hörte eine Stimme in der Tiefe desselben seufzen und jammern, als die Stimme des Bluts, als die Stimme eines erschlagenen Bruders, der sein Blut rachen wollte, wenn ich selbiges benzeiten nicht hörte, und fortfuhre, mein Ohr gegen selbiges zu verstopfen : - daß eben dieß Kain unstätig und fluchtig machte. Ich fühlte auf einmal mein Herz quillen, es ergoß sich in Thranen, und ich konnte es nicht langer — — ich konnte es nicht langer meinem Gott verhehlen, daß ich der Brudermorder, der Brudermorder seis nes eingebornen Sohnes war. Der Geist Gottes fuhr fort, ungeachtet meine r großen Schwachheit, ungeachtet des langen Widerstandes, den ich bisher gegen sein Zeugniß und seine Ruhrung angewandt hatte, mir das Geheimnis der gottlichen Liebe, und die Wohlthat des Glaubens an unsern gnädigen und einzigen Heiland immer mehr und mehr zu offenbaren.

Ich fuhr unter Seufzern, die vor Gott vertreten wurden durch einen Ausleger, der ihm theuer und werth ist, in Lesung des göttlichen Wortes fort, und genoß eben des Benstandes, unter dem dasselbe geschrieben worden, als des einzigen Weges, den Verstand dieser Schrift zu empfahen, und brachte meine Arbeit mit göttlicher Hülfe, mit außerordentlich reichem

Trost und Erquickung ununterbrochen den 21tent April zu Ende.

Ich fühle Gottlob! jest mein Herz ruhiger, als ich es jemals in meinem Leben gehabt. In den Augenblicken, worin die Schwermuth hat aufsteigen wollen, bin ich mit einem Trost überschwemmt worden, dessen Quelle ich mir selbst nicht zuschreiben fann, und den fein Mensch im Stande ift, fo überschwenglich feinem Rachsten einzuflößen. Ich bin erschrocken über ben Ueberfluß deffelben. Er verschlang alle Furcht, alle Traurigkeit, alles Mißtrauen, daß ich feine Spur babon in meinem Gemuth mehr finden konnte. Ich bitte Gott, er wolle das Werk fegnen, das er in mir angefangen, meinen schwachen Glauben durch sein Wort stärken und den Geift, den gnadigen, den überschwenglichen Geist deffelben, den Geist des Friedens, der über alle Vernunft ift, und nicht so ein Friede als der, ben die Welt giebt, den Geist der Liebe, ohne den wir nichts als Feinde Gottes; und der diesen Wohlthater haßt, wie fann der zeitlich lieben? den Geift der hoffnung, die nicht zu Schande werden läßt, wie das Schattenspiel fleischlicher Einbildungen.

Wenn ich das große Gute, die unschäßbare Perle, den Preis, zu dem mich Gott hat
geboren werden lassen, von ihm erhalten; wie
sollte ich an seiner Regierung meines ganzen

Lebens jest zweifeln? Das Ende deffelben ift erreicht. Ich überlasse mich seinem weisen und allein guten Willen. Ich kenne die Blindheit und das Verderben des meinigen jest zu fehr, als daß ich denselben nicht verleugnen sollte. Meine Sunden' find Schulden von unendlich mehr Wichtigkeit und Folgen, als meine zeit-Der Gewinn ber gangen Welt murbe die ersten nicht bezahlen können; und wenn Abraham von Ephron, einem Cananiter, wegen 400 Seckel Silbers horen mußte: was ift dieß zwischen mir und dir? sollte Gott nicht großmuthiger einen Christen denken lassen als einen Beiden? wenn der erste mit ihm wegen der Hauptsache richtig geworden; wie sollte es Gott auf eine Kleinigkeit ankommen, fie oben ein jum Rauf zu geben? die 300 Pf. sind seine Schulden; er wird wie Paulus gegen Philemons Anecht mit mir verfahren, und selbige nach seiner Weisheit abzurechnen wissen.

Ich habe diese Gedanken über meinen Lebenslauf für mich selbst, oder für meinen lieben Vater und Bruder aufgesetz; und wünsche daher, daß selbige den letztern oder meinen nächsten Freunden zur Durchlesung dienen mögen. Ich habe in denselben mit Gott und mit mir selbst geredet; den ersten in Ansehung meines Lebens gerechtfertigt, und mich angeklagt, mich selbst darin angegeben und entdeckt.

— — alles zum Preise des allein guten Gottes, der mir verzeben hat in dem Blut feines eingebornen Sohnes, und in dem Zeugniß, das der Geift Gottes in feinem Wort und in meinem Derzen bestätigt. Gott hat mich aus einem Gefåß in das andre geschuttet, damit ich nicht gu viel hefen ansetzen, und ohne Rettung versauern und ftinkend werden follte. Alles muß uns jum Besten dienen; da der Tob der Sunde ju unferm Leben gereicht, so muffen alle Krankheiten derfelben zur Erfahrung, zum Benspiel, und zur Verherrlichung Gottes gereichen. Wer Die Reisekarte der Ifraeliten mit meinem Lebenslauf vergleichen will, mird feben, wie genau fie miteinander übereinkommen. 3ch glaube, daß das Ende meiner Wallfahrt durch die Gnade Gottes in das Land der Verheißung mich führen wird — geset, daß ich hier nicht Beit und Gelegenheit haben sollte, bie Unordnungen und den Schaden, den ich andern gethan, zu erseten. Meine Freunde murden betrübter senn muffen, wenn ich gestorben ware am Gift des Grams und der Berzweifelung. Meine Gesundheit und mein Leben, ich wiederhole es, ift ein Wunder und ein Zeichen zugleich, daß Gott nicht an meiner Besserung, noch an meiner fünftigen Brauchbarkeit zu seinem Dienft verzweifelt hat. Mein Sohn! gieb mir dein Perg! - Da ift es, mein Gett! Du haft

es verlangt, so blind, hart, felfig, verkehrt, verstockt es war. Reinige es, schaffe es neu, und laß es die Werkstatt deines guten Geistes senn. Es hat mich so oft getäuscht, als es in meiner Hand war, daß ich selbiges nicht mehr für meines erkennen will. Es ist ein Leviathan, den du allein zähmen kannst — durch deine Einwohnung wird es Ruhe, Trost und Seligsteit genießen.

Ich schließe mit einem Beweise meiner eig. nen Erfahrung, in einem herzlichen und aufrichtigen Dank Gottes für fein feligmachendes Wort, das ich geprüft gefunden, als das einzige Licht, nicht nur zu Gott zu kommen, sondern auch uns selbst zu kennen: als das theuerste Geschenk ber gottlichen Gnade, das die ganze Ratur und alle ihre Schäße so weit übertrifft, als unfer unsterblicher Geift den Leim des Fleisches und Blutes; als die erstaunlichste und verehrungswurdigste Offenbarung der tieffen, erhabenften, munderbarften Geheimniffe ber Gottheit, im himmel, auf der Erde und in der Holle, von Gottes Natur, Eigenschaften, gro-Bem überschwenglichem Willen, hauptsächlich gegen uns elende Menschen, voll der wichtigften Entdeckungen durch den Lauf aller Zeiten bis in die Ewigkeit; als das einzige Brodt und Manna unfrer Geelen, deffen ein Chrift weniger entbehren kann, als der irdische Mensch seiner

täglichen Nothdurft und Unterhalts — ja ich bekenne, daß dieses Wort Gottes eben so große Wunder an der Seele eines frommen Christen, er mag einfältig oder gelehrt senn, thut, als diejenigen, die in demselben erzählt wersden; daß also der Verstand dieses Buchs und der Glaube an den Inhalt desselben durch nichts anders zu erreichen ist, als durch denseiben Geist, der die Verfasser desselben getrieben; daß seine unaussprechlichen Seufzer, die er in unserm Herzen schafft, mit den unausdrücklichen Bibdern Einer Natur sind, die in der heiligen Schrift mit einem größern Reichthum als aller Saamen der ganzen Natur und ihrer Reiche, ausgeschüttet sind.

Das zwente ist das Geständnis meines Herzens und meiner besten Vernunft, daß es ohne Glauben an Jesum Christum unmöglich ist, Gott zu erkennen, was für ein liebreiches, unaussprechlich gütiges und wohlthätiges Wesen er ist, bessen Weisheit, Allmacht, und alz le übrige Eigenschaften nur gleichsam Werkzeuge seiner Menschenliebe zu seyn scheinen; daß dieser Vorzug der Menschen, der Insecten der Schöpfung, unter die größten Tiesen der göttlichen Offenbarung gehört; daß Jesus Christus sich nicht nur begnügt ein Mensch, sondern ein armer und der elendeste geworden zu seyn, daß der heilige Geist uns ein Buch

für sein Wort ausgegeben, worin er wie ein Alberner und Wahnsinniger, ja wie ein unheis liger und unreiner Geist', unfrer stolzen Bernunft Mahrlein, kleine verächtliche Begebenheiten zur Geschichte des himmels und Gottes gemacht. 1. Cor. 1, 25 — — daß dieser Glaube uns alle unsere eigenen Handlungen und die edelsten Früchte der menschlichen Tugend nicht anders als die Risse der feinsten Feder unter einem Vergrößerungsglas entdeckt oder die garteste Haut unter gleichem Anblick; daß es daher unmöglich ist, ohne Glauben an Gott, den sein Geist wirkt und das Verdienst des einigen Mittlers, uns felbst zu lieben und unsern Nachsten; furz, man muß ein wahrer Christ senn, um ein rechtschaffener Vater, ein rechtschaffenes Kind, ein guter Burger, ein rechter Datriot, ein guter Unterthan, ja ein guter Herr und Anecht zu senn; und daß, im strengsten Wortverstand, jedes Gute ohne Gott unmoglich ift, ja daß er der einzige Urheber desselben.

Ich überlasse ihm also alle die Folgen meiner Sünden, da er die Last derselben auf sich
genommen. Er wolle meinen Vater trössen,
und wie ich ihn gebeten, mir den Gram über
meine Leichtsinnigkeit und Vergessung seiner Liebe zu vergeben, so wolle er ihm auch die Früchte dieser Vergebung mittheilen. Ich kann so
weit nicht reichen, und vielleicht ist er in Um-

stånden, wo uns der gehorsamste Sohn keine Freude und Hulfe senn kann — Gott sep also sein Vater, er lebe als ein Greis mitten unter der Wuth des Krieges, oder als ein versingter Engel im Lande des Friedens.

Gott allein wolle meinen lieben Bruder führen und regieren, ihn für meine Thorheiten, Ausschweifungen und Verbrechen behüten, und ihn ein nüßlich Werkzeug im Hause seines Sohnes, Jesu Christi, machen.

Meine Freunde wolle er weder mit Kummer noch mit Fluch an mich denken lassen. Ihre guten Absichten mit mir mögen von der Süste Gottes öffentlich vergolten werden, damit ste ihr Herz nicht gegen andere durch meinen Mißsbrauch ihrer Liebe verschließen mögen. Er wolste sie eben den Reichthum des Seistes und der Snade empsinden lassen, den mir der Verlust ihrer Wohlthaten erworben.

Liebreicher Gott und Vater beiner Geschöpfe und Erlösten! Dir ist all mein Anliegen bekannt; meine Husse kommt allein von dir. Du
hast meine Sunde so lange gesehn, und gehört und vergeben. Siehe und höre jest gleichfalls und vergieb; doch nicht mein, sondern dein
Wille geschehe. Amen!

Gieb mir Verstand aus beiner Soh, Auf baß ich ja nicht ruh und steh Auf meinem eignen Willen. Sen du mein Freund und treuer Rath, Was recht ist zu erfüllen,

Verleihe mir bas eble Licht, Das sich von beinem Angesicht In fromme Seelen strecket, Und da der rechten Weisheit Kraft Durch deine Kraft erwecket.

Prüf Alles wohl, und was mir gut, Das gieb mir ein: was Fleisch und Blut Erwählet, das verwehre. Der höchste 3weck, das edle Theil Sen deine Lieb und Ehre.

So sen nun Seele beine Und traue dem alleine Der dich erschaffen und erlöset hat. Es gehe, wie es gehe: Dein Vater in der Höhe Weiß alle n Sachen Rath.

Den 24. April 1758.

## Den 25ten April.

Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nüte. — Mein Lebenslauf giebt mir Anlaß auf zwen besondere Fälle die Wichtigkeit dieser Wahrheit anzuwenden. Erstlich, sie dringt in unsere kleinsten Handlungen und sucht die alten Unordnungen bis auf die unmerklichsten Fehler und auf eine eben so unmerkliche Art zu verbessern. Der Satan und unser Fleisch

macht uns durch ungählige Kleinigkeiten und Thorheiten abhängig, deren Gegenstand fehr gleichgultig und nichtig ift, nichts besto weniger aber die Lust derselben strässich. Ich bin seit furzem von zwen bosen Gewohnheiten ohne zu wissen wie, losgekommen, dem Tabackschnauben, und dem spaten Aufstehen, woran mein langes Nachtsten Schuld war und das meinen Augen so nachtheilig gewesen. Das erste mag so gleichgultig senn als es will; man ermage aber, wie unbegreiflich es ift, daß wir thoricht genug fenn konnen, uns an diefen Staub fo ju gewöhnen, daß der Mangel deffelben unsunzufrieden, ungeschickt zu denken, und in gro-Bere Durftigkeit verset, als der Mangel der ersten Nothwendigkeiten des Lebens. Wie oft bindern uns dergleichen Lufte an Geschäften, im Gebet selbst und Gottesdienst.

Das zwente ist der Trost, den uns der Glaube allein über die kleinsten Zufälle unsers Lebens — ja was noch mehr, über die Krümmen und Lücken desselben geben kann. So hofzse ich, daß selbst die Unordnung und lüsterne Qusbreitung meiner Absichten durch Gottes Wilsten ihm nüslich und brauchbar werden können — oder wenigstens daß dieser Schutthausen durch ihn bald aus dem Wege geräumt werzden kann; wenn ich ihn gleich wie Nehemia mit Schrecken und Traurigkeit ansehe, 11. 13.

so kostet es Gott wenig, ein neu und besfer Gebäude, in dem er sich verklären will, an
die Stelle des eingefallenen und zerstörten zu
setzen.

Du Herr alleine Raumst hinweg uns alle Klög' und Steine.

Ja, die ganze. Bibel scheint recht zu die. fer Absicht geschrieben zu seyn, uns die Regierung Gottes in Rleinigkeiten zu lehren. Es ift ein Gott, der auf die Gedanken und Reben der hebmutter horcht, wenn wir zur Welt kommen; der dasjenige aufgezeichnet hat, was zwi-\* schen Lea und Rahel über die Blumen Rubens als ein sehr gleichgültiger Wortwechsel vorfiel. Genes. XXXVIII. 27-30. XXX. 14. 15. 30 - sehr ift unfre Religion für unfre Bedürfnisse, Schwachheiten und Mängel eingerichtet, baß sie alle diese zu Wohlthaten und Schönheiten verwandelt. — — Alles wider uns als unbekehrte — — alles mit uns, selbst das was wider uns war und ist, als gläubige Rinder Gottes. Alles was der irdischen Vernunft unwahrschein= lich und lächerlich vorkommt, ist den Christen unumgånglich und unwiderleglich gewiß und tröstlich. Was die Vernunft unterdrückt, und verzweifelnd und verzagt macht, richtet uns auf und macht uns starf in Gott.

Ich habe heute den Prediger ben der Savonkirche, Hrn. Pitius, besucht, einen frommen rechtschaffenen Geistlichen, dessen Worte ich mit viel Rührung gehört, verstanden und empfunden. Er benahm mir alle Hossnung, hier unterzukommen, ohne mich dadurch niedergesschlagen zu machen, weil ich nicht durch Menschen, sondern Gott glaube geholfen werden zu können. Wenn unsre Seele erst ihren Mittelspunkt an dem sindet, so verläßt sie derselbe in ihrer Bewegung nicht mehr. Sie bleibt ihm wie die Erde der Sonne getreu, und alle übrige Neigungen richten sich wie Monde nach diessem ursprünglichen und eigenthümlichen Einstruck des Schwunges und ihres Laufes.

Ich habe mich in einer schlassosen Nacht zu London mit empfindlichen Vorwürsen meisner Undankbarkeit erinnert, wie ich meine sezlige Muhme vergessen habe, die ihrer Schwesser Schne mit so viel mütterlicher Zärtlichkeit geliebt. Gott vergelte ihr in der Ewigkeit als le ihre Liebe, wie er die Schwachheiten dersselben ihr in Snaden vergeben, und mir die Unstreue und Leichtsun, womit ich ihr Andenken entweiht.

## Den 29ten Mai.

Ich machte den Antang dieser Woche mit einem Besuche, den ich dem Pastor Pitius abslegte.

legte. Gott hat mir die Gnade gegeben, feinen bffentlichen Dienst wieder abzuwarten, und ich hatte diesen frommen Mann über das gestrige Evangelium des reichen Mannes und glücklithen Lazarus mit viel Erweckung predigen gehort. Weil er die Rommunion feiner Gemeinde den folgenden Sonntag anmeldete, so rufe ich Gott an, wie ich es schon vorher gethan hatte, mich zu seiner Tafel einzuladen. Ich fand viele Schwierigkeiten, weil ich nicht mehr als eine halbe Krone mehr im Beutel hatte, und meine Uhr schon für 4 Pf. ben meinem Wirth Neht. Mit wenig fleischlichem Trost besuchte ich also diesen Mann und entdeckte ihm mein Herz und alle meine Umstände. Er drang darauf, ich sollte England verlassen. Gott gab diefem Manne viel Gnade, mir ans hert zu reden, und half mir ebenfalls ihn zu hören und zu antworten. Ich hielt mich sehr lange bev ihm auf, und wurde es nicht eher gewahr, als bis ich eine sehr verlegene Miene an ihm gewahr wurde, die mich forttrieb, und ich verließ ihn mit vielem Muth, der ihn selbst bis. weilen an mir bestürzt zu machen schien.

Gott! wie liebreich sind deine Wege. Barmherzigkeit und Wahrheit. Wie viel Wunder'
hast du mir thun mussen, damit ich dassenige zu glauben lernen sollte, was ich als ein Kind gewußt habe, was jedes Kind weiß, und niepamann's Schristen I.Th. mand wahrhaftig glaubt, als dem Gott diesen Glauben wirkt und schenkt. Ich menne die leichte Wahrheit: Ohne mich könnt ihr nichtsthun. Ich menne den einzigen Trost: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen.

Ich war durch das verlegene Gesicht des rechtschaffenen Israeliten nicht umsonft verscheucht worden. Kaum daß ich einige Schritte die Savon, wo er wohnt, verlassen hatte, horte ich meinen Namen nachrufen, und mich unvermuthet mit Freundlichkeit und Bergnügen von einem Manne anreden, in dem ich immer nachtheilige Begriffe in Ansehung meiner zum voraus gesetzt, und ihn daher so viel möglich vermieden hatte. Es ist der Secretar des russischen Abgesandten , hr. Lüders , ber mich anredete, der Briefe von meinem Freund aus Petersburg erhalten, und durch seine Vorstellungen und Reuigkeiten mich ganz von neuem belebte. Er freute fich über den glücklichen Bufall, mich ungefähr gefunden zu haben, weil er meinetwegen besorgt gewesen, und fich gewünscht mich aufzusinden. Ich wollte nach der Stadt mit ihm rennen, da ein eben so merf. würdiger Umstand mich wieder zurückrufte, den ich zeitlebens behalten werde. Weil der Fußsteig sehr enge war, wich ich aus, um mit meinem Gefährten mit defto mehr Bequemlichfeit reden zu können. Auf einmal lag ich auf der

Erbe, ohne es gewahr ju werben, an einem Pfosten, an dem ich mir hatte den Kopf zerschlagen können oder den Arm verstauchen, so plublich, daß es ein Wunder, wie ich nicht meinen hat und Perucke verloren, und wenigstens den Zuschauern mich lächerlich gemacht, wenn ich auch ohne Schaben abgekommen måre. Ich mußte also wieder umkehren, weil ich mich besudelt hatte, mit vieler Herzensempfindung, die mir dieser Fall zu predigen schien, und mit vieler Freude und Trost, so außerordentlich bewahrt worden, so glucklich aufgestanden zu senn —— alles dieß, damit ich nach Pause gehen sollte, wo ich rein wieder zurück. kehete, weil ich unterwegens ansprach, um mich in Ordnung zu bringen.

Ich ging gleich nach meinem Mittagessen wieder aus, ich weiß nicht mit welchem Trieb, um den Bater eines jungen Engländers aufzusuchen, den ich in Riga gekannt, und wo mögslich etwas Repes von Sause zu hören, oder an dem dielleicht einen Bekannten und Freund zu sinden, der mich in seine Hätte aufnehmen möchte, wenn es auf das äußerste käme, oder wenigstens mit gutem Rath benspringen könnte. Rach vielen Fragen sand ich endlich den Hrn. Vernizobre, der kaum, als ich meinen Rasmen genannt hatte, mich mit Freuden empfing, sich Glück wünschte, meinen Vater erfreuen zu

können mit der Rachricht, mich endlich gefin-

Ich las einen englischen Brief meines Bruders und eine kleine Benfage meines alten redlichen Baters; ich konnte aber nichts verfiehen - - So war mein Berg bon Empfindungen aufgeschwollen, daß ich nicht wußte, was ich las, und also diese Arbeit versparen mußte. Gott giebt. mir Soffnung, mich meinen Bater noch febn ju laffen, wie er mir bie Gnade erzeigt, meine Mutter noch bor ihrem Ende umarmen zu Gott hat ihm ein Kreuz aufgelegt mit bem Verlust seines Gedachtniffes. Mein Vater, habe ich die Strafe nicht verdient, die du trägst! Ich habe ihn Gott empfohlen, und glaube, daß er alles wohl machen, und herrlich hinausführen wird. Das Zeugniß des heiligen Geiftes in unsern Seelen hangt von feinem Gedachtniß ab; und wenn wir Alles vergeffen, so vertritt Jesus, ber Gefreuzigte, alle Weisheit und alle Kraft, alle Vernunft und alle Sinne. Es ist eher möglich, ohne Berg und Ropf zu leben, als ohne ben. Er ist das Haupt unserer Ratur und aller unfrer Krafte, und die Quelle der Bewegung, die so wenig in einem Christen stille stehen fann, als der Puls in einem lebenden Menschen. Der Chrift allein aber ift ein lebender Mensch; weil er in Gott, und .. mit Gott lebt, bewegt, und da ift, ja für Gott.

Gott hat mir außerordentliche Gnade gegeben, den 4. Innius zum heiligen Abendmahl zu gehen. Ich bin durch dasselbe sehr aufgerichtet und zum geistlichen Leben in Gott gestärkt worden. Der Geist Gottes, dieser treue Erinnerer, wolle das Andenken des Todes nicht nur in meiner Seele erhalten, sondern auch Kraft geben, diesen Tod des Herrn in meinem Leben und Wandel zu zeigen und zu verfündigen, bis daß er kommt. Amen.

Meine Entschließung nach Riga zurück zu gehen ist immer mehr gegründet worden. Ich habe an alle meine Freunde geschrieben und mich ihnen schon angemeldet. Was mich noch mehr auf diesem rechten Wege, den ich wieder gefunden, aufmuntert, sind die Hindernisse und Steine des Anstoßes, die Satan mir in den Weg zu werfen sucht. Hilf mir, liebreicher Gott! selbige aus dem Wege räumen, mich und die Welt überwinden; von dir hängt allein aller guter Erfolg, oder aller Trost im Segentheil ab!

Den 25ten Juni: am 5. Sonntage nach Trinitatis. Luc. V. 1.

Dieß wird vermuthlich der lette Sonntag senn, den ich in England sepern soll. Gott hat mir seinen Segen auch in der heutigen Pre-

digt burch den Mund seines frommen Dieners mitgetheilt, den ich mit viel Zueignung, Troft Freude habe horen konnen. Das Evangelium schickt fich nun besto mehr zu meiner Abreise, weil ich zu Schiff gehen will. Sein Eingang war aus den Worten Salomons, Eccles. IX. 17. Dem herrn gefällt bein Werk. Er legte fünf Haus, und lebensregeln aus der Geschichte des Evangelii vor, wodurch unser Beruf gesegnet, und alle unfre Werke bem Herrn gefällig gemacht werden wurden. Uebung in Gottes Wort. Ift fein hindernis unfere zeitlichen Berufe, sondern vermehrt ben gottlichen Gegen über selbigen, und raumt ale be Hindernisse der Trägheit, Unordnung, Unmäßigkeit zc. aus bem Wege. 2) Treue und Fleiß in unsern Geschäften; die Fischer maren in ihrem Berufe, die Jesus zu seinen Jum gern ermählte. 3) der Muth in allen Versuchungen. a) Eine ganze Nacht verlorne Arbeit. b) Unwahrscheinlichkeit in Gottes Wegen; Furcht sich auf die Sohe des Meeres zu magen. c) das reißende Reg. d) das sinkende Schifflein; dieß waren alles Versuchungen, welche sich bie Inger batten gefallen lassen unterzugehen, und die sie durch einen einfältigen Glauben überwunden hatten. 4) Die Demuth, mit der wir alle gottliche Wohlthaten erkennen und annehe men mussen. Gehe aus von mir, ich bin ein

sündiger Mensch, sagte Petrus. Richt ihr Geborsam, ihre Unverdrossenheit, eignete sich dieses Wunder als eine Belohnung zu. 5) Die Verleugnung aller zeitlichen Vortheile, und Entsagung derfelben , jum Beil unfrer Seelen und aus Gehorsam und Erfenntlichkeit gegen Gottes Liebe, wie die Junger hier alles verließen. — — Der Gottesdienst Rachmittags wurde mit dem Liede beschlossen, an dem ich feit 8 Tagen mit viel Erquickung wiedergefanet; Ich ruf zu dir, herr Jesu Christ ic. In den zwen letten Versen sind die Sehnen und Muskeln des Glaubens recht nach dem Leben aus. gedrückt. Gott wolle mein Gebet in Gnaden erhören, und Weisheit und Glauben mit feinem guten Geist schenken, darin anzuhalten und nicht abzulaffen, bis er mich erhört und gesegnet habe. Amen! in Jesu Ramen, Amen!

Den 27ten Jun. mußte ich unvermuthet von London abgehen, weil ich durch die Nachricht erschreckt worden war, daß mein Schiffer abgegangen, kam die Nacht in Gravesand an, wo ich in Gesahr mit einem Matrosen war, der die Absicht hatte, wie ich nicht anders schlieken kann, mir das Meinige zu nehmen. Ein

Englander kam eben aus einem naheben liegenden Wirthshause und nahm fich meiner an, um mich daselbst anzuweisen. Wir mußten mit einem Kriegsschiff geben und die Zusammenkunft der übrigen Schiffe abwarten, daß wir also erst ben 8ten Jul. in die See gingen. Sonntage den 16ten wurde ich durch einen ziemlich starten contrairen Wind und Sturm und die Gefahr des Categats sehr beunruhigt, aber durch Lesung des XLII. Psalms von Gott getröftet und aufgerichtet. Den 27ten Jul. bin ich unter gottlicher Gnade in Riga glucklich angekommen und ben hrn. Karl Berens abgetreten, wo ich mit aller möglichen Freundschaft und Zärtlichkeit bewillfommet worden. Ungeachtet meiner Zerstreuung schenkte mir Gott Wollen und Bollbringen, denselben Sonntag darauf den sten Sonntag nach Trinitatis, zum heiligen Abendmahl zu gehen, woben ich nicht ohne Ruhrung bemundern mußte, daß mich Gott mit eben demfelben Evangelio vom reichen Kischzug Petri empfing, mit dem ich aus England Abschied genommen batte.

Ich lief gleich den Tag meiner Ankunft zu meinem alten Freunde Lindner, der mich mit der Rachricht erschreckte und erfreute, daß mein Bruder als Collaborator ben der hiefigen Dom-schule berufen wäre, der den 27ten Oktober slücklich und lang erwartet anlangte, Gott sep

gelobet und gepriesen für alle Barmbergigfeit, die er an uns beiden so reichlich erwiesen. Er erhore gnadig um seines lieben Sohnes Jesu Christi willen das tägliche Gebet auch fur meinen einzigen Bruder, das er mir in den Mund gelegt. Er schenke ibm bie nothigen Rrafte gu feinem Beruf, und den Willen und Gifer, felbige treu anzuwenden. Er gebe ihm Gnade, feine Kinder im Namen Jesu aufzunehmen und zu weiden. Gott wolle ibn felbst zu einem treuen Dirten ber Schaafe und gammer schaffen und bereiten, die er ihm anvertrauet hat. Er wolle ihn den Segen des vierten Gebots zu allen feinen Geschäften und auf allen seinen Wegen begleiten laffen — und uns beide felbigen genie-Ben laffen um des vollkommenen Gehorsams seines lieben Sohnes Jesu Christi willen. eben denselben mogen unfre Berzen in wahrer brüderlicher Liebe vereinigt seyn, daß wir nicht wie Steine bes Anftoßes uns einander im Wege liegen, sondern uns wechselsweise aufmuntern mogen, der treuen hirtenstimme unsers Peilandes zu folgen, uns immer mehr und mehr selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf uns zu nehmen, und in die Fußstapfen zu treten, die er mit feinem theuren Blut bezeichnet hat. Amen!

Mein Bruder erfreute mich ben seiner Aukunft mit einem Gescheuf unsers Vaters, bas er pps unter einander zu theilen befohlen. Die Milothätigkeit vieses redlichen Aften hat mich desto mehr gerührt, weil ich dadurch in Stand gesetzt wurde, mit meinem treuen Freunde Basssarichtig zu werden. Sott vergelte meinem liebreichen Vater — und bescheidenen Gläubiger — und lasse mich durch die Erfahrung meiner Unordung von der Sewohnheit derselben immer mehr und mehr abgebracht und in einer klugen Haushaltung des zeitlichen Segens allmählich gelehrt und geübt werden.

Meine Geschäfte in dem Sause meines Wohlthaters haben bloß in einem Briefwechsel mit seinem Bruder, in dem Unterricht der altesten Tochter des Hauptes unserer Familie, und einer kleinen Handreichung eines jungern Bruders, ber auf dem Comptoir ift und George heißt, bisher bestanden. Gott hat diese Arbeiten bisher mit einer fichtbaren Sand gesegnet, und sen dafür von Grund des Herzens gelobt und gepriesen im Ramen seines lieben Gohnes, Jesu Christi. Er wolle mich ferner aus feiner Bulle Gnade um Gnade schöpfen laffen und mir den Benstand seines guten und heili= gen Geistes zu allen meinen Werken perleihen and affes zu seiner Ehre und zum heil meiner Seele und anderer gedeihen lassen, mich zum treuen Haushalter des mir geliehenen Pfundes schaffen, und meinen Glauben in unverfälschter Liebe meines Rächsten immer wirksamer und

fruchtbarer werden lassen an Werken, die er mir zubereitet, und die Ihm angenehm sind in dem Sohn seiner Liebe, meinem Hohenpriester und Fürsprecher. Amen.

Gott hat sich insbesondre des Briefwechsels meines Freundes bedient, mich gegen den Sauerteig des Aberglaubens und der Heuchelen wach, sam zu erhalten. Er wolle an seiner eignen Seele diese mir so heilsame Prüfung mit allem geistlichen Segen belohnen.

Den oten Dezember als am 2ten Advents. sonntage hat mir Gott Gnade gegeben zum heiligen Nachtmahl zu gehen, da ich den Tag vorher mit sehr vieler Rührung ben Pastor Esten, der die Stelle meines franken Beichtvaters P. Gericke vertrat, zur Beichte gewesen. Ich wiederhole Gott meinen findlichen Dank für alle die Barmherzigkeit, mit der er mich zu diesem heiligen Werk erweckt, dasselbe vollbrinzen, und den Frieden und die Früchte davon mich hat genießen lassen.

Den 11ten Dez. hatten wir Bustag, und ich brachte den Abend mit einem Briefe zu, desen sen Inhalt mir immer sehr denkwürdig senn son. Sott sen mir armen Sünder gnädig und wolle mich nicht selbst verwerslich senn lassen, indem ich anderen predige.

Den 13ten als am 3ten Adventsonntage fühlte ich ben Tische eigene dunkte Empfindun-

gen, zu denen bas Schickfal meines Freundes .Anlaß zu geben schien -- es beuchte mir etwas tähnliches an seiner Schwester gewahr zu werden, ohne daß ich sagen konnte, worin es eigentlich bestünde. Ich ersuchte sie, so gelind als möglich an ihren Bruder zu schreiben, und bot mich selbst an, ihr hierin behülslich zu senn, welches sie sehr geneigt anzunehmen schien. Den .14ten speiste ich oben für mich allein und arbeitete am versprochenen Briefe, der mir ganz verfehrt zu gerathen schien, indem es mir vorfam, als wenn die Hand immer ganz andre Worte und Gedanken schrieb, als mein Kopf dachte. Ich schickte das, was ich aufgeset, hinunter, und war unruhig über die Aufnahme meiner Einfälle; deswegen ich selbst bennt Ausgehen ben ihr ansprach, um mich theils zu entschuldigen, theils etwas naher erklaren zu konnen. Sie kam mir fehr betrübt vor, welches ich ihrer Empfindlichkeit über unsers Bruders Schickfat zuschrieb. Ich fam des Abends jum Effen ju Sause, und wurde früher als gewöhnlich durch lauter bunfle Empfindungen auf meine Stube getrieben, wo ich nach lesung einiger Kapitel im Buch · Hiob und einiger Psalmen, wenn ich nicht irre XII—XX, mit vieler Ruhe und Trost zu Bette ging. Ich war mir desselben im Einstei- ' gen bewußt, und dankte Gott dafür und wünsch-

nen. Ich bin nicht im Stande, basjenige recht aufzusegen, was ich kurz barauf empfunden. So viel und so tren als ich kann, will ich es mit Gottes Bulfe thun, um mir bas Andenfen bavon zu erhalten, und weil biese Begebenheit der Grund zum Theil eines Entschlusfes gewesen, dessen ich mich für unfähig gehalten habe. Ich bachte an meines Freundes Schicksal, und dankte Gott, von dergleichen Anfechtungen des Fleisches überhoben zu senn, und bat ihn aufs fünftige. Go viel bin ich mir bewußt, daß ich nicht geschlafen — — ob' ich wie ein recht machender gewesen, oder wie? davon weiß ich nichts. Ich horte eine Stimme in mir, die mich über den Entschluß, ein Weib zu nehmen, frug - und aus Gehorsam gegen ihn — - ich redete nicht ein Wort, es fam mir aber vor, als wenn ich mit einem Geschren aufspränge und schrie: Wenn ich soll; so gieb mir keine andere, als die Schwester meines Freundes — — — Es schien mir, als wenn ich die frohliche Versicherung mit einer' fenerlichen Stimme horre, daß es eben die mare, die für mich bestimmt, so lange und so wunderbar aufgehoben. — Ich habe mich der Che aus vernünftigen Thorheiten anfänglich Begeben, ich habe den ehelosen Stand als eine Züchtigung meiner Jugendsünden gern auf mich nehmen wollen, und Gott darum gebeten, auch

meinen Leib zu einem Opfer zu machen, bas lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sen. weil Gott mit einer besondern Vorsicht durch feine Engel über mich gewacht, daß ich zu feiner fleischlichen Vermischung habe sundigen konnen — Abraham glaubte und wankte nicht 3 gesett mein Leib sollte erstorben fenn; giebt er nicht dem Einsamen Rinder und fann aus Steinen welche erwecken? — — Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Berg; prufe mich und erfahre, wie ich's menne; und siehe, ob ich auf bosem Wege bin, und leite mich auf ewis gem Wege Pf. CXXXIX. 23. 24. Der herr erloset die Seele seiner Anechte, und alle die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben. Pf. XXXIV. 23. Ichaftand den 15ten am Tage Johanna mit dem Gedanken auf, zu henrathen, nachdem ich mich und meine Freun= din der Barmherzigkeit Gottes empfohlen hatte, der alles Menschenwerf zu Grund gehen laßt, und diejenigen, die auf ihn harren und auf seine Gute trauen, nicht will zu Schandet werden laffen. Mit biesem Sinn erhielt fie ben ersten guten Morgen von mir, ba sie vielleicht eben beschäftigt war, den Brief an ihren Bruder zu schreiben. Den ibten Dezember schrieb ich an meinen Bater, dessen Antwort ich den 27ten erhielt, der mich auf Gott wies. Den 28ten melbete ich meinem Freund

von meinem Entschluß, und Gott gab Snade zu meinem Brief. Den Morgen darauf schickte ich denselben an seine Schwester herunter, Nachmittags erhielt ich einen Brief an sie, der unter der Aufschrift meines Namens ankam. Ich gab denselben ab, und sie meldete mir, daß sie Hoffnung hätte.

Der lette Tag des 1758. Jahres war voller außerordentlicher Auftritte zwischen Herrn Arend und mir, den ich wie Saul unter den Propheten mit mir reben horte. Hiskia sagte von einem Tage: Das ift ein Tag ber Noth und Scheltens und Lafterns. Die Rinder find kommen an die Geburt, und ist keine Rraft da zu gebähren. 2 König. XIX. 3. Ich wurde burch die Sinnesanderung und die Eine brucke ber Gnade, die ich in ihm wahrzunehmen schien, ungemein gerührt, hatte feine Ruhe unten, wo ich Abendbrodt gegessen, und ging den letten Abend bieses Jahres mit eis ner Frendigkeit, die Nacht zu sterben, ins Bett, wenn Gott so gnabig senn wollte, Die Seele dieses Bruders ju retten.

## 1759.

Verschnter Vater, durch das Blut beines lieben Sohnes, laß dieses Jahr an umser aller Seelen gesegnet seyn. Schenke uns steie

scherne herzen in demfelben, einen neuen Sinn und einen neuen gewiffen Geift. Berwirf uns nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von uns. Laß durch seis nen Finger den ganzen Ll. Pfalm in mein Herz eingeschrieben senn und erbarme bich Du willst unfre Gunden mit der Ruthe heimsuchen, und unfre Missethat mit Aber beine Gnade willst du nicht Plagen. von uns wenden, und deine Wahrheit nicht lassen fehlen. Du willst deinen Bund nicht entheiligen, und nicht andern, was aus deis nem Munde gegangen. Du hast einst geschworen ben beiner heiligkeit: Ich will David nicht lügen: Gein Saame foll ewig fenn, und sein Stuhl vor mir, wie die Sonne. Wie ber Mond foll er ewiglich halten, und gleichwie der Zeug in den Wolken gewiß senn. Sela. Ps. LXXXIX. Wende bich zu mir, sen mir gnadig, starke beinen Knecht mit beiner Macht, und hilf dem Gohn deis ner Magd. Thue ein Zeichen an mir, daß mir's wohl gehe, daß es sehen, die mich hassen und sich schämen muffen, daß du mir benfteheft, herr! und troftest mich. Pf. LXXXVI,

Laß meinen Vater, Bruder, Wohlthäter und Freunde, densenigen und diesenige besonders, mit denen ich lebe, Deiner Liebe und reichen Segens sich zu erfreuen haben. Erhalte sie nach deinem gnädigen Wohlgefallen, schenke ihnen deinen Frieden, Leben und Wohlthat. Laß das gute Werk, das du in den Seelen einiger angefangen hast, durch deinen Geist vollendet werden, und stärke dasjenige, was in mir und Andern schwach werden sollte. Laß uns nicht die erzste Liebe verlassen. Sieb uns Ohren zu hören, hilf uns streiten und überwinden, gieb uns zu essen von dem verborgenen Manzun zu laß uns ein gut Zeugniß empfahen, und mit dem Zeugniß einen neuen Ramen geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfähet.

Wache du selbst, Gott der Liebe! über mein herz und das herz unserer Schwester. Heilige und reinige es von allem fleisch= lichen Sinn, durch deinen heiligen Geift. Wenn es dein gnädiger Wille ist, so laß auch an uns die Verheißung des CXXVIII. Psalms erfüllet werden. Laß alle, die vor, übergehen, uns zurufen: Der Gegen des Herrn sen über euch, wir segnen euch, wir segnen euch im Namen des herrn ! Ruhmen und freuen muffen sich, die Emir gonnen, daß ich Recht behalte, und immer sagen: Der herr muffe hochgelobt senn, der seinem Anecht wohl will! Laß uns bald 16 Samann's Schriften I. Ih.

diesen Glückwunsch aus dem Munde unsers abwesenden Bruders' hören, und laß ihn die Wahrheit und Kraft desselben in seinem Herezen sich sühlen! Amen!

# Briefe.

Von 1752 bis 1760.

• • ,

### I. An feinen Bater.

#### I 7 5 2.

Sie haben Ihre Ungeduld, geehrtester Vater, fo oft merfen laffen, die Fruchte Ihrer Erziehung, für die ich niemals erkenntlich genug werde senn konnen, an mir zu erleben, daß ich felbst der, jenigen lebensart, bie Gie mir vorgeworfen has ben, aufange überdruffig zu werden. Ich habe mich baber langst nach einem Wege umgesehen, der mich weiter führte, als ich bisher gekommen bin. Es fehlt an nichts als an Ihrer Erlaubniß, daß ich mich jest entschlie-Ich halte es daher für meine Pflicht, diese Erlaubniß schriftlich von Ihnen zu erbitten, da ich eine Gelegenheit finde, die mit meinen Absichten und Ihren Wunschen ziemlich übereinkommt.

Sie kennen die Reigung, die ich Ihnen mehr als einmal entbeckt habe; und ich versichere Sie, daß ich niemals mit mir zufrieden senn könnte, in welchen Stand ich auch gesetzt würde, wenn ich auf der Welt senn müßte, ohne von derselben mehr als mein Vaterland zu kennen. Ich habe diesem Triebe zu reisen

gemäß mein Studiren eingerichtet, und mich daher nicht so wohl auf eine besondere Wissen= schaft, die mir zum Handwerfe dienen konnte, sondern vielmehr auf einen guten Geschmack in der Gelehrsamfeit überhaupt gelegt. Go sehr wir Ursache haben, Gott für das Gute zu danken, das er uns durch Sie hat zufließen lassen, so reicht doch weder Ihr Vermögen zu, daß ich meinen Vorsatz auf Ihre Unkossen ausführen konnte, und ich halte mein Alter selbst noch nicht reif genug baju. Ich kann mir gleich. falls nicht schmeicheln, in Königsberg eine vortheilhafte Gelegenheit zu meinem Endzweck zu finden, weil dem hiefigen Adel felbst diese Frenheit ziemlich beschnitten ift. Eben so wenig kann ich mir versprechen, so lange ich hier in meiner lieben Eltern Haus bleibe, geschickt genug jum Umgang der Welt ju werden. Sie werden daher von selbst einsehen, daß mir eine kleine Ausflucht am besten dienen wurde, mich selbst führen zu lernen, indem ich mich Andere zu führen brauchen lasse. So schlecht das Vertrauen ist, das Sie mich auf meinen Verstand und mein herz zu setzen gelehrt haben, so darf ich doch nicht verzweifeln, daß die Frenheit, mich meiner Gemuthsfrafte zu gebrauchen, die= felben verbessern mochte. Diese Frenheit zu denken und zu handeln muß uns werth senn, denn sie ist ein Geschenk des Sochsten und ein

Vorrecht unseres Geschlechts und der Grund wahrer Tugenden und Verdienste. Gott selbst hat
uns den Gebrauch derselben zugestanden, und
ich schmeichte mir, daß Sie dieselbe ben meiner Erziehung niemals aus den Augen gelassen ha,
ben. Die Eingriffe, die ein menschliches Ansehen in unsere Frenheit thut, bringen uns entweder zu einer Unempfindlichkeit, die niederträchtig oder verzweiselnd ist, oder zur Deuchelen. Die Sittenlehrer bestätigen diese Wahrbeit mit dem Benspiele ganzer Volfer.

Der Herr Pastor Blank erkundigte sich, als er uns am Sonntage besuchte, nach Befannten von mir, die zwey Conditionen in Liefland annehmen konnten, die ihm zu beforgen aufgetragen ware. Die Wahrheit zu sagen, ich dachte damals gar nicht an mich. Mein Bruder hat mich zuerst ben dem Abschied dieses guten Freundes auf den Gedanken gebracht, eine anzunehmen. Ich schlug mich den andern Tag selbst vor, und er nahm meine Anerbietung mit Vergnügen an. Er sette hingu, daß er zwar an mich gedacht, aber sich nicht hatte unterstehen wollen, diesen Untrag selbst an mich zu thun. Er gedachte zugleich an die Schwierigkeiten, die ich ben meinen Eltern fin, den wurde, fortzukommen, und besonders an das Vorurtheil meines lieben Vaters, das ihm ben seiner Abreise aus Konigsberg am meisten im Wege gestanden, aber an seinem bortigere Sluck ihn nicht gehindert hatte. Er hat es in meine Wahl gestellt, ob ich die Condition für 200 Albertusthlr. oder für 80 mir vorbehalten Die vortheilhafte Beschreibung, die er mir von dem herrn der ersteren machte, hat die Schwierigkeit einer solchen Anführung, die philosophisch senn soll, und zu einem Hirngespinste ausschlagen konnte, nicht überwogen. Ich habe mich daher lieber zu der kleinsten entschlie-Ben wollen. Meine Absicht ift bloß, eine Probe meiner eigenen Aufführung zu machen; um eine Beforderung ist mir weder in Rufland noch in Liefland zu thun. Es wird mir, wie ich glaube, bort an Zeit nicht fehlen, in Wissenschaften dasjenige nachzuholen, was ich noch nicht weiß, ober ben meiner jesigen Lebensart wieder vergeffen habe, und nachstdem auf eine Gelegen. heit zu lauern, die mich in den Stand fest, mit Bequemlichkeit und Rugen die Welt zu feben. Ein junger Dr. juris aus leipzig hat eine Con, dition unter eben dieser Bedingung bort; seine Wissenschaft und Aufführung machen ihn allenthalben beliebt.

Ich glaube, daß ich Ihnen alle diese Vorsstellungen nicht umsonst, geehrtester Vater, gesmacht haben werde. Eine Veränderung des Orstes und der Lebensart ist mir ben meinen jestigen Jahren und nach meinen Umständen uns

entbehrlich. Nichts wird mich bewegen, mich hier in etwas einzulassen, das mich an Königs-berg binden sollte. Ich werde hier zu nichts weder Geschicklichkeit noch Lust jemals bekommen. Wenn gewisse Neigungen gar zu tief in uns stecken, so dienen sie öfters der Vorsehung zu Mitteln, uns glücklicher, wo nicht, doch klüger zu machen. Ich weiß, daß Ihnen an dem einen ben mir so viel gelegen ist als an dem andern.

Ihre Zweifel, die Sie gegen diese Reise hegen werden, sind, wie ich gewiß versichert bin, in Ihrer Liebe zu mir gegründet. Für einige derselben danke ich Ihnen, und einige erkenne ich für eben so wichtig, wie Sie. Ich gestehe es, daß mir die Ausübung vieler guten Lehren, die Sie mir gegeben haben, schwer werden wird, weil ich sie lange aufgeschoben habe. Alles dieses muß ich mir auch ben der glücklichsten Veränderung zum Voraus versprechen; es dürste mir aber nicht so beschwerlich werden, als wenn von Ihrer Seite weniger, und von meiner mehr Zweisel wären, weil unsfere eigene Wahl uns muthiger in unsern Unsternehmungen macht.

Ehe mich daher die Noth treiben sollte. Königsberg zu verlassen, und vielleicht auf ein Gerathewohl, das mißlicher als diese Entschliesung wäre, so glaube ich doch, daß Sie diesen

Weg vorziehen werden. Wenn unsere Einbildungsfraft nicht mit dem Rufe Gottes zu spielen gewohnt ware, so wurde ich Ihnen eine gewife Uebereinstimmung ju Gemuth führen, Die Gott ben dem Schicksale der Menschen zu beobachten pflegt. Der Herr Pastor Blank ist ein Mann, den Ihre Reigung Gutes zu thun, worin ich Ihnen ähnlich zu werden wünsche, in unserm Hause zu unserm Freunde gemacht hat. Er ist unter bosen Ahndungen von Ihnen aus Konigsberg gegangen, und kommt jest mit besseren Erfüllungen zurück. Es scheint, als wenn er durch mich , Ihnen Ihre Freundschaft ju vergelten hieher gekommen mare. Ihre Ginwilligung auszuwirken, hat er mir überlaffen, und diese Behutsamkeit kann ich ihm nicht verdenfen. Mir selbst hat er auf sein Gewissen gegen meine Entschließung nichts einzuwenden gehabt.

Wenn Sie die Vortheile dazu nehmen, ihn zum Reisegefährten unterwegs, und dort zur Gesellschaft, so oft ich es mir gefallen lassen will, zu haben, weil er nur eine Viertel= Meile von da, wo ich mich aufhalten werde, entfernt ist; wenn Sie die Rähe des Ortes von Riga, einer Stadt, gegen die mein Vorurtheil nicht so start, als Ihres ist, weil ich jederzeit gute Freunde aus derselben bekommen habe; wenn Sie bedenken, daß Berlin aus un-

gleich starkeren Gründen Ihnen wenigstens noch einmal so gefährlich vorkommen wird, und daß die ganze Welt im Argen liegt; wenn Sie bestenken, daß Ihr Sohn durch eine gute Aufführung in der Fremde Ihnen zehenmal lieber sehn wird, als hier beh dieser Lebensart, in der ich weder in Sitten noch Einsichten so wachsen kann, als ich es selbst von mir wünsche; so werden Sie wenig Herzhaftigkeit brauchen, Ja zu sagen, und meine Wutter wird sich eben so gut zu sinden wissen.

Wenn von des Herrn Pastors Seiten nichts vorfällt, das diesen Anschlag zurücktreibt, so werden Sie mir erlauben, daß ich ihm Ihre Entschließung nachstens entdecke. Wollen Sie auf die Ausstattung Ihres Sohnes noch etwas wenden, so wird solche in einigen Buchern, einigen historischen Compendiis und juriftischen Handbuchern, einer guten laute, wenn es moglich ift, und einem guten Reiserock, wenn Sie es für nothig halten, bestehen. Ich werde mir den ersten den besten Weg gefallen lassen musfen, Konigsberg und meinem Verdruffe, der mich gegen alles Gute zuletzt unempfindlich maden wird, zu entfliehen, wenn Ihre Grunde fo erheblich senn sollten, mir eine abschlägige Antwort zu geben. Werden Sie Ihre Gute bis auf dieses lette Werk meiner Erziehung er-Arecken, so werde ich von Ihrer våterlichen Liebe zwar nichts mehr fordern, aber ewige Dankbarkeit gegen dieselbe aufbehalten, die mir Ihr Andenken Zeitlebens werth machen wird. Diese Zufriedenheit wird sich in Glück und Unglück bis auf die Vorsicht selbst und ihre Wege erstrecken. Sollte selbige härter gegen mich werden, so will ich mich trösten, daß sie sonst gütiger gegen mich gewesen ist. Ihr Sebet wird mir ben Gott übrigens gute Dienste thun, wenn ich nicht verdienen sollte von ihm erhört zu werden. Ich will weder Sie noch mich wehmüthig machen. Erlauben Sie daher mich noch mit kindlicher Hochachtung zu nennen

ergebensten Sohn.

### 2. An bie Baronin von B..

Dero

I 7 5 3

Beil ich nicht mehr weiß, was ich dem Herrn Baron nachdrückliches sagen soll, so bin ich ganz erschöpft und verzweiste ben ihm etwas auszurichten. Ich sehe mich noch täglich genöthigt, ihn lateinisch lesen zu lehren, und immer das zu wiederholen, was ich schon den ersten Tag meines Unterrichts gesagt habe. Ich habe eine menschliche Säule vor mir, die Ausgen und Ohren hat, ohne sie zu brauchen, au deren Seele man zweiseln sollte, weil sie ims

mer mit kindischen und lappischen Reigungen beschäftigt und daher zu den kleinsten Geschäften unbrauchbar ist. Ich verdenke es Ew. Gnaden nicht, wenn Sie diese Nachrichten als Berleumdungen und Lugen ansehen. Es fostet mir genug, die Wahrheit derselben stündlich zu erfahren, und es giebt Augenblicke, in denen ich des Hrn. Barons fünftiges Schicksal mehr als mein jesiges beklage. Ich wünsche nicht, daß die Zeit und eine traurige Erfahrung meine gute Absicht ben Ihnen rechtfertigen moge. Ich bin genothigt, weder an Rechnen, worin der Hr. Baron so weit gekommen, daß ich ihn habe Zahlen schreiben und aussprechen lehren mussen, noch an Frangosisch und andere Rebendinge zu denken, weil er nur immer zerstreuter werden wurde, je verschiedenere Dinge ich mit ihm vornahme. Ein Mensch, der nicht eine Sprache lesen kann, die nach den Buchstaben ausgesprochen wird, ist nicht im Stande, eine andere zu lernen, die nach Regeln ausgesprochen werden muß, wie die Frangosische. Ich nehme mir baher die Frenheit, Em. Gnaden um einige Sulfe ben meiner Arbeit anzusprechen. Man wird bem hrn. Baron ein wenig Gewalt anthun muffen, weil er die Bernunft oder Reigung nicht befigt, seine eigene Ehre und Gluckfeligkeit aus freger Wahl zu lieben. Gewissenhafte Eltern erinnern sich bep Gelegenheit der

Rechenschaft, die sie von der Erziehung ihrer Kinder Gott und der Welt einmal ablegen follen. Diese Geschöpfe haben menschliche Seelen und es steht nicht ben uns, sie in Puppen, Affen, Papagenen oder sonst etwas noch ärgeres zu verwandeln. Ich habe Ursache, die Empfindungen und Begriffe einer vernunftigen und gartlichen Mutter ben Ew. Gnaden vorauszusetzen, da ich von dem Eifer überzeugt bin, den Sie für die Erziehung eines einzigen Sohnes haben. Gie werden seinem hofmeister nicht zu viel thun, wenn Sie ihn als einen Menschen beurtheilen, der seine Pflicht mehr liebt, als zu gefallen sucht. Segen Sie zu dieser Gefinnung noch die aufrichtige Ergebenheit, mit der ich bin u. s. f.

### 3. Un feinen Bater.

#### 1753.

— Den 14ten d. M. am Freytage, an dem die Frau Baronin fastet, bekam ich gleich nach dem Essen folgenden eigenhändigen Brief durch die Hausjungfer, nachdem der junge Herr wie eine Leiche eine Viertelstunde vorher herunter gekommen war; ich hatte unten gespeist.

#### herr hamann,

Da die Selben sich gahr nicht ben Kinder von Condition zur information schicken, noch mir die schlechte Briefe gefallen, worin Sie meinen Sohn so auf eine gemeine und niederträchtige Ahrt abmalen vielleicht kennen Sie nicht anders judiciren als nach Ihrem Eugenem pohtre, ich Sehe Ihnen auch nicht anders an als eine Seuhle mit vielen Büschern umbhangen welches noch gahr nicht einen geschickten HoffMeister ausmacht, und mir auch schreiben Ihre Freuzheit und Semütheruhe zu lieb haben sie auf eine Anzahl von Jahre zu verkauffen, ich will weder Ihre so vermeinte Sezschicklichkeit noch Ihre Jahre verkauft in meinem Hause sehen, ich verlange Ihnen gahr nicht ben meinen Kindern, machen Sie sich fertig Montag von hier zu reisen.

Man hatte den jungen Baron sogleich oben rufen lassen, als ich meinen Laufzettel bekam. Die Frau Baronin war in die Badstube gegangen; ich wußte nicht, warum mein junger herr nicht herunter fam. Ich ließ ihn daher, als fie sich badete, herunter rufen. Er fam mit weinenden Augen zu mir und entschuldigte sich; er hatte einigemal die Frau Baronin gebeten, ihn unten zu lassen, sie hätte ihm aber verboten, mich ferner zu sehen. Er fiel mir mit Thranen um den Hals und seine Treuherzigfeit machte mich weich. Ich wendete diese Viertelstunde so gut mit ihm an, als ich konnte, und ließ ihn noch all die Redlichkeit und Bartlichkeit sehen, die ich für seine Erziehung gehabt hatte. Er druckte mich mit Thranen auf das stärkste an sich. Die Frau Baronin bekam zu horen, daß ihr Sohn ben mir ware. Sie ließ ihn fogleich rufen und verbot ihm von

neuem, mich zu sehen. Er kam durch den Garten unvermuthet an das Fensier, flopfte an, und wunschte mir mit einer Wehmuth, die ich für aufrichtig halten kann, eine gute Racht. Den Sonnabend schrieb er mir aus seinem Gefångnisse zwen Briefe, davon ich einen beantwortete. Montags sollte ich abreisen; ich schickte meinen Bedienten hinauf, um mich ben der Frau Baronin zum Abschiede anzumelden, ging ihm aber auf dem Fuße nach, weil ich meinen Baron noch zu sprechen hoffte. Ich kam in das Vorhaus, wo sich ein musikalischer Landläufer mit den Fingern und dem Munde in Gegenwart der Fräulein und Hofmägde hören ließ. Der Bediente brachte mir die Antwort, daß die Frau Baronin sich Geschäfte wegen entschuldigen und mir alles Gute anwünschen laf. se. Ich gab dem Baron einen Wink, der oben in der Stube stand; er kam zu mir gelaufen und ich umarmte ihn. Wie ich schon im Wagen saß, kam er noch zu mir und fiel mir einigemal um den Sals.

Hr. Belger ist so gut gewesen, mich in Risga aufzunehmen. Seine Prophezenung, die er mir gleich ben meiner Ankunft that, der kleisne Verweis, den er dem Hrn. Pastor Blank gegeben, da er ihm erzählte, daß er mich für die Baronin geworben, sind theils erfüllt, theils gerechtsertigt worden.

Ich bin ben dem Irn. Regierungsrathe von E. gewesen; er steht mit seiner Schwägezin nicht gar gut, und giebt ihre Kinder als verloren auf. Selbst auf meinen jungen Herrn will er mehr Verdacht werfen, als ich mit guetem Sewissen haben kann. Wenn er boshaft gegen mich gewesen, warum ist ihm mein Uhrschied so nahe gegangen? Alle seine Fehler sind durch seine Liebe zu mir erträglich sür mich geworden, und sind nur Folgen der uns verantwortlichen Erziehung, in der er aufgeswachsen ist. —

keben Sie wohl. Ich werbe vielleicht einen wen hirtenbrief für die meinigen, mit denen ich mich gegen die Frau Baronin versündigte, zu erwarten haben. Nicht zu viel Mißtrauen, wenn ich bitten darf, und nicht gar zu viel Antheil. Sie mussen mich jest schon dem liezben Gott und mir selbst überlassen. Sott wird Ihre Stelle vertreten und ich will der Ueberzlegung und dem Gewissen folgen. Ich kusse Ihnen tausendmal die Hände und bin Zeitlebens

Ihr gehorsamer Sohn.

4. An Johann Gotthelf Linbner.

Grünhof 1754.

Liebster Freund, Sie haben mich in Ihrem neulichen Briefe ich weiß nicht in welchem Hamann's Schriften L. Ah. 17

Winkel der Welt gesucht; da ich geglandt håtte, daß ich ganz nahe immer ben Ihnen und Ihrem Andenken zur Hand ware. Sie werden schon längst durch Ihren herrn Bruder wisfen, wo ich bin, ben ich ehestens ben mir zu haben denke, um Ergahlungen der alten Weiber durch den Augenschein zu widerlegen, daß es mir hier nach Wunsch geht. Ich wollte, daß es ihm eben so ginge, und traue anderen Berichten nicht. Der Tod bes Dr. Bornwasser hat eine ganze Trift Aerzte nach Mie. tau gezogen; und er wird nichts als seine Gefundheit nothig haben, um alle auszustechen. Diese soll im ziemlichen Stande wieder senn, und also hoffe ich, daß sein Gluck unsern Wünschen und seinen Verdiensten bald die Stange halten wird. Gott weiß, er hat unsäglich viel an feinem Leibe ausgestanden, und kann sich mit Sein Kreuz hat ihm feiner Jugend troffen. den lieben Gott fennen gelehrt. Er hat den Wortheil gehabt, eine schöne Bibliothek bep seis nem Wirth brauchen zu konnen, der ein ehrlicher Mann ift. Er gestand mir, daß sie ihm viel Einsichten gegeben hatte, die für ihn nicht unbrauchbar und überflussig waren, und er urtheilte von seiner jetigen Erkenntniß besser als von derjenigen, die ihm in Konigsberg hinlanglich geschienen hatte. Sehen Sie, lieber Freund,

wie klug uns die Erfahrung, und wie unwissend und eitel uns die Schule macht!

Meine Umstände sind sehr gut hier, 100 Thir. und auch mit dem Neujahrs-Geschenk kann ich zum Ansange zufrieden seyn. Die Fran Gräsin ist eine Dame von vielem Ver, stande. Sie liest gerne, hat eine artige Bibaliothek, die ich aber noch nicht selbst zu sehen bekommen habe, sie hat mir aber selbige zum Gebrauch angedoten. Sie schreibt artige Verze. Sie ist die Seele ihres Hauses, und besitt eben so viel Sanstmuth als Entschliezkung. Sie wird von ihrem Gemahl und von allen denjenigen, die sie kennen, bewundert und verehrt.

Herr M. Hase ist eine halbe Meile von mir. Ein Mann von Ihren Jahren, der eine ungemeine Stärke auf dem Clavier, Violonscello und ein großes Genie zu allem besitzt. Linguist, Philosoph, Mathematiker, Maler und alles ist. Er ist Posmeister ben einem Herrn von B..., der ein reicher Cavalier von sechziehn Jahren, aber überdem ein Klot ist, aus dem der beste Praxiteles keinen Mercur schnisten wird. Sein Sehalt ist wie meines, er wird, wie man mir erzählt, von seiner Herrschaft auf den Händen getragen. Er ist ein Abgott der lieben Dummheit und läst sich zu viel herunter, um ihr zu gefallen. Dies ist

das einzige, was mir an ihm nicht ansieht. Das Alter wird vielleicht seiner Eigenliebe beserere Augen geben.

# 5. An seinen Bater.

Grunhof ben 6ten Marg 1754.

Herzlich geliebtester Vater, ich war in Mietau und suchte voll Ungeduld Briefe auf der Vost. Ein Bote aus dem Wirthshause fam mit einer für mich betrübten Untwort zurück. Den Sonntag ging ich fruhe vor der Rirche selbst nachzufragen, und ich fand leider nichts. Den Montag fam Br. Dr. Lindner von einer Patientin auf dem gande zu Sause und handigte mir die Erfüllung meiner sehnlichen Bunsche ein. Der Anfang Ihres Briefes und die ungewöhnliche gange deffelben machten mich fehr unruhig. Sie gaben mir gleichwohl hoffnung zu einer sich anlassenden Besserung, die in dero zweitem lieben Briefe nicht so bestätigt wird, wie ich darum gebetet habe. Ich danke unterdessen Gott aufrichtig mit Ihnen, daß er Ihnen Geduld gicht. Sein gnadig Antlit läßt uns die Schmerzen weniger empfinden, die strafender Urm uns verursachen konnte. Perzeihen Sie, liebster Vater, wenn ich bie Absicht dieser Krankheit zu Ihrem Besten aus-Vielleicht dient sie Ihnen, Ihrem Korper inskunftige liebreicher zu begegnen und ibn'

nicht der Verkaltung und Entfraftung auszu. setzen, die Sie selbst für die Ursachen Ihrer Zufälle angeben. Man hat sich ben einer Ruhe, die man sich aus einer billigen und vernünftigen Liebe zu sich selbst von den Geschäften giebt, weniger Vorwürfe zu machen, als ben derjenigen, welche uns eine selbstgemachte Unvermögenheit bisweilen auflegt. Jene ift angenehmer und süßer, weil sie willkührlich ist, wenn uns die lettere unruhig macht, weil sie. gezwungen ist. Genießen Sie, herzlich geliebtester Pater, besser Ihres Geistes und Gemus thes, und lassen Sie auch die Ihrigen dessela ben inskunftige mehr genießen. Ziehen Sienicht alles zu Ihrem Beruf; Gott besitzt mehr Billigkeit gegen die Menschen, daß ich so sa. gen darf, als sie gegen sich selbst haben; er fordert das nicht von uns, was uns diese dfters zumuthen, und er besiehlt uns unsern Rächsten nicht mehr zu lieben als uns selbst. Die Vorstellungen und zärtlichen Sorgen meis ner liebreichen Mutter werden diesen Betrach. tungen mehr Nachdruck geben. Ich danke Ihnen tausendmal, gutiger Vater, daß Sie sich auf Ihrem Siechbette mit meinem Andenken die Zeit vertreiben. Wenn es Ihnen doch so viel Zufriedenheit mittheilte, als ich aus dem Ihrigen bisweilen schöpfe! Ich bin Gottlob gesund und lebe hier recht zufrieden. Das Wachsthum meines altesten Herrn macht den Bater entzückt, stolz auf ihn und gegen mich erkenntlich. Er redet mit nassen Augen bisweisen von uns beiden gegen Andere, und er giebt mir auf alle mögliche Art zu verstehen, wie viel er von mir halt. Vielleicht glückt es mir bald genug Ihren Wunsch zu erfüllen, und Sie auf ein Paar Tage zu sehen. Wie herzlich vergnügt wollen wir dann sehn! Jest lassen Sie, lieber Vater, Ihre einzige Sorge Ihre Sesund heit sehn, wie dieß mein einziger Wunsch und Bitte an Sott ist.

### 6. An jeine Eltern.

Grun hof ben 4ten Mai 1755.

Lust, eine kleine Reise zu thun und mich als seinen Begleiter mitzunehmen. Ich habe niemals geglaubt, einen so bestissenen und mir recht ergebenen Freund an ihm zu behalten. Wenn es dazu käme, so würde ich geschwind genug Ihr Verlangen, mich wieder zu sehen, erfüllen können, und ich würde mich um so weniger Ihren Wänschen entziehen, weil ich mich alsdann freuen könnte, die Absicht, warum ich Sie verlassen, einiger Maßen erreicht zu haben. Wann ich einen kleinen Umweg in der Welt werde genommen haben, werde ich dann nicht mit mehr Genngthnung, Ruken,

Ehre und Zufriedenheit den besten Eltern mich zeigen können?

Ich überlasse mich und mein Schicksal ber gottlichen Vorsehung ganzlich. Sie hat Triebe in unsere Natur gelegt, die, wenn sie nicht. lasterhaft sind und mit unseren Pflichten streiten, nicht selten als unsere Bestimmung, als der Ruf zu ihren Absichten angesehen werden konnen. Mit wie viel Ruhe und Zufriedenheit kann dersenige leben, der keinen andern End zweck hat als, wie ein vernünftiges und wie ein theuer erlöstes Geschöpf, als Mensch und Chrift, seinen Berbindlichkeiten ein Genuge gu thun. Mit viel Vergnügen habe ich mir ben dem Lebenslauf meines Lehrers, den mir mein Bruder zugeschickt, seine Gemutheart vorge. ftellt. In einem fleinen Begirf der Belt nut, lich, zu einem größern geschickt; ihr unbekanne und verborgen; der aber sich, die Ratur und ihren Schöpfer defto beffer fannte; fich felbft verleugnete, der Natur bescheiden und unermubet nachging, und den Schopfer in findlie der Einfalt verehrte.

# y. An Teine Eltern.

Riga ben 25ten October 1755.

Herzlich geliebteste Eltern, Mein letzter Brief war in einem Augenblicke geschrieben, in dem mich meine Hypochondrie mehr als je-

mals qualte. Geit 14 Tagen hat sie mich ziem, lich verschont, ungeachtet ich mehr als sonst gefeffen. Sie sehen selbige vermuthlich, geliebtester Vater, für Anfalle des Beimwehes an. Und Ihre Bitte, umzukehren, soll vermuthlich das Pulfsmittel senn, welches Sie mir für meine Krankheit vorschlagen. Beruhigen Sie sich , daß ich gefund und fein Mussigganger bin. Wurde ich Ihnen lieb senn, wenn ich zu Hanfe das Gegentheil von beidem mare? Entschlagen Sie sich der Gorgen, die Ihrer und meis ner Ruhe nachtheilig sind; der Gorgen für ein Stud , das ich nicht dafür erfennen fann. Die Erde ist des herrn; seine Gegenwart und die Vorstellung meiner Pflichten, denen ich lebe, moge mir allenthalben gleich nahe fenn.

Vergeben Sie mir, herzlich geliebteste Eletern, wenn Ihnen meine Denkungsart etwas zu hart und eigensinnig zu senn scheint. Ich erkenne die Zärtlichkeit, die der Grund Ihrer Vorstellungen und Wünsche ist. Wohlthaten, die unsere Leidenschaften andern aufdringen, wo wir nicht den Sinn des Andern, sondern allein unsere Liebe zu Rath ziehen, kann man solche Wohlthaten nicht verbitten, ohne undankbar und ungehorsam zu sepn? Sie wissen meine Absichten, warum ich Sie, liebste Eltern, verziassen; ich sage nicht, mein Vaterland verlassen, weil ich sieren mit Ihnen in gleichem Fale

le bin. Sie wissen, daß selbige noch nicht erreicht worden. Wenn derjenige, der sich etwas vornähme, nach einigen Versuchen sich sein Vorhaben gleich vereiteln ließe, würden Sie ihm, wenn er nicht Ihr Sohn wäre, dieß zum Suten auslegen?

Ich bin der Welt nicht unnut gewesen; ich habe einen guten Samen wenigstens in jungen Gemüthern auszusäen gesucht, der vielleicht später meine Redlichkeit belohnen wird. Mit voriger Post habe ich aus Curland einen Brief erhalten, der mich ein wenig aufgemuntert. Man wünscht nicht nur meinen Nachfolger los zu werden, sondern soll sehr oft sagen: wenn doch Hamann noch ben uns ware! Vielleicht würde mein Glück schon gemacht seyn, wenn ich nachläßiger gegen Andere und mich selbst hatte senn konnen. Mein weniges Vertrauen auf mich selbst, meine Furchtsamfeit, meine Schwierigfeit, mir und Andern genug zu thun, der Eindruck, den ich von Menschen bekommen habe, die ich nicht anders als bedauern, verache ten und hassen konnte — daß ich selbst unter Diese Menschen gehore, daß man so oft aus Schwäche wider seinen Willen ihnen nachgeben muß — haben mich leutscheu, unumgange lich gemacht, demuthigen und nahren wechselweise meinen Stolz und entfernen mich von

der Welt, gegen andere Triebe, die mich zu ihr anziehen.

Würden Ihren Sohn Freunde noch lieben, die in ihrer Wahl so zärtlich sind, die ihn seiner Fehler wegen so wenig genießen konnen, daß er sich selbst wundert, wie er welche has ben und erhalten kann; die ihn aufsuchen, wenn er sich ihnen entziehen will? Sehen Sie, womit ich mich trofte, wenn ich mir selbst unerträglich bin. Da ich mir selbst so viel Unruhe auflege, warum vermehren Sie, liebste Eltern, felbige durch Vorwürfe, durch Klagen und Zumuthungen, die mich noch verlegner machen, weil ich nicht weiß, womit ich selbige beantworten soll? Ich habe noch Herz genug, mehr ju erfahren, mehr zu leiden, mehr zu übernehmen. Unterdrucken Sie selbiges nicht. Ihr Benfall soll mich beleben und Ihr guter Rath auf dem Wege, den ich mir gewählt, mir forthelfen und nicht mich aufhalten.

Sott erhalte meine liebsten Eltern gesund. Ich verspreche mir von meinem lieben Vater einen Brief, in dem er einen Widerruf seines letzten thun wird. Möchte er gleich kurzer als der letzte senn, so wurde ich mich freuen, wenn der Inhalt dieser ware: "Mein "lieber Hans, ein eigensinniger Junge bist du "allemal gewesen; wenn es nun aber dein Ernst "ist, ein ehrlicher Kerl zu bleiben, so kannst

"du von deinen Eltern versichert senn, daß sie "so einen Sohn lieber in der Fremde haben "wollen, als in Schanden in ihrem Hause er"nähren. Dein Exempel soll uns wenigstens "lehren, daß wir deinen Bruder nicht eher los"lassen, bis er diejenige Freude erfüllt, die wir "an dir zu sehen wünschten. Halte Wort und "lebe wohl." Ich will beides thun, liebste Eletern, indem ich Ihrem Andenken und Ihrer Liebe mich empsehle.

### 3. In feine Eltern.

Stunbof ben 28. Febr. 1756.

Gestern Abends habe ich Ihre lette gartlithe Zuschrift erhalten, in welcher mir die Nachricht von Ihrer beiderseitigen Besserung sehr Wir haben vor acht Tagen trofflich gewesen. ein Schrecken gehabt, das übel hatte ablaufen konnen. Der Schornstein brannte in unserm hölzernen Schlosse. Die Frau Gräfin lag zu Bett und wir waren ohne die geringsten Unftalten dem Zufall ausgesetzt, der mit Gottes Hulfe nicht wider uns aussiel. Wie viel gehört dazu, ein Hausvater, ein Wirth, ein Herr zu senn! Ich habe mich weniger erschrocken als geärgert und verfältet, doch ohne Schaden für meine Gesundheit, die auch jest leidlich ist. — Gie richten mich mit ber hoffnung eines gefunden Alters auf. Ich glande, daß man niemals zu früh sich alt und reif zu werden wünschen kann, wenn man nicht umsonst lebt oder
gelebt hat. Wenn dieß nur an mir erfüllt
würde! Traurige Benspiele umgeben mich, bep
denen ich für mich selbst zittere. Vielleicht bist
du eben das, was du an Andern verabscheust;
eben der Gränel vielleicht in einer andern Gestalt; oder sie haben dem Schein nach den traurigen Vortheil, ruhiger und sorgloser ben ihrer
Gefahr und Schande zu seyn.

# Den 29ten

hier habe ich des Abends der heißen Stube wegen aufhören muffen, die mir Ropf und Rumpf ganz murbe gemacht. Bur Schule gehoren jest zwen Stuben; die eine ist vor zwen Jahren ganz neu angebaut worden, im Winter aber nicht zu heißen, und dient, die andere ungesund zu machen wegen des Zuges, der durch alle mögliche Rigen durchweht. Ein kurscher Bauer ist Hof- Calefactor und mein Bedienter ein kalmuckischer Mursa oder Edelmann, der sein höchstes Gut im Trunk oder Schlaf findet, auch schlecht gehalten wird. Außer eis nem treuen Freunde hier im Hause, der ein Turke ift, wurde ich jest von allem menschlichen Umgange abgeschnitten senn. Ich erhole mich also mehrentheils von einer Arbeit an eie

ner andern, von der schweren an der leichtes ren, von der verdrießlichen an der angenehe meren, von der nothwendigen an der freywil-Diese einformige Rube ober Anstreng. ung nutt den Geist und den Leib ab oder macht wenigstens beide schläfrig. Vielleicht wurden Sie also, lieber Bater, einen eben so tragen Socius an mir haben, als mein Bruder ift; ich unterstehe mich wenigstens nicht, mir mit mehr Munterfeit und Feuer zu schmeicheln. Dreißig Jahre kommen mir schon als eine ungeheure Frist des menschlichen Lebens vor. Ich freue mich, daß die Zeit verfließt, und wenn ich zuruckrechne, erstaune ich, wie ein Schuldner bor seinem Termin. Go widersprechend find wir in unsern Wunschen. Wenn wir Meis ster berselben maren, wie schlecht wurde uns dadurch geholfen senn!

Sott erhalte meine liebsten Eltern. Ihr Glaube, Ihre Geduld, Ihr Muth sen mir ein Benspiel in guten und bosen Tagen! Wir wollen und mit unserem Gebet einander benstehen, und unsere Possnung auf einen Herrn setzen, der uns besiehlt, alle Vortheile dieses Lebens für unsern Schaden anzusehen. Wehe uns, wenn wir unser Gutes hier genießen! Wehe uns, wenn uns hier nichts fehlt! Erfreuen Sie mich bald, liebste Eltern, mit guten Nachrichten. Ich kusse Ihren dagen.

### g. Anfeinen Bater.

Grunbof ben 17ten Darg 1756.

Ihre Erinnerungen, liebster Bater, haben mich fehr aufgerichtet. Sie haben meine Dypochondrie gemerkt und erklaren mir Ihre Gefinnungen auf eine Art, die mir zu einer gro-Ben Aufmunterung gereicht. Der himmel behute, daß ich die gartlichen Gorgen meiner liebften Eltern mit Undankbarkeit und Verdruß aufnehmen sollte. Alle Leidenschaften, die mit der Religion bestehen und durch das Christenthum eingeschränft werben, fonnen uns weder beschwerlich noch nachtheilig senn. Wie leicht können wir aber nicht durch diejenigen Triebe felbst verführt werden, welche die Ratur uns vorzüglich geschenft, und welche die Vernunft auf ihrer Seite haben! Ich stelle mir meine lieben Eltern bisweilen in einer Berlegenheit, in einer aufgebrachten Unruhe vor, mit der fie fich fragen: wo bleibt denn unser Sohn? mas wird denn aus ihm? Wohin gehen seine Absichten? Straft der schlechte Fortgang sie nicht ihrer Eitelkeit? Ohne mir die Zeit lang werden zu lassen, wünschte ich bisweilen, alle diese Zweifel mit einer Nachricht beantworten zu können, die meine liebsten Eltern zufrieden språche: Hier ist das, was ich durch meine Geduld zu verdienen gewartet!

Es fann senn, daß die Krankheit meine Sppochondrie vermehrt; es kann senn, baß selbige jum Theil in meinen Umftanden liegt. 3ch verzweifle hier daran, meinen Endzweck zu erreis den. Der alteste ist gesund, man schont seine Gesundheit nicht, und die Unmäßigkeit macht fie sehr mißlich. Die Fähigkeit seines Ropfes, die Lebhaftigkeit und Geschmeidigkeit seiner Einbildungsfraft hintergeht die Eltern. Man legt mir alle Hindernisse, die ehedem meine Dube vereitelt haben, und ich liege denselben wider Willen unter. Die Welt will betrogen senn; es ift nicht jedermanns Sache, fich Diesem Berlangen zu bequemen. Was fagt Gewissen, Pflicht dazu? Sieget über alles! Der eine Theil weiß gar nicht, was Erziehung ist; ber andere, weiß nicht, was Sohne find. Brauchet zu einer Tochter Schminke und Gitelkeit. Wenn ihr nicht Tugend haben wollt, so laffet wenigstens Ehre in das herz eines Kindes, weil ein Mann aus ihm werden son. Man hat mich gefannt; bin ich nicht lange genug hier gewesen, um mich kennen zu lernen? Da man mich wieder verlangt, konnte ich nicht muthmaßen, daß man meinen Absichten Recht widerfahren lassen murde? Glaubt ihr, daß ich für euch lebe, und euch zu Gefallen auf bem Ropf gehen soll, weil ihr desselben euch so wenig als eurer Füße gehörig bedienen könnt? Ich sehe zu, schweige

und wundere mich. Mit diesem Monat ist meine erstes Vierteljahr zu Ende. Die Zeit wird mehr lehren.

Sie sehen hieraus, geliebtester Vater, daß ich meinen Beruf mit Ernst treibe. Der aus serliche Benfall genügt mir nicht, der Schein auch nicht. Ich kann weder kalt noch lau senn. Ich schütte mein herz gegen Sie aus, damit Sie mich desso richtiger beurtheilen können. Mein Gemüth ist übrigens ruhiger, als Sie vielzleicht denken. Auf die Woche erwarte ich eiznen werthen Freund, den Regiments. Feldscherrer Parisius, einen sehr vernünstigen und bezhutsamen Arzt. Ich empsehle meine besten Elztern der göttlichen Vorsehung, die über uns alle wacht.

# 10. In feinen Bruber.

#### - LApril 1756.

Gott kob, mit meiner Arbeit so gut als fertig. Der Termin, der lette Augenblick thut ben mir große Wirkung. Wenn ich auch arbeiten will, die Vorstellung, daß ich Zeit habe, macht mich so schwierig, so kalt, daß ich nicht von der Stelle kommen kann. Ist aber kein Nath mehr aufzuschieben, nun dann muß es, und eine Stunde bringt mir bisweilen versorne Wochen ein. Die Arbeit ist weit unter der Anlage gerathen; die Jdee davon ist lange nicht

in der Ausführung erreicht. Dergleichen Betrug seiner selbst muß sich der Mensch gefallen kassen; er dient zu vielem Guten. Fontenelle sagt: Man wurde das nicht thun, was man kann, wenn man nicht die Hoffnung hatte, mehr zu thun!, als man kann. So hängt der Gebrauch unserer Kräfte mehr von unserer Falschen Einbildung, als von unserem Willen ab. Ich bin in zwen Abenden mit der Abschreibung fertig geworden. Die lette Hand fehlt noch, die wird mein B. dazu thun. Er hat zu viel Antheil an meinem Entschluß das Werk selbst zu übersetzen, so wie an dem Inhalt des Anhangs. Du wirst eine Rhapsodie von Ein = und Ausfällen zu lesen bekommen, die dich vielleicht so bald als mich ermüden wird. Wenn mir Gott Gesundheit giebt, so möchte ich wohl eine andere Arbeit mehr nach meiner Reigung unternehmen. Muß sehen, ob die Aufnahme dieser mich dazu aufmuntern wird. Ein Theil eines guten Urtheils wird auf mei, ner Dunkelheit und Unwissenheit meines Ramens beruhen. Sorge dafür, daß ich nicht verrathen werde.

Eben jest habe ich eine heilige! Rede in Massillon's Fastenpredigten gelesen über die Verssuchungen der Großen. Der Ansang, den ich gemacht habe, giebt mir viel Geschmack für die sen Schriftseller. Seine Reden sind kurz, aber Samann's Schriften I. Ib.

sehr reich an Gedanken und Empfindung. Eine besondere Freymuthigkeit, die nichts zurücktält, oder halb sagt, welche die Wahrheit mehr liebt, als diejenigen fürchtet, welche sie beleidigen kann. Eine tiefe Kenntniß des menschlichen Herzens, die mehrentheils gebraucht wird, die Rechte des Amtes mit mehr Klugheit als Nachdruck zu handhaben. Dieß ist die Parrhesse, welche die Boten des Geistes von den weltsichen Kednern mehr als andere Eigenschaften unterscheiden sollte, und welche sie seltener als diese ausüben.

Auch des Buffon Naturgeschichte beschäftigt mich; ein großes Werf von einer ungeheuren Unternehmung. Nan hat eine Bibel der Natur, die ein Mißbrauch dieses Titels ist. Das, wovon ich rede, möchte ich eher ein aportryphisches Buch derselben nennen. Ich will es mit dem andern Theile von Hume's vermischten Schriften abwechseln, den ich heute erhalten.

Ich fürchte, daß unsere Eltern über meisne heppochondrischen Grillen unruhig senn möchten. Sieb ihnen so viel zu thun mit deinem eigenen Glück und ihrem Antheil daran, daß sie desto ruhiger an mich denken. Die Natur hat uns Menschen an der äußerlichen Gestalt und dem inneren Sinn unterschieden. Ihre Mannigfaltigkeit ist so gut Weisheit als ihre Einfalt; sie bedient sich beider zu ihren Abs

senmerk haben. Ich weiß, daß mein Sinn ziemlich unbiegsam ist, der sich so wenig in seinne eigene Denkungsart als in Anderer ihre allemal schicken kann. Er hat aber auch seine Schneide und seinen Rücken. Man kehre mich um, sagt ein asopisch Messer zu seinem herrn, die andere Seite wird dir mehr Bissen schneiden. den, als du brauchst, um satt zu werden. —

### II. In feine Eltern.

Grunhof, ben 10ten April 1756,

Berglich geliebtefte Eltern, die Gesundheit und Zufriedenheit ist der einzige Wunsch, mit dem ich meine Briefe anzufangen und zu schlie-Ben weiß. Ich genieße jest Gott Lob beider wieder, und bin heute durch das Andenken etnes Freundes erfreut worden, an dem Sie auch Antheil nehmen werden. Ich habe namlich einen Brief von Hrn. Karstens erhalten " der mir seine Niederlassung zu Lubeck und seine dortiges Gluck meldet. Es ist eine große Bea ruhigung für mich, daß mich ehrliche Leute auf der Welt noch wurdigen, sich meiner zu besinnen, wenn es ihnen wohl geht; und wenn, fie es mir auch wunschen, so glaube ich es nicht nur zu verdienen, sondern auch alles schon zu bestgen, was mir noch zu fehlen scheint.

Erfennen Sie, herzlich geliebtefter Bater, bieran Ihren Sohn, der sich eben so leicht zu troften als zu beflagen verfieht. Es giebt Menschen, die sich felbst das Ziel mit so viel Bequemlichkeit segen und von Andern fegen laf. fen, daß es eine Schande ist; es giebt hingegen welche, die weder so feig gegen fich selbst find, noch diesen Schimpf Anderer Willführ überlaffen. Ich bin hier in einem Sause, wo man mir die Laufbahn meiner Pflichten so leicht und furt machen mochte, als man sich felbst feibige eingeschränkt hat. Bergeben Sie es mir, daß ich diese Seite meines Zustandes, die vielleicht für die Augen die frohlichste ift, niemals bisher geschildert. Es ift deswegen geschehen ; weil ich fie am wenigsten liebe, und weil sie mir weniger am Bergen liegt als jene raube. die ich bearbeiten soll. Es ist vielleicht eine Thorheit, treuer zu fenn in fremden Angelegenheiten, als man uns verlangt. Ich will aber dies se Verantwortung lieber auf mich nehmen, als die Schuld derer, die in ihrem eigenen Antheif gleichgultig find; die den Schutt häufen, den Re selbst forgen sollten, aus dem Wege zu schafe fen; die aus der Pflicht aufzumuntern fich eine verkehrte machen, diejenigen einzuschläfern, an deren Munterfeit ihnen gelegen seyn sollte.

Meine Gesundheit wird der Frühling mit. Gottes Hulfe wieder herstellen. Ich lese jest

Schaarschmidt's Diatetik und wünschte über einige Dinge Ihre Erfahrungen, liebster Vater, zu Rath ziehen zu können. Das bevorstehende Fest sen Ihnen ein Sabbat von Ruhe und Segen! wie glücklich sind wir alle, wenn wir mit Ihm leiden können, um mit ihm zu les ben!

## 12. An J. G. Linbner, nach Riga.

Grünhof, den 12. April 1756.

Perzlich geliebtester Freund! Nachbem ich Die schon so oft umarmt in Gedanken, als ich den Buffon zugemacht, so ift es jest Zeit es auch schriftlich zu thun. Jest befinde ich mich Gottlob! leidlicher; vorige Woche hatte ich mich mit einem neuen Fluß am Gesicht und einem damit berbundenen Flußfieber qualen muf-Der April macht sich zum Mai; wenn man nur bald der Luft und der Natur genießen könnte. Und Sie, liebster Freund, befinden fich nicht beffer? freuen Sie sich nur, wie ich, auf den Frühling, er wird alles wieder gut machen. Wie sieht es mit der Veranderung Ihrer Schule aus? Neid und Bosheit machen uns Chre, sie geben uns den Genuß unferer Ingenden. Ich glaubte, Sie wären schon so bekannt mit diesen Feinden, daß Sie ihre Odwade ruhiger verachten konnten. Es' tostet, sagen Sie; ja, es bringt aber auch was ein. Ob wir unser Leben so oder so abnußen. Ohne Alippen thun wir diese Fahrt nicht. Last uns an unsern Gutern Schissbruch leiden, wenn wir unser keben retten und damit erfausen könsnen. Meine Eltern haben mir diel Sorge gesmacht. Sie lösen sich beide in ihrem Siechbetste ab. Gott helse ihnen; ich hosse sie noch zu sehen auf der Welt. Sie denken in ihren Briessen immer an Sie, diese ehrlichen Alten. Es ist mir lieb, daß sie auch von Ihnen nicht vergessen werden.

Vorige Woche ist mein Anhang und alles übrige jur Uebersegung, dem himmel fen Dant, abgegangen. Die lette Stunde hat mir noch einige Dienste gethan. Meine Krankheit, Die bennahe dren Wochen gedauert, war nicht in Ueberschlag der Zeit gebracht. Ich habe mich übereilen muffen, und darum Ihnen auch die Durchsicht meiner Arbeit weder mittheilen fonnen, noch wollen. Bu gewissenhaft, meinen Stunden etwas abzubrechen, habe ich bennahe zwen Nachte daran seten mussen, die ich noch nicht scheine ausgeschlafen zu haben. Ben diesem etwas zu anhaltendem Fleiß habe ich die Wirfung der Hypochondrie recht fichtbar gefühlt, recht schmecken konnen. Die Augen hielten aus, der Kopf die lette Racht auch beffer, als ich dachte.

Dies ift zugleich die Ursache, warum ich nicht eher habe schreiben können. Geffern woll. te ich. Massillon mein Fruh. und Buffon mein Besperprediger bis auf den Abend, da ich nicht Wie sehr danke ich Ihnen für mehr konnte. Eine Zeit von vierzehn Tagen ben letteren. ist der Termin, den Sie mir seten. Acht Taae hab ich ihn jett. Diese Woche fenre ich Wenn ich unsere Offern baju nehme, balb. so mochte ich reichlich gerechnet gewiß auskom-Dann bekommen Sie ihn wieder und dann erwarte ich von Ihrer Freundschaft den zwenten Theil.

Seine Theorie, von deren Beweisen ich die Balfte schon gelesen, hat mich gestern bald ra-Trifft ihn aber nicht eben der send gemacht. Tadel, den er über die Gundflutherflarer aus. Kreut? Ift die Schöpfung ein weniger Wunder als diese? Was wird aus dem Werde, das Gott sprach? Warum leidet die Schöpfung der Erde eine Theorie, wenn die Sundfluth feine leiden foll? Die Eifersucht gegen die Spfte. me janderer, die seinem an Erfindung und Wit nichts nachgeben, hat ihn hierauf nicht aufmerksam gemacht. Doch der kleine Rlaffer, ich menne Kaftner in seinen Noten, hat ihn hierüber verschont, und ich will ihn nicht suppliren. Hallers Vorrede über ben Ruben der Oppothesen ift ein Meisterstuck. - - Wenn die

٦,

Poeten die Kunst bestsen, die Lügen wahrscheinlich zu machen, so ist es vielleicht ein Vorrecht
der Philosophen, der Wahrheit ihre Glaubwürdigkeit zu entziehen, oder sie selbst unwahrscheinlich zu niachen. Sie erfüllen ihr großes Versprechen, unsere Augen aufzuthun, mit verbotenen Früchten, die unklug machen.

## 13. An benfelben.

Grunhof, ben 20. Man 1756.

So oft ich auch die Briefe meiner Freunde zu überlesen gewohnt bin, so hat doch feiner. diese Probe mehr ausstehen mussen, liebster Freund, als Ihr letter. Die Empfindungen gegen mich und meine Eltern haben mich sehr. gerührt, mit benen Sie selbigen einweihen. Der Saame des Gerechten; noch ruht Davids. Segen auf ihm; noch erfüllt Gott, was er durch seine Propheten ihm versprochen. Es ift kein Tag, an dem mich nicht die Begeisterung, eine Biertelftunde wenigstens, unter die Meinigen versett. August konnte zwischen seinen zwen ewigen Dichtern nicht zufriedner senn, als mich diese Augenblicke ber Schwermuth machen, die ich zwischen den Thranen und Seufzern meiner zwen Alten zubringe. Mein Vater hat mir wieder geschrieben, mit mehr Ruhe als neulich. Dieser Brief ift abgegangen, ehe mein

letter angekommen, in dem ich fie zu besuchen versprocen. — Run Sie haben an meinen Gorgen Theil genommen; Sie nehmen es auch an meiner Zufriedenheit und an den Anschlägen, die Ihnen ein großmuthiger Freund meinetwegen entdeckt. Horen Sie, lieber Freund, ich verfiehe, was Sie gejagt haben und sagen wol-Laß uns alles absondern, so bleibt die Wurzel und der Stamm desto ehrwürdiger und schöner. Rurz ich beneide diejenigen, die im Stande sind, so edel zu handeln, und ich ehre Diejenigen, die verdienen, ein Gegenstand der erfteren zu fenn. Gonnen sie mir diese Eigenliebe, auf die sich mein Werth grundet. ist mir immer leichter geworben, mich ein wenig zu erheben, als herunter zu laffen. Grund dieses Antrages legt mir also schon alle Verbindlichkeit auf, und ich bin wenigstens schuldig, einen eben so fichern Grund entgegen zu setzen. Das ist eins. Wir machen Schluse se als Dichter, als Redner und Philosophen. Jene find öfter der Vernunft näher als die in der logischen Form. Wenn sich das Herz erklart, so ist unser Verstand nichts als klugeln, wenigstens entscheidet jenes eben so laut, als dieser zweifelt. Wenn ich nichts als meine Gefinnung zu Rath gezogen hatte, so wurde ich felbst gekommen fenu, anstatt der Dube mich schriftlich zu erklaren. Wenn wir Menschen nichts

mehr als den Willen nothig hatten, fo tonnten wir fast ber mubfamen Rothwendigkeit, ju aberlegen, überhoben fenn. Das ift Rumer Ich bin ein freger Mensch, ber feine andern Geset dis Pflichten und Umftande erfennt. Bon meinen Entschließungen hangt niemand sonderlich ab; meine Chre von meinem Bewissen, mein Glack von meiner Wahl. 3ch fann niemanden als mir felbst nachtheilig fenn. Ben der Frenheit ist jeder Schaden zu erseten und jeder Versuch macht uns kluger. Das ift Rumer dren. Sie werden fich felbft erinnern, wie oft ich bedauert, nicht eine Rebenfache aus den Wiffenschaften gemacht zu haben, und wie pft ich gewünscht, ein Raufmann geworden zu fenn, noch ehe ich gewußt, wie viel Einsichten dazu gehörten. Bielleicht ift dieser Bunfc nicht von ohngefahr geschehen. Bielleicht ift Dieß ber Anoten, ben mein Schickfal auflosen wird. Sie haben einen alten Mann auch ergablen gehort, der sein Gluck in einem gande gefunden, bon bem er niemals gut zu reden gewohnt gewesen, und der auch nicht die beste Mennung von einem Orte hatte, wo sein Sohn vielleicht das seinige von ohngefahr finden fann. Das ift bas vierte. Mein Eigenfinn übrigens, in fo ferne er aus meiner Gemuthsart fliest, dernht auf zwen Studen. Richts ober alles zu thun; das mittelmäßige ist meine Antipathie; eher eines von ben äußersten. Das andere ist dieß: ich bin entweder zu gut oder nicht groß zenug, mich in jede willführliche lage zu schieden. Auf alle Hauptpunkte habe ich mich übrisgens gegen Hrn. B. selbst erklärt. Das Engstsche macht mir Sorge; wenn ich aber bedenste, daß zu einem bloßen Briefwechsel in Geschäften nicht eben die größte Stärke in der Sprache erfordert wird, daß ich noch Zeit has be, mich darin zu üben zc. Ist seine Reise nach England festgesett? Er beruft sich darauszemach Erinnern Sie ihn doch selbst daran. Doch er will nach Mietau kommen — und ich verslasse mich auf sein Wort, wenn es ihm möge lich ist.

Weine Stunden sollten angehen. Ich eile te. Der Besuch eines Gastes, der sich hier aushält, hat mich verhindert, auf die Gelegenheit Acht zu geben. Man vertröstet mich auf eine morgende, die abgehen soll. Ich bin der Gelegenheiten wegen bisweilen sehr verlegen. Dren, wenn ich nichts zu bestellen habe, oder nichts erwarte. Ist mir daran gelegen, so sindet sich keine. Doch ein ganzer halber Bogen, wie will ich den süllen und womit haben Sie die Strafe verdient; liebster Freund, den Verstagt sich schlecht mit meinem Project. Auch Viesen Einwurf habe ich mir schon gemacht.

Das Schreibgerath ift aber auch barnach. Richt Zeit, Buchstaben zu malen, wenn ich es auch könnte. Lassen Sie mich noch ein wenig vott dem schwaßen, wo ich in der Halfte gestört worben bin. Aus meinen Rumern haben Sie erfeben, daß ich abstract genug die Sache unterfuct habe. Ich entferne mich nicht ganz von meinem Beruf. Der junge Berens ift immer mit ein Augenmerk von denjenigen Diensten die ich dort erzeigen konnte. Man ist bisweilen glucklicher, wenn man nicht alles zu verantworten übernehmen muß. Das Vorurtheil der übrigen nimmt mich für seine Gemuthkart und Sabigfeit ein; überdieß habe ich gemerkt, daß er ein Liebling des unfrigen ist. ich in Ansehung der Correspondenz nicht alles aussühren können, so glaube ich ihnen doch wenigstens auch nicht ganz unnüß zu senn. gesett, nichts gelingt, so weiß ich und fenne Diejenigen, mit benen ich zu thun habe. 3ch wurde auch nicht so dumm seyn, meine Unvermögenheit gar nicht zu merken und mir von anbern die Augen erst hierüber öffnen zu lassen: Ich erinnere Sie noch einmal an meinen Bunsch; den Sie dfters gehört, daß ich die Wissenschaf. ten nur als eine Gemuthsergöhung treiben könn-Ein purus putus in einem einzigen Zweige der Gelehrsamkeit zu senn, widerspricht eben so sehr meiner Neigung, als die Möglichkeit; mich

٠. ن

hinlanglich auszubreiten, meinen Rraften. weiß das wenigste, mas man der Ochande megen mehr als des Rubens wegen wissen muß. Das verdrießt mich und ich kann mich als ein Studirender niemals felbst deswegen rechtfertigen. Die Zeit dazu ist versumt und die Kosten wurden der Muhe nicht werth senn. Wie viele Dinge, die ich jest mitnehmen muß, um mich in dem Gleise zu erhalten, worin ich bin; wie viele andere, denen ich mich nicht genng nahen darf, weil ste mich gleichfalls da rin zu sehr entfernen wurden. Aus allen diefen entgegengeseten Rraften muffen nicht nur sehr krumme Linien, sondern selbst solche ent-Reben, Die feine Gleichung erflaren fann. Meine Bereitwilligfeit, alles einzugehen, wird Sie besto weniger befremden, wenn Sie überlegen, wie viel ich ben dem Tausch meines Zustanbes geminne. Für wenig Menschen gemacht, schreiben Sie mir; wenn ich es doch für die menigsten ware! Meinen Freunden gehore ich gewiß ganz zu. Sie wissen als ein Philosoph und als ein Christ, wer die wenigsten sind. Ich gehe nicht wie ein Diogenes dem gemeinen Mann entgegen, wenn er von der Schaubuhne kommt; ich erlaube mir aber mit dem Horaz: profanum vulgus et arceo in fagen.

# 14. An A. Berens, nach Rige.

Dephof, ben 15ten Jun. 1756.

Der freundschaftliche Besuch des Herrn Brubers hat mich von der Verlegenheit befrept,
worein mich die Schuldigkeit einer mündlichen Abrede setzte, zu welcher Sie neulich so geneigt waren mich einzuladen. Außer den Unbequemlichkeiten meiner Stelle beschäftigen mich der ganz nahe Termin meiner Abreise und die damit verknüpsten Zerstreuungen zu sehr, als daß ich nicht hätte besürchten sollen, dassenige in Ihrer guten Meynung persönlich zu verlieren, was ich mir jetzt versprechen kann durch meines Freundes Unterhandlungen gewonnen zu haben.

Ich unterschreibe alle die Bedingungen, die Sie mir, höchstuchrender Herr, haben bestimmen lassen, ungeachtet meine Verbindlichkeiten sich jest nicht weiter als auf den Wunsch erstrecken, künstig für Ihre Vortheile aus Pflicht, Neigung und Erkenntlichkeit so aufmerksam sepn zu können, als Sie im Voraus aus Freundschaft auf die meinigen gewesen. Ein Weusch, der bisher unt er seiner Arbeit sich hat mus, sen besolden lassen, bringt eine gewisse Blödigsteit des Gewissens in eine Verbindung mit, die ihn auf einmal über seine Ansprüche und Ver, dienste belohnen soll. Schonen Sie selbige wes

nigstens so lange, bis ich mit meinen Geschäfe ten bekannter sepn werde.

Die Ausstucht, wodurch Sie mich auf meisne neue Lebensart vorzubereiten bedacht sind, wird gewiß einen Einfluß auf meine Gesundheit und Gemüthsverfassung haben.

Wir sind also hierin richtig, und ich besqueme mich mit Vergnügen Ihren ferneren Maßergeln, die ich am füglichsten in meinem Vasterlande werde erwarten können, wo ich ihrer Ausführung näher als hier bin.

Die Vertraulichkeiten, deren mich der Herr Bruder gewürdigt, nehmen mich übrigens imsmer mehr für meinen gefaßten Entschluß ein. Ich weiß für einen Märtyrer seines guten Wildlens keine fürtrefflichere Zuslucht, als eine Fasmilie, deren Absichten und Erfahrungen eine ähnliche Quelle gehabt.

Vielleicht hat dieß der lette Knoten senn sollen, von dessen Entwicklung mein Glück abshängt. Raum daß ich mich zu den Wissenschaften bekannt, und ungeachtet meiner allgemeinnen Reigung zu denselben, für die ich so viel Schwachheiten als ein Stuper für das Geschlecht begangen, hat es mir öfters leid gethan, nicht ein Kausmann geworden zu sepn; disweilen ernst haft genug, um diese Gedanken nun wie eine Uhndung, und den günstigen Anlaß ihrer Existitung mit einem kleinen Aberglauben auzu-

schweisungen Rechenschaft. Ein wenig Thorheit ist zu allen menschlichen Anschlägen nöthigdas heißt den Boden füttern, auf dem sie gezdeihen sollen. Scheint es nicht, als wenn ich mich rechtsertigen will, daß ich mein Wort von mir gegeben? Um es wahr zu machen, werde ich niemals aushören, mit der aufrichtigsten Ergebenheit zu seyn 20.

#### 15. An seinen Bruber.

Riga, im August 1758.

"Mit Mutterhanden leitet Er die Seinen stetig hin und her ; gebt unserm Gott die Ehre." Gott erzeigt' dir viel Gnade, und ein größeres Gluck wird dir angeboten, als du hattest erwarten können. Danke ihm von Bergen, und nimm es nicht an, als bis, du dich seinem Willen ganz gewidmet haft und dir seinen Ben, fand von Oben dazu versprechen kannft. Wenn es sein Wille ist und dein Ernst, dich demsel. ben zu ergeben, so wird dir alles gewährt werden; ja selbst das, was uns entgeht, dient dann ju unserem Besten. Ich schreibe dir nicht als ein Schwärmer, nicht als ein Pharisäer, son, dern als ein Bruder, der dich nicht eher hat lieben konnen, so lange er Gott nicht erkannte und liebte; ber bir aber jest von ganzem Berzen wohl will, und, seitdem er beten gelernt hat, nicht vergist auch für dich zu bitten. Alle Bärtlichkeiten des Blutes, der Ratur find leere Schalen, die benen nichts helfen, die wir Wir konnen unserem Rachsten nichts lieben. als Schaden thun, und find wissende oder unwissende Feinde desselben. Durch Gott allein liebt unser Berz die Brüder, durch ihn allein find wir reich gegen fie. Ohne Jesum zu fennen find wir nicht weiter gekommen als die Beiden. In dem wurdigen Ramen, nach dem wir Christen heißen, wie der Apostel Jacobus fagt, vereinigen fich alle Bunder, Geheimniffe und Werke des Glaubens und der wahren Religion. Dieser wurdige Name, nach dem wir genannt find, ift der einzige Schluffel der Er, kenntniß, der himmel und Solle, die Sohen und Abgrunde des menschlichen herzens erdffnet. Lies das herrliche Lied: Beschränft, ihr Weisen dieser Welt zc. und laß dir den Son meiner Briefe nicht anstößig seyn. Du wirst mich als feinen Ralmäuser autreffen, wenn ich die Freude haben sollte dich zu sehen. Ich lebe jest mit Lust und leichtem Herzen auf der Welt, und weiß, daß die Gottseligkeit die Verheißung dieses und des zufünftigen Lebens hat und zu allen Dingen nütlich ift.

Mit deiner Antwort, welche die Ehre geshabt dem hiesigen Magistrat zu gefallen, bin Hamann's Schriften L. Th.

ich zufrieden bis auf die fritischen Züge, die dir darin entfahren. Unterdrücke dergleichen Einfälle so viel als möglich. Du weißt, wie sehr ich an der Laufesucht des satyrischen Wițes siech gelegen.

Benn es Gottes Wille ist, dich hier zu haben, so beschlennige deine Abreise so viel als möglich. Sende alle deine Bucher mit einem Schiffer ab, um so leicht als möglich zu kand zu gehen. Bringe meine zwen kauten mit; ich hosse, daß ans kübeck die zerbrochene mit meinen Büchern angekommen. Wenn dir unser lieber Bater kuther's Schriften überlassen will, so laß diesen Schatz nicht zurück.

Gott lenke alles nach seinem gnädigen Willen. Ich zweisse nicht, daß Er viel Gutes zum Besten seines Hauses nud seiner Heerde durch

deine Hand andrichten wolle.

# 16. In Sottlob Emanuel Lindner nach Grünhof.

Riga, im September 1758.

Joh habe gestern Abend an Ihre jungen Herren geschrieben. Ourch diesen Brieswechsel habe ich keine Absicht Ihnen beschwerlich zu fallen. Wit dem jüngsten Baron wird es nur ab und zu nothig senn, anstatt einer Schreibstunde mir zu antworten. Den ältesten werden Sie ihm selbst und mir ganz allein überlassen. Er hat mit einer schlechten Feder, und mit einer Schmetzie geschrieben, die ich in des jüngs

sten Briefe berührt. Lassen Sie nur alle Febler, die er thut, begehen, ohne sich damit zu qualen. Ich werde ihm nichts schenken. Wenn Sie eine Viertelstunde mit ihm über den Inhalt desjenigen, worüber er schreiben will, reden und darüber raisonniren, so ist das alles, was Sie von Ihrer Seite dazu nothig haben. Sie werden dieß als eine Bedingung ben Ihro Ercellenz, die ich Ihnen gegeben, anzubringen wissen, und sich besonders im Anfange darnach richten und daran binden. Sehen Sie mit der Zeit, daß es der Mühe lohnt, ihm ein wenig zu helfen, so konnen Sie es allemal so viel thun, als Sie Lust haben. Ich will jest aber durchaus Meister in diesem Spiel senn und frene Hand darin haben. — Die Ursachen, warum ich dieß fordere, werden Sie selbst einsehen, ohne mich darüber weitläuftig erklären zu durfen. Mehr Nugen für den jungen herrn. wir beide mehr Frenheit gegeneinander. **Gie** wurden mir zu Gefallen Ihren Jungling und sich seibst zwingen, und ich mehr zurüchalten, oder unrecht treffen.

Was machen Sie denn? Ich hoffe gesund. Nicht eine Zeile, noch einen Gruß von Ihnen erhalten. Ich bin in ziemlicher Unruhe meines Bruders wegen gewesen und noch. Er geht erst in acht Tagen von Hause ab. Halten Sie ihn daher ja nicht auf, sondern lassen Sie ihn in Sottes Ramen ungestört durchreisen. Da ich ihn selbst zu sehen gewiß diese Woche hoffe, und dadurch allein sein langes Stillschweigen entschuldigen konnte, kommt ein Brief, von dunkel schlüpfrigen Ausdrücken, den man sich qualen kann zu erklären, und davon man sich ben jesigen Umständen allerhand ängstliche Auslegung machen kann. Sott helfe ihm gesund bald und glücklich her. Die Schule wartet auf ihn. Der Subrector ist diese Woche schon beserdigt. Ein Grund mehr, der seine Ankunsk hier nothig macht.

Wie weit sind Sie in Ihrem Bücherschmause gekommen? Ich werde als ein Tellerlecker zu Sast kommen, und Ihre besten Bissen, die Ihnen am meisten gefallen haben, vor der Nasse wegnehmen. Die Reulen für das Volk, die Knochen für die Hunde. Wenig und was gustes gefällt dem Geschmack und bekommt am besten. Die unersättlichen sind immer die unfruchtsbarssen.

Geben Sie mir einmal in einem Briefe einen Extract von dem, was Ihnen so viel kostbare Stunden und süße Nächte und heitere Tage gestohlen. Geht es unserer Seele wie dem leibe, der ohne Stuhlgang und Ausdunstung nicht Blut machen kann? Nun so laßt uns das ausschwißen, was wir mit so vieler Unst gekaut und mit so viel Mühe verdaut has

ben — burch alle mögliche Poren. Wer der Ratur gemäß lebt, braucht keine leidigen Aerzte. Die durch die Arznen leben mussen, die Gott aus der Erde wachsen läßt, sind selten im Staude sie selbst zu sammlen.

17. An ben Baron von 23. . .

Riga, den 15. September 1758

Mein gütiger Herr Baron, ich habe alle Tage an Sie geschrieben; weil es aber nicht mit der Feder in der Hand geschehen, so ist nichts aufs Papier, und folglich eben so wenig Ihnen zu Händen gekommen. Darüber erhielt ich Ihren schmeichelhaften Brief mit letzter Post, worin Sie meine Bedingungen unterzeichnet haben.

In dem Gewühl von Gegenständen, die sich zur Unterhaltung unsers abgeredeten Brief, wechsels andoten, ist mir die Wahl schwer geworden. Wir wollen das Faß erst wo anzapfen; wenn die erste Probe ein wenig trübe aussieht, so wird es bald klarer laufen. Es siel mir unter andern ein, Ihnen einige Gedanken über den Beruf eines Eurländischen Edelmannes mitzutheilen. Da ich aber im Begriff war, mir selbige abzufragen, so fühlte ich mich zu schwach, mich an diese Materie zu magen. Die Sache selbst schien mir doch einer Ausmerksamkeit und Untersuchung würdig zu seyn. Dels

fen Sie mir die Zweifel auflösen, die ich mir selbst gegen meine Aufgabe machte.

Kann man dem Edelmanne wohl einen Beruf zuschreiben, oder paßt sich dieser Begriff
bloß auf den Bauer, oder Handwerker, oder Gelehrten? Um hierauf zu antworten, mussen wir uns einander erklären, was wir durch den Beruf verstehen. Ist dieß ausgemacht, daß der Edelmann einen Beruf hat, der ihn von andern Ständen und gesellschaftlichen Ordnungen unterscheidet, und zu einer besonderen Art derselben macht und bestimmt, so wollen wir unsere Reugierde weiter treiben, bis wir sinden, worin denn der Beruf eines Edelmannes bestehe?

Jest würden wir einen guten Weg zu unserm Ziele zurückgelegt haben. Meine Gelehrigkeit, meine Freude, Ihnen nachzugehen, wird Sie aufmuntern, sich die andere Pälste Ihrer Arbeit nicht verdrießen zu lassen. Sie werden einige Pauptzüge entwerfen, wodurch sich der Adel Ihres Vaterlandes von dem Bilde eines Edelmannes überhaupt und von den Kennzeichen besonderer Völker und Staaten unterscheidet. Dier würden Sie einige historische Nachrichten und politische Beobachtungen nöthig haben, die Sie aus der besten Vibliothef nicht so geschwind sammeln würden, als die Beles

fenheit Ihres wurdigen Hofmeisters Sie Ihnen im Vorbengehen anbieten wird.

Run würden Sie meinen Vorwiß, lieber Herr Baron, so weit gegängelt haben, daß wir das Augenmerk desselben erreicht hätten. Sie würden aus den vorangeschickten Säßen im Stande senn, meiner Anfrage ein ziemlich hin- längliches Genüge zu thun, und mir Ihren Sinn über den Beruf eines Eurländischen Edelmannes erklären können.

Dier haben Sie den Zuschnitt zu einer Reihe von Briefen, die ich von Ihnen erwarte: Sie werden über den Inhalt eines jeden, den Sie mir schreiben wollen, eine kleine Unterredung mit Ihrem Derrn Posmeister anstellen, und seisne Begriffe mit Ihrem eigenen Nachdenken zu Hülfe nehmen. Es wird aber Ihre eigene Arbeit senn, selbige aufzusetzen und auf eine deutliche Art in Worten auszudrücken. Ausmerksamkeit und Ordnung in Ihren Gedanken wird sich wenigstens durch einen natürlichen Verstand dessenigen, was wir sagen wollen, und eine gehörige Rechtschreibung der Wörter zeigen.

Sie sehen, wie der Sat, über den wir beide unsern Kopf und unsere Feder ein wenig üben wollen, die Frage ist: worin der Beruf eines Curländischen Edelmannes bestehe? Diese läßt sich ohne Mühe in gewisse Theile spalten, absondern und stückweise ansehen. I.

Was ist ein Beruf? 2. Was ift der Beruf etnes Edelmannes? 3. Was ift ein Eurlandischer Edelmann? 4. Was ift der Beruf beffelben? Die ganze Runft zu benken besteht in ber Geschicklichkeit, unsere Begriffe zergliedern und zusammensegen zu konnen. Das beste Uebungsmittel unferer Bernunft besteht darin, Ochule in fich felbst zu halten. Die Fertigkeit, zu fragen und zu antworten, ertheilt uns das Geschief eines Lehrers und ernährt zugleich die Demuth eines Schulers in uns. Der weiseste Bilbhauer und Meister der griechischen Jugend, der die Stimme des Orakels für sich hatte, frug wie ein unwissendes Rind, und seine Ochuler waren dadurch im Stande, wie Philosophen zu antworten, ja Sitten zu predigen, ihm und fich selbst.

Sie werden sich keine Gebirge von Schwiestigkeiten in der Uedung vorstellen, die ich Ihnen aufgebe. Muth und Seduld gehören zu den Schularbeiten, und durch diese werden jesne reif, wenn sie zu Kriegserercitiis und Feldzügen einmal da senn sollen. Livius wird Ihnen erzählt haben, womit Hannibal die Alspen schwelzte. Die Seduld ist eine Tugend, die uns sauer zu stehen kommt, und aus mißelungenen Versuchen entsteht, wie der Essig aus umgeschlagenen Getränken. Die Tapferkeit selbst ist nichts als die Blüthe der Seduld. Haben

Sie welche mit meinem Briefe, der die Gesprächigkeit eines Alten nicht uneben nachahmt. Ich werde zu diesem Charafter keine Maske nöthig haben.

### 18. An beffen Bruber.

Riga, ben 15. Sept. 1758.

Mein lieber Baron, fahren Sie fort in Ihrer Denkungsart, und lassen Sie sich zum Voraus zu Ihrem künftigen Wachsthume Glück wünschen. Ein ehrlicher Mann sen Ihnen immer schätzar! Hören Sie ihn gern, so rauh auch seine Stimme, so gerädert auch seine Ausssprache senn mag. Der Nuten, den Sie von seiner Rechtschaffenheit ziehen können, ist ganz der Ihrige. Wer Schmeichler zu entbehren weiß, ist werth, Freunde zu haben. Ein einziger überwiegt die Schätze Indiens.

Wo liegt Indien? wird Sie der Hr. Hofmeister fragen. Sagen Sie nur auf meine Verantwortung: In der alten und neuen Welt.

Ihr Brief, mein kleiner Herr Baron, ift so ordentlich, regelmäßig und rein geschrieben, daß ich mich schäme, meinen eigenen dagegen zu halten. Ich schreibe mit meinen dunkeln Augen ben Licht, und zwar noch ohne Brille, weil ich mir durch ihren Druck nicht meinen Sinn des Geruchs schwächen will. Wie wür-

de ich dieß gegen die Blumen und den Wein verantworten können?

19. An Sottlob Emanuel Lindner, nach Grünhof.

Rig a, den 16. Gept. 1758.

Geliebtester Freund, Von meinem Bruder noch keine Rachrichten; ich habe heute ganz gewiß einige erwartet. Gott wolle ihn bald und gesund herbringen. Ich weiß, daß Sie diesen Wunsch mir nachbeten.

Warum vergessen Sie mich ganz. Heißt dieß die Pflichten der Freundschaft erfüllen? Ich habe nicht Zeit, sagen Sie — — Schaffen sie sich welche durch eine bessere Anwendung derselben, und durch eine größere Herrschaft über Ihre Begierden. So werden Sie niemals zu viel noch zu wenig, sondern immer genng haben. Wie viel kann der Weise entbehren, der nicht mehr zu wissen verlangt, als er zu seiner Rahrung und Rothdurft nothig hat, und nicht zu Steinen spricht, daß sie Brodt werden sollen; daben aber glaubt, daß Gott aus Steinen uns Kinder erwecken kann.

Ehe es mir entfällt, versäumen Sie doch nicht mit erster Gelegenheit mir meine kaute, meine Schlüssel, Klopstocks Lieder und das schon erbetene Leipziger Journal zu schicken. Die Frau Rectorin hat uns heute einen Staats. besuch abgelegt; Sie sowohl als Ihr Herr Bruder haben mir immer einen sehr argen Begriff
von Ihrem Glück und Gedächtniß in Kleinigkeiten und Commissionen zu machen gewußt.
Eine alte Serviette klagt ihre Roth über Sie,
demungeachtet bleiben Sie unerhittlich — Ich
nehme mir die Frenheit eine Fürbitte für ihre Loslassung und heimsendung einzulegen. Sie
werden mich als einen eben so unbarmherzigen
Treiber und Presser erfahren, wie Sie ein zurückhaltender und ausschiebender Erfüller sind.

Ich überlasse es Ihnen, und ich hoffe nicht, daß Ihnen diese Arbeit beschwerlich senn wird, aus Freundschaft für mich und Sefälligkeit gegen Ihren jungen Herrn, Roten und Kreuze zu meinen Briefen zu machen, als Dollmetscher und Kunstrichter mit meinen Einfällen und Schreibart umzugehen.

So toll Ihnen auch der Eingang meines Briefwechsels vorkommen mag, so könnte doch vielleicht derselbe mit der Zeit klüger werden, und ein Zusammenhang wie von ungefähr darin entstehen, wenn ich einigen Benstand von Ihrem Jüngling erhalte. Werden Sie also so gütig senn, selbige lieber selbst auszuheben—auf allen Fall, daß ich weiter käme, als ich jest noch absehe.

Bleiben Sie nur genau ben den Puncten, die ich mir ausgebeten. Ich will mir gern da-

für diejenigen Gesetze gefallen lassen, denen Siemich unterwerfen wollen.

Es ist mir lieb, daß ich jest geschrieben, weil ich Arbeit bekomme, von der ich nicht weiß, wie lange sie mich beschäftigen wird. Gott wolle mir Kräfte geben, und alle die guten Hoff-nungen erfüllen, die er uns von weitem zeigt. Er muß uns Gutes und Boses tragen helsen; erlosen von der Sefahr des Glückes und stärfen zur Arbeit des Leidens.

Ich bin Gottlob! gesund und zufrieden; und wünsche Ihnen gleichfalls bendes zu senn.

Was macht mein ehrlicher Bassa? Reden Sie bisweilen von mir? Doch in allen Ehren — denn ich bin auf meinen guten Ramen so zärtlich als eine Jungfer; aber zugleich so großmuthig als jener Feldherr gegen das, was im Sezelt gesprochen wird.

20. An ben Baron von B....

Riga, ben 22. Sept. 1758:

Ich werde Sie in diesem Briefe mit der Nachricht eines berühmten Streites unterhalten, der vor ein paar Jahren in Frankreich über die Frage entstand: ob der französische Adel eines, Berufs zum Handel fähig wäre? Ein gewisser Abt Coper, der Verfasser einiger moralischen Tändeleyen, gab eine Schrift heraus, die den Ditel führte: De la noblesse commerçante. Hier sind die Hauptbegriffe derselben.

Der Adel in Frankreich hat das Vorurtheil, daß nur zwen Stande mit der Ehre deffelben Miles aut Clerus sind die bestehen können. gebahnten Wege, um ein Gluck zu machen, wie es ofters die letten Entschließungen der Berzweiflung sind. Diese beiden Stände, welche eigentlich auf Unkosten des Staats leben, und von den Reichthumern desselben unterhalten werden muffen, haben nicht Stellen genug im Verhältniß des ganzen Adels überhaupt, und des dürftigern unter demselben besonders. Ein Ueberwuchs dieser beiden Aeste entoblfert ein Land, und erschöpft die öffentlichen Einfunfte desselben. Man vergleiche hingegen den großen Einfluß des Kaufhandels auf die Starke, das Gluck und den Ruhm einer solchen Monarchie, als Frankreich wegen seiner Lage an der See, seines fruchtbaren Bodens, seines Umfanges, feines Interesse mit den Nachbaren desselben ift: so wird die Ehre, die Macht, der Glanz und Ueberfluß, die durch den Handel dieser Monarchie zuwachsen muffen, die Begriffe und Triebe der Ehre in ihrem Adel beffer bestimmen. Hat der Umfang zweger Meere, deren Wellet an euern Ufern brullen, nicht mehr Gefahren, um euern Muth zu üben, als das größte Schlacht. feld? Hat die Ruhe, womit ein nüblicher Kauf.

mann Unternehmungen und Unterhandlungen zwischen den Bedürfnissen ganzer Familien, Städte und Nationen entwirft, und seinen Gewinn daben berechnet, nicht mehr Reiz, als die unfruchtbare Muße und die vom Aberglauben dfters erbettelte Ueppigkeit eines Rloserlebens? Ist es nicht mehr Ehre und Lust, die Wirthschaft und den Rupen großer Waarenlager und Capitalien zu ziehen, und ist es nicht Bauernstolz, eure Ahnen, eure verwünschten Schlöffer dem Verdienst und der reinlichen Pracht eines Handelsmannes entgegenzusehen, wenn ihr euch nicht schämt, selbst euer Bieh und Alernote zu Markte zu führen? Seht den Adel in England an, fährt der Hr. Coper fort; der Bruder eines Abgesandten an unserm Hofe lernte zu gleicher Zeit in Amsterdam aus. Die Geschichte und die tägliche Erfahrung, Klugheit und Roth, die Ehre eures Adels und die Unmöglichkeit, denselben ohne Mittel zu behaupten, das Vaterland und eure häuslichen Umstände rücken dem französischen Adel die Thorheit und den Ochaden seines Vorurtheils gegen den Handel vor.

Der Verfasser dieser Schrift, von dessen Gründen und Denkungsart ich Ihnen hier eine kleine Probe mitgetheilt, machte so viel Aufsehen, daß er sich genöthigt sah, im vorigen Jahre ein Développement et Désense du Sysstème de Noblesse commerçante in zwen Thete sen herauszugeben, die mir noch nicht zu Hans den gekommen.

Unter der Menge von Abhandlungen, zu denen gegenwärtige Anlaß. gegeben, will ich nur 3 anführen. La noblesse militaire, ou le patriote français, die Aufschrift erklart den Inhalt: sie hat den Fehler und den Eckel der Declamation, und ist ihres Verfassers unwurdig, wenn es der Chevalier d'Arc fenn follte, dessen Lettres d'Osman ich Ihrer fünftigen Reigung zu lesen sowohl, als Ihrem Geschmack empfehlen mochte. Die zweite ist La noblesse oisive, von der ich Ihnen nichts zu fagen weiß. Die lette heißt: la noblesse commerçable, ou ubiquiste, worin der Einfall, den Adel selbfe zu einer Waare zu machen, und die Ahnen, wie das Papiergeld, mit Wucher circuliren zu laffen, mit einem munteren und leichtfertigen Wiße von allen möglichen Seiten gedrehet und gewendet wird. — Es ift eine Mode des jebigen Alters, über den Handel so philosophisch und mathematisch zu denken, als Newton über Die Erscheinungen der Matur, und Fontenelle aber die Wirbel des Descartes. Einzelne Menschen und gange Gesellschaften und Geschlechter derfelben sind gleichem Wahn unterworfen. der Fabel vom Inte lesen wir die trene Geschichte unserer Erfenntniß und unsers Gluds,

Megypten, Carthago und Rom sind untergegangen. Der Eroberungsgeist hat seinen Zeitlauf
gehabt; die im Finstern schleichende Pestilenz
eines Macchiavell hat sich selbst verrathen; wie
wett die heutige Staatskunst durch die Grundsäse der Wirthschaft und die Rechnungen der Finanzen kommen möchte, wird die Zeit lehren.
Die beste Kunst zu regieren gründet sich, wie
die Beredtsamkeit, auf die Sittenlehre. Alle Entwürfe hingegen der Herrschsucht entspringen
aus einer Lüsternheit nach verbotenen Früchten,
die den Saamen des Unterganges mit sich
führen.

Unsere Erziehung muß nach dem herrschenden Geschmacke der Zeit, des kandes und des
Standes, zu denen wir gehören, eingerichtet werden; dieser herrschende Geschmack muß aber durch gesunde Einsichten und edle Gesinnungen geläutert werden.

Die Frage also, die ich Ihnen vorgelegt, ist unserer Untersuchung wurdig. Der Inhalt des gegenwätigen Briefes zeigt, daß der Adel so gut als andere Stände seinen Beruf habe, daß derselbe gleichfalls Unwissenheit und Vorurtheilen aufgeopfert wird; daß die Wirkungen davon unter verschiedenen Völkern gleichfalls so verschieden sind, als die Denkungsart des englischen und französischen Adels in Ansehung des Handels. Die Verdienste eines spanischen Edelmannes sind

And lange auf eine romanhafte Liebestitterschaft und eine Reigung für Guitarre eingeschränkt gewesen; des Polen Adel besteht mit der Liveren und dem Pfluge. Zweiseln Sie also nicht, daß sich etwas Gründliches, wenigstens zu unserer Anwendung, über meine Aufgabe denken und sagen ließe. Lassen Sie sich durch gegengenwärtige Anmerkungen dazu aufmuntern.

### 21. An benfelben.

Riga, ben 4ten October 1758.

Kehlt es Ihnen, lieber Herr Baron, an Lust oder Herz, zu denken? Sind der Stand und das Vaterland, zu dem Sie gehören, der Mühe nicht, werth, einige Betrachtungen oder Untersuchungen darüber anzustellen? Siebt es keine Pslichten, die aus diesen doppelten Verhältnissen unserer Sedurt hersließen? Oder wollen wir solche nicht wissen, damit wir mit desto mehr Ruhe selbige aus den Augen seten, oder ihren entgegen handeln können? ——

Verzeihen Sie diesen ungeduldigen Ausbruch meinem Schreibepulte. Ich muß seit einigen Tagen ein ziemlich starkes Flußsieber auf dem Bette abwarten. Es fängt sich Sott Lob! an zur Besserung anzulassen, und ich mache den Versuch, ob ich schon die Feder für die lange Weile hin und herführen kann.

Lassen Sie sich, mein Herr Baron, vent Pamann's Schriften. Ih. I. 20

Schwung nicht befremden, den ich meinem Brief, wechsel gegeben habe. Brauchen Sie nicht die Ausstucht gegen mich, daß Sie demselben noch nicht gewachsen sind. Ein guter Borsänger zieht mit Fleiß seine Stimme einen halben Ton höher, weil er aus der Erfahrung weiß, daß seine Semeinde geneigt ist, zu tief herunter zu sinfen.

Erlauben Sie mir, Sie an ein hauslich Benspiel zu erinnern, um Ihnen dadurch meine Menning desto deutlicher zu machen. Wie das gnädige Fräulein noch auf den Armen ihter Wärterin getragen wurde, ersuchte sie durch einen Wink Ihren herrn Bruder, in ihrem Namen einen kleinen Brief zu schreiben. bediente sich darin ihrer selbst gemachten Sprache und ahmte ihre willkuhrlichen Worter und die Idiotismen der ersten Kindheit so gut als möglich nach. Fragen Sie ihn, wenn er jest im Ramen seiner Fraulein Schwester schreiben sollte, ob er seine Schreibart nicht so einrichten wurde, daß man sie nach selbiger einige Jahre alter beurtheilen wurde, als sie wirk. lic ist.

So lange Kinder noch nicht reben können, läßt man sich zu ihrer angenommenen Sprache herunter. Diese Gefälligkeit hört aber auf, sobald sie recht reden lernen sollen. Sben diese Bewandtniß hat es mit dem Denken. Sie

And schon in dem Alter, lieber Herr Baron, wo man Ihrem Verstande zumuthen kann, sich ein wenig auszustrecken, und daß kh so sage, mit selbigem auf die Zehen zu stehen, um das zu erreichen, was man Ihnen vorhält.

Ich kann Ihnen diese Uebung desto sicherer geben, da Sie das Gluck haben, einen Hosmeister zu genießen, dem nicht nur seine Einsichten, sondern auch die Sympathie unsserer Gesinnung den Schlüssel zu meinen Briesen mittheilen, der Unpartheplichkeit und Freundsschaft genug gegen Sie und mich hegt, um die Lücken meiner Gedanken auszusüssen, die Schwäcke meiner Urtheile und Einfälle auszudecken, und selbst über die Fehler meiner Schreibart Erinnerungen zu machen. Sie wissen, daß ich im Fall der Noth mich gern dazu brauche, mein eigener Kunstrichter zu sepn.

Arbeiten Sie also, so viel Sie können, an der Aufgabe, die ich Ihnen vorselegt. Bon ihrer Austosung könnte vielleicht der Plan meiner übrigen Briefe abhängen. Ein wenig Vorrath habe ich in meinem letzteren Schreiben Ihnen an die Hand gegeben. Es war ein Auszug eines fremden Schriftstellers, dessen Gedanken ich Ihnen mitgetheilt, deren Wahre heit und Last ich aber nicht auf mich genome men.

Sind darin Dinge, die den curlandischen Abel eben so sehr als den französischen tressen, so ist es nicht meine Schuld. Sollte der erstere wohl ein kiplicheres Ohr haben, oder empfindlicher über den Fleck der Ehre als der letztere densen? Dann würde es nicht rathsam senn, in Eurland dassenige zu übersehen, was ein Pahst Pius II. in seinen Werken hat über den Adel überhaupt einsließen sassen.

Genug für einen Kranken. Ich fage Ihnen noch dieß als eine vorläusige Anmerkung,
daß kein vernünftiger Mensch ein Bilderstürmer der in der Welt eingeführten Vorurtheis
le ist; daß er die Nothwendigkeit, den Werth
und Rupen derselben erkennt, und selbst von
den Misbräuchen in ihrer Anwendung mit Ans
sand und Räßigkeit denkt, redet und schreibt.

Entschuldigen Sie die Annzeln dieses Briefes, und lassen Sie den Verfasser desselben Ihrem geneigten Andenken empfohlen sepn.

22. An beffen Bruber.

Riga, ben 4. Oct. 1758.

Mein lieber Baron, Apollo zurem vellit, fagt ein tomischer Dichter. Das heißt nicht: Apollo fratt sich hinter die Ohren. Solche Sitten lässen sich an einem ehrlichen Bauer, einem franken Briefsteller, oder unachtsamen

Schüler übersehen; schiefen sich aber für keinen Apollo aurem vellit, heißt: Apollo zupft den Dichter benm Ohr. Ist denn dieß artiger? werden Sie sagen. Sie haben frehlich nicht ganz unrecht. Ist aber Apoll allein zu tadeln, wenn es der Poet darnach macht? Diese Leute, ich menne die Poeten, haben ben ihren großen Gaben auch ihre lieben Mängel. Sie sind zerstreut, gutherzig in ihren Versprechungen, aber auch vergessen, sie zu erfüllen—Können Sie es nun dem Apoll verargen, wenn er ein wenig vertraut mit seinen Freunden umzgehen muß?

Wollen Sie wohl so gut sepn und im Namen des Apollo, aber auf eine liebreichere Art, Ihren herrn Bruder fragen: warum er mir mit dieser Gelegenheit nicht den Topf mit Honig geschickt, zu dem er mir den Mund in Grünhof wässerig gemacht hat? Apoll wird sich rachen und ihm seine Eingebung zu den Briefen versagen, die er mir schuldig ist. wird ihn durch mich züchtigen, und mir anstatt Sußigkeiten, herbe und bittere Worte einflustern. Ich werde ihm wider meinen Willen gehorchen mussen, und Ihr Herr Bruder wird sehen, mit wem er es zu thun hat. Apoll moge sich selbst für Ihre gute Unterhandlung in dieser Sache, mein lieber Baron, gegen Sie erkenntlich und gefällig bezeigen! Die Bildsaule der schönen Kunste und Wissenschaften führt seinen Namen.

23. An G. E. Linbner, nach Grünbof. Riga, im October 1758.

Sie wollen des Hobbes Werke lesen; ich habe sie nicht, und wenn ich solche hatte, so wurde ich ein Bedenken tragen, sie Ihnen mit-Wie wenig wollen Sie sich durch mein Benspiel warnen lassen? Sie werden den Schaben bavon tiefer als ich empfinden, und er wird ben Ihnen vielleicht schwerer zu erseten fenn. Sie haben ein großer Genie, bas Sie schonen muffen, und das weniger fremden Bufat nothig hat, als ich. Sie haben einen ftarferen Beruf und gezeichnetere Gaben zu einem Umte und zu einem öffentlichen Stande, als ich habe. Hören Sie, wenn es möglich ift, Sie aus dem Schlummer Ihrer Hppochondrie ju ermuntern. Schonen Sie Ihre Gesundheit - bieß ist eine Pflicht, zu deren Erkenntniß und Ausübung Sie feinen Leviathan nothig haben; von der die jestige Anwendung Ihrer Gelbst und der fünftige Gebrauch Ihres Lebens und der Wucher Ihrer Pfunde abhängt. Ersparen Sie fich die Muhe des Grabens, und den Aufwand eines Tuches - nehmen Sie zur Wechselbank Ihre Zuflucht, wo wir all das unsrige anbringen und umsetzen konnen.

Denken Sie an Ihren Bernf; benken Sie, daß Sie einen zwiefachen haben. Haft du mich lieb? Weide meine kammer. Haft du mich lieb? Beide meine Schafe, weide meine Schafe. Wem viel vergeben iff, liebt viel. Socrates vergaß mitten unter den Wirkungen des Gifts, die ihn zu lähmen anfingen, des Hahns nicht, welchen er dem Aeftulap zu opfern versprochen hatte. Denke an den, dessen Gekrähe dich an meine Verleugnung erinnerte, und an den Blick der Liebe, der dein Herzschmolz. Thun Sie alles dasjenige, was zu Ihrer Pflicht gehört? Woher entstehen alle die Lüste nach fremden Gewächsen —— das Murren des Volks ——?

Ich komme Ihnen vielleicht allzu gerecht und allzuweise vor — Sißen aber die Pharisäer selbst nicht auf Moses Stuhl, und gesetzt, ich strafte mich jetzt selbst, hört dasjenige, was ich Ihnen sage, auf, wahr und recht zu senn? Sagen Sie also nicht in Ihrem Herzen zu mir: Arzt hilf dir selber! — An dieser Krankheit sterben alle Aerzte, und der größte litt diesen Borwurf auf seinem Siechbette, dem Kreuz. Thu das hier, auf diesem Grund und Boden, was man in Capernaum von dir erzählte. Laßt uns arm werden — Wittwen werden — wie Naeman den Rath eines Dienstmädchens nicht für gering achten, um eis

ne Reise zu thun, den Rath unserer Unteren nicht für zu schlecht, um den Jordan zu bessuchen. Ist es was großes, was der Prophet von uns fordert? Ist es eine Lüge, was der Apostel sagt, daß alles Koth —— ja Schaden ist? hat es Moses jemals gereut, die Schmach seines Volks für die Weisheit und Ehre in Nesgypten vertauscht zu haben?

Fragen Sie den gelehrten Heumann, was Xantippe für eine Frau war? Um in dieser Verkleidung einen Freund zu beurtheilen, fühlen Sie sich recht nach dem Puls — Verzeihen Sie mir, ich rede in lauter Brocken an Sie, an denen Sie wiederkäuen mögen.

Gott hat mir Muße und Ruhe geschenkt. Ich suche die Zeit, die ich jest habe, wie ein Altsticker anzuwenden. Zwo Stunden sind bisber für mich besetzt gewesen, davon ich eine wieder verloren. Die erste war gewidmet, ein Kind lesen zu lehren, die andere einen jungen Menschen, den ich als meinen Freund und Bruder ausehe, ein wenig französisch. Ich habe den letten jest nur, und habe die Hoffnung, das erste wieder zu bekommen, und will, so bald ich mit Gottes Hulfe wieder ausgehen kann, einen Besuch thun, darum zu betteln, daß man es mir hochstens ein paar Stunden des Tages wieder anvertraut. Wollen Sie mir glauben, daß ich gange halbe Stunden herum gehen fann,

um mich zu den Lectionen, welche die möglichst leichtesten sind, vorzubereiten und nachzube. reiten, daß ich so sage?

von als nothig anwenden auf das, was ich sagen will. Als ein Freund von Ihnen erlaube ich mir gegenwärtige Frenheiten, und suche die Vorwürfe einer Naseweisheit zu mildern. Als mein Rachfolger bep denjenigen Kindern, die ich ehemals gehabt, werden Sie das Spiel, das ich mit ihnen angesangen, nicht auf die strengste Art wie einen Vorwiß um ganz fremde Dinge beurtheilen können.

### 24. An feinen Bater.

Riga, ben 8ten Detober 1758.

Ich wünsche und hoffe, daß Sie sich gefund und zufrieden befinden. Gott erhalte oder schenke Ihnen beides nach seinem gnädigen Willen.

Mein Bruder wird jest schon unterwegs senn. Sie beten, herzlich geliebtester Vater, für ihn, und ich auch. Im Namen desjenisen, der uns geliebt hat, ehe der Welt Grund gelegt war, und sein Wort beym Abschiede von sich gab, ben uns zu seyn bis an das Ende derselben, wird uns alles gewährt, und über unser Bitten überschwenglich mehr zugestanden.

Ich sehne mich recht, meinen Bruder bald

unter Handen habe, so will ich selbige gegen die Zeit seiner Ankunft aufzuränmen suchen, damit ich das Vergnügen darüber mit desso mehr Geschmack und Nusse genießen kann. Er wird ben dem Hrn. Rector Lindner logiren; das einzige Haus, das ich hier sehe. Die Liebe meiner Freunde ist mir ein so süßer und reicher Segen, daß ich nicht mehr Bekanntschaften verlange, geschweige suche. Rein lieber Christoph Berens aus Petersburg sehlt uns noch; Gott wolle ihn gleichfalls bald in unsere Arme wersen.

Gott segne und erhalte Sie, herzlich geliebtester Vater. Ist es sein Wille, so sehen wir uns noch. In Ihrer jetigen Einsamkeit werden Sie die Gnade seiner Gemeinschaft, seiner vertraulichen Gegenwart, und den Segen seiner Einwohnung mehr als jemals schmechen und erfahren konnen. Wie entbehrlich, wie überlästig ist uns die Welt, selbst dasjenige, was sonst unser Schoßfind in derselben gewesen, wenn dieser hohe Gast einen Blick der Zufriedenheit mit unserer Bewirthung, so kummerlich sie auch ist, uns sehen läst! Ich füsse Ihnen mit kindlicher Ehrerbietung die Sande.

#### 25. An ben Baron von W. . .

Riga, im October 1758.

Sütiger Herr Baron, Ich danke Ihnen für die Gefälligkeit, womit Sie sich zu meinen Einfällen bequemen. Da ich mir Ihren Rußen zum Endzweck unseres Briefwechsels gesetzt, so werden Sie mir eine frene Beurtheilung destjenigen Schreibens, das ich die Ehre gehabt von Ihnen zu erhalten, nicht übel deuten können.

Erlauben Sie mir, lieber Herr Baron, ben dem Aenßerlichen den Anfang zu machen. Dieß ist das leichteste und einfachste ben einem Briefse; der Wohlstand und der Gebrauch hat darin eine gewisse Ordnung eingeführt, worin wir nicht unwissend noch nachläßig senn müssen. Rach diesem Handwerksleisten und Schlenden. Pach diesem Handwerksleisten und Schlenstein allein zu schreiben, ist aber mehr Schulsschlichseren denn Wissenschaft. Der gute Geschmack besteht sehr oft in der bloßen Geschicklichseit, Ausnahmen von Regeln anzubringen zu wissen; und es gehört zu Ihrem Stande, sich ben Zeiten zu einem seinen Urtheil im Unsständigen und in Achtsamkeiten zu gewöhnen.

Wenn sich der Inhalt meiner Briefe, und der vertrauliche, offenherzige, freundschaftliche Ton, in dem ich mir vorgenommen, Ihnen zu schreiben, mit dem förmlichen Zwange und Zuschnitte der Eurialien zusammen reimte, so wurde ich ein Muster von Ihnen nehmen. Jest muß ich selbiges aber zu Ihrem und meinem Rachtheil auslegen. Entweder Sie sind zu steif, sich in die unschuldige Frenheit und Ungebundenheit zu schiefen, in der ich mit Ihnen umgehen will, oder Sie haben mir einen kunstlichen Vorwurf daraus machen wollen, daß ich mir selbige gegen Sie heransnehme, und ohne rechte Titel, auch viel zu hoch nach meinem Stande, meine Briefe an Sie anfange; oder Sie wollen mir einen kleinen Vetrug spielen, um mich die Kurze Ihres Schreibens nicht merken zu lassen.

Ich habe Ihnen schon gesagt, daß die Sprache, Die wir in unsern Briefen mit einander führen wollen, sich nicht zu den Schaugerichten gebrechselter Soflichfeiten ichide. Sie follen ein Beuspiel davon aus den erften Zeiden Ihres eigenen Briefes haben. hochedelgeborner Herr wohl vermuthend, mit einer Nachricht von offenem Munde angeredet zu werden? Ich traue Ihnen so viel Geschmack au, bas darin liegende Migverhaltniß empfinden ju fonnen. Dieser Einfall wurde seine rechte Stelle gehabt haben, wenn er auf einen: Mein herr, oder auch: Werther Freund, gefolgt ware. In dem Mangel eines solchen Urtheils und Empfindlichkeit über das Anständige liegt ber Grund, daß man einem Schmeichler und bloß höflichen Menschen so selten eine gute Lebensart zuschreiben kann. Wer wird nach den Schönheiten des Wißes und der Beredsamkeit auf Stempel Papier suchen?

Jest komme ich auf Ihr Schreiben selbst, und muß mich gleich Anfangs barüber beschweren, daß Sie mir zu boch schreiben. Ungeache tet aller meiner Muhe ist es mir nicht moglich gewesen, Sie zu verstehen, wenn Sie zur Entschuldigung Ihres Stillschweigens einen Schlag anführen, der anders wohin traf, als Sie siche vorsteuten. Ich weiß nicht ein lee bendig Wort von dem, was Sie mir hiemit fagen wollen. Sie wollen mir entweder Absichten und Gedanken aufburden, die mir niemals in ben Sinn gefommen, oder fich vor der Zeit in wißigen Wendungen üben. Was die ersteren anbetrifft, so werden Sie so gutig senn, mir immer die besten und unschuldigsten zuzutrauen, besonders gegen Sie, lieber herr Baron; was die legteren anbetrifft, so glauben Gie nicht, daß die Gute einer Schreibart, hauptsächlich in Briefen, darin besteht. Deutlichkeit, Einfalt des Ausdruckes, Zusammenhang sind mehr werth als dren seltene Worte und noch einmal so viel sinnreiche Einfälle. Bas für ein Aufheben machen Sie mir von einer Ochulfüchseren, die man analysiren nennt? Sie geben mir ben dieser Gelegenheit die Ehre, mich

einen Freund zu nennen, feben mich als einen Burgen für den Ruten diefer Uebung an, und ich als ein Freund soll besto mehr Antrieb senn, bem Unalpfiren zu folgen. In allem dem ift weder rein deutsch noch ein rechter Ginn. End. lich heißt es: Meine Meynung ist — — und anstatt berselben fommt ein fleines rundes Unding jum Vorschein, das man, wo ich nicht irre, eine Definition nennt. Und mit diesem Gerippe von einer Maus, (Sie wiffen, daß jener freischende Berg eine hervorbrachte, die menigstens Fleisch und Fell hatte,) ist die Frage beantwortet, worin der Beruf bestehe? Das übrige, was Sie mir sagen, läuft auf entferntere Betrachtungen hinaus, davon einige eine so trosige Miene baben, als des Euclides Axiomata und Theoremata. Und Schule meistern muffen Sie ein wenig Gelehrsamkeit und den Gebrauch der Runstwörter eber als sich selbst erlauben. — Wer mit hintansetzung seines Berufes sich um fremde Sachen befummert, kann leicht lächerlich oder lasterhaft werden; oder kann fich leicht lächerlich und unglücklich machen. Das Wort "abschenlich" ist zu bart. — Das erste traf einen Abt St. Pierre - 3ch habe weniges von seinen Schriften gelesen, weiß aber, daß felbst Staatsmanner mit Bescheidenheit und Hochachtung von seinem Bergen geurtheilt haben; daher murde ich mich unbestimmter ausdrücken, und lieber sagen: Das erste soll an einem Abt eingetroffen senn — das lette an einem andern Gelehrten, dessen Rame mir jest nicht benfällt, der aber vor seinem Ende ein Distichon hinterließ, wortin er die Lehre gab: Fuge Polypragmosynen. Ich habe nicht mehr Raum, muß daher abstrechen. Entschuldigen Sie meine frene Besurtheilung, und sehen Sie solche als eine Wirekung der Freundschaft an.

# 26. Un G. E. Lindner nach Grunhof.

Riga, im October 1758.

Mein Bruder und Freund Bassa haben Thee mit mir getrunken. Der erfte hatte nicht Zeit zu schreiben. Der herr Rector, der niemand beleidigen will, hat ihn rechtschaffen die Runde gehen laffen. Ich bin mit alle bent fehr zufrieden, wenn es mir auch als überfluffig vorkommen follte. Er lernt doch seine Oberen kennen, und kann dadurch vielleicht einen fünftigen Vortheil ziehen, an den unser bestgesinnter Freund jest selbst nicht denken mag. Gott wird meinem Bruder gnadig senn und ihm alles zum Besten bienen lassen. Unsere eigenen Fehler und die Fehler anderer find dfters ein Grund von unserm Gluck; so wie wir bisweilen so fehr durch unsere Selbstliebe als Freundschaft anderer gezüchtigt und geprüft werben muffen.

Freund Bassa lebt hier mit mehr Verdruß als Vergnügen, weil er seine Waaren nicht ansbringen kann. Sott hat mir Gnade gegeben, auch mit ihm richtig zu machen. Um wie viel Pfund mein Herz badurch leichter geworden, mögen Sie selbst berechnen —— Ich sehe von meinen Wünschen einen nach dem andern in Erfüllung gehen, ohne selbst das Wunderbare darin begreisen zu können. Die Thränensaat einer Nacht verwandelt sich öfters in ein Erndte und Weinleselied des darauf folgenden Morgens.

Ich will mich einmal dumm anstellen, oder ein wenig blodsinnig, und die Schmeichelenen, die Sie mir in Ansehung meiner Briefe machen, nach dem Buchstaben nehmen. Rach dieser Voraussetzung geht es füglich an, Sie um die Prüfung! meines letten Packs ein wenig zu erswehen. Ich habe Kinder, Eleten und Hofmeister vor Augen gehabt, und mich selbst nicht vergessen. Dieß wären vier Seiten, nach denen Sie solche in Augenschein nehmen müssen, um meinen ganzen Entwurf zu übersehen.

Daß "mein Schlag anders wohin getrofen" — — Der Verstand dieses Einfalls ist mir nicht entwischt; ich kann Ihrem jungen herrn noch nicht die Stärke zutrauen, in wenig Worten so viel zu sagen. Meine Mühe,

sen. Anstatt diese Einbildung aus dem Sinn und der Feder Ihres Jünglings auszureden, nehmen Sie an selbiger Antheil und bestärfen ihn auf eine feine und wißige Art darin. Das heißt ein Rind der Schönheit wegen schielen zu lehren. Ich habe mich daher so weitläuftig daben aushalten mussen, ihm seinen fünstlichen Irrthum zu benehmen, der mir Schande macht, und mit meinen Absichten nicht im geringsten bestehen kann.

Ich habe nicht den Vorsatz gehabt so viel Philosophie zu verschwenden, und fast über meine Kräfte und Reigung den zweiten Brief geschrieben. Ihr Ton hat mich dazu verstührt.

(

Sentimens ben Kindern herauszubringen, die Hebammen - Kunste, die Bildhauergrisse, welche Socrates von seinen zwen Eltern vermuthlich abgestohlen — Diest muß immer der Endzweck unseres Amtes senn, und wir mussen dies mit eben so viel Demuth und Selbsteverleugnung treiben, als er die Weltweisteit ———

Daß alle Sprünge nichts helfen, um Kinder zu lehren, wössen Sie aus der Erfahrung. Daß sie unsere Lehrer sind, und wir von ihmen lernen mussen, werden Sie je länger je wehr sinden. Wenn solche nichts von uns lettamann's Schriften L. Th.

ven wollen noch können, so liegt allemal die Schuld an uns, weil wir so ungelehrig oder so stumpf sind, sie nicht in der rechten Lage anzugreisen. Je mehr ich mich selbst in Unssehung des jüngsten Herrn untersuche, je mehr sinde ich, daß die Schuld an mir gelegen. Ich möchte Ihnen anrathen, dasjenige auszuführen, was ich Ihnen hier vorschlage. Sie werden auf manche Entdeckung kommen — —

Sewöhnen Sie Ihren jungen Herrn, so viel Sie können, an eine bescheidene Sprache. Der entscheidende, zuversichtliche Ton gehört nur für Sophisten. "Meine Mennung ist: Ein Beruf ist ze." Er muß weder römische Gesese noch italiänische Concetti schreiben lernen. Fast nicht ein einziger Period, der nicht das harte der ersteren und das gedrehte und gewundene der and dern an sich hat.

Ihre Aufnahme und der Gebrauch dieser Anmerkungen wird mich so oder so bestimmen; ich werde mich daben winden, so gut ich kann. Sie mussen eben so aufrichtig senn, als ich, und mir sichere Data geben — nach denen ich mich gerne bequemen will.

Ich habe ben meinem Urtheil das Confilium des lieben Herrn Bruders zu Hulfe genommen, weil ich meinen eigenen Geschmack für zu eigenstanig halte: Er schien mehrentheits sleicher Meynung mit mir zu senn. Erfahrun-

( ...

gen, deren Eindrucke ben mir tief senn mussen, und deren Benspiele mir noch immer gegenwärtig sind, sollten mich vielleicht behutsamer machen. Ich halte Sie für gesetzer und
gründlicher, als daß Sie gegen mich zurückhalten sollten. Falls Ihnen meine ganze Arbeit
als eine Frucht des Eigendünkels vorkommt,
falls Sie an der Wendung derselben zu viel
Antheil nehmen sollten, so sagen Sie mir es.
Ich werde für diese Probe Ihrer Freundschaft
Ihnen verbindlich seyn und auf eine Art abbrechen, die Ihnen alle Genugthung schaffen
soll.

27. Anben Baron pon 28...

Riga, ben 17ten Oct. 1758.

Mein lieber Herr Baron, Es heißt in dem berühmten Autore classico, auf dessen Bekanntschaft sich der kleine Herr Bruder freuet:

Wie grausam ist der wilde Bar, Wenn er vom Honigbaum kommt her.

Sie wandern sich vielleicht, warum der Bar so viel Geschmack am Honig hat. Wiestann ich Ihnen das nun sagen, da ich nicht einmal von meinem eigenen daran, Ihnen Red und Antwort geben könnte? Vielleicht braucht seine Junge diese Erquickung deswegen, weile man erzählt, daß seine Jungen so unförmlich zur Welt kommen, daß er nothig hat selbige

Selegenheit fällt mir ein Mährchen von einer Barin ein, die sich mehr Mühe gab, als sich eine Mutter von diesem Seschlecht jemals geseben. Endlich verging ihr die Geduld, und sie sprach zu dem kleinen lebenden Klumpen von Kinde, das vor ihr lag: Seh, Unart, wenn ich mir auch an Dir die Zunge aus dem Schlunde leckte, so wirst Du doch niemals so artig als ein Asse werden.

- Um nichts umsonft zu hören und zu sehen', fuche ich aus jeder Sache, die mir vorkommt, etwas zu lernen und einen Rugen für mich baraus zu ziehen. Nachbem ich mich also lange genug gefragt hatte, wie ich diese kleine Zabel auf mich selbst anwenden möchte, gab ich mir endlich folgende Antwort: Du wurdest nicht flüger als diese Barin handeln, wenn Du die Ranhigkeit und Unförmlichkeiten deines Raturells zu verwandeln dich bemühen wolltest. Es wurde mir niemals gelingen, den murrifcen Ernft meiner Vernunft in den gautelnden Wit eines Stupers umzugießen. Laß diejenigen, die zu den Hofen großer herren geboren find, weiche und seidene Rleider tragen; derjenige, welcher zu einem Prediger in der White berufen ist; mus sich in Kameelhaare kleiden und von Heuschrecken und wildem Donig leben.

Werden Sie es auch so machen, wie ich, mein lieber Baron, und mir dasjenige mittheilen, was Sie für sich selbst aus meinem Mährchen für eine Sittenlehre gesogen haben? Sie wusten ehemals einige Verse, in denen Sie sich anheischig machten die Vienen nachtuahmen:

O möcht' ich boch wie ihr, geliebte Bienen, sehn An innerm Geiste groß, obschon am Körper klein zo Da Sie sich so breist an die gnädige Grä, sin gewandt haben, um die Vergessenheit Ihres Versprechens gut zu machen, so werden Sie so gut sehn, auch die Entschuldigung dieser Frenheit auf sich zu nehmen, und meinen unterthänigen Dank für die Herunterlassung zu unsern kleinen Angelegenheiten, in meinem Namen mit aller Ehrsurcht bekennen.

## 28. An ben Baron von 23...

Riga, ben 28. Oct. 1758.

Lieber Herr Baron, Ich weiß die Zufriebenheit mit Ihrem letten Briefe nicht besser auszudrücken, als durch eine geschwinde Beantwortung desselben. Wegen der Aufnahme meines letten Packs bin ich etwas besorgt gewesen, weil ich weiß, daß man mit den besten Absichten zuweilen in der Art, selbige zu erreichen, sehr ungeschickt oder unglücklich seyn kann. Sie werden wohl thun, sich immer zu erinnern, daß Sie, vermöge Ihres Standes, Gott, dem Nächsten und sich selbst Pslichten schuldig sund, und in die Ausübung derselben Ihren Ehrgeiz und Ihre Wollust setzen.

Ich habe Sie ersucht, lieber Herr Baron, die zwen Briefe ins Reine zu schreiben, mit Verbesserung meiner Fehler, und mir felbige mit. Ihrer Unterschrift zuzuschicken, falls Sie solche derselben nicht für unwürdig erkennen, und bitte Sie nochmals darum, weil ich Ihnen von dieser Muhe einigen Rupen versprechen kann. Sie werden darin auf eine reine Rechtschreibung sehen, und Ihre Hand so abzumessen suchen, daß Sie mit jedem auf eis nem halben Bogen auskommen , wie ich es gethan. Die Frage vom Beruf möchte jest zu unserer Materie hinlänglich erschöpft senn. Wir wollen also auf den Edelmann jest fommen, und ich erwarte davon Ihre Gedanken nach Gelegenheit, wenn Sie mit der ersteren Arbeit fertig sind, namlich, die beiden ersten abzuschreiben.

Namen und Ort mit deutschen Buchstaben. Der Monat November wird mit keinem w geschrieben, sondern mit einem v. Sollten wir nicht schon lange über dergleichen Kleinigkeiten hinweg senn? Und wird es uns nicht leicht werden, denken zu lernen, so bald wir im Stande sepn werden, aufmerksam zu sepn? Was können wir von unserm Verstande fordern, wenn uns unsere Sinne nicht einmal gehören? Diesse dren Fragen lassen Sie sich nicht umsonst gesschehen. Sie füllen das übrige Leere meines Briefes aus.

Ift es ein bloker Gedachtniß- Irrthum, ober haben Sie Ursachen, von der gewöhnlichen Rechtschreibung des Wortes überzeugen abzugehen, welches ben Ihnen überzeigen aussieht. Wir haben zwen Worter im Deutschen, die einen sehr ahnlichen Laut haben, in der Bedeutung und Buchstabierung aber unterschieden sind. Zeigen, wenn es die Handlung eines Fingers, der davon auch seinen Ramen führt, und die Verrichtung eines Theils von der Zahlscheibe einer Uhr bedeutet, wird mit dem i geschrieben. Zeugen aber, wenn es die Aussage eines Menschen, der etwas gesehen oder gehört, in fic. schließt, mit einem u. Wir werden am besten thun, wenn wir es ben dem Alten bewenden laffen und das Wort überzeugen von dem lete, teren herleiten. Den ich überzeugen will, muß von meiner Meinung abweichen. Es fommt also auf Grunde an, wie ben Gericht auf Zeugen, und wie fern ich meinem Gegner an der Menge und dem Ansehen derselben überlegen bin. Es liegt also ein sehr lehrreiches Bild von ber Art, jemand zu überzeugen, in ber Etymologie dieses Worts. Man sagt aber anch überweisen oder beweisen, wie im lateinischen demonstrare et probare. Ich könnte Ihnen noch
mehr Schulfüchserenen hier sagen, die hieher
nicht gehören. Ich erwarte die Abschrift so
gut und rein, wie Ihnen möglich. Sie werden sich einen Zeitvertreib daraus machen.

Meinen unterthänigen Respect an Ders gnädige Eltern beiderseits nebst meiner verbindslichen Empfehlung an Dero sämmtliches Hochswohlgebornes Geschwister.

29. An G. E. Binbner, nach Grunhof.

Riga, im November 1758.

Geliebtester Freund, Sie erhalten einen zurück, den ich immer um mich zu haben wünssche. Erinnern Sie sich meiner in Ihren vertrauten Gesprächen, und qualen und lieben Sie sich, wie es zärtlichen Cheleuten und Freunden zufommt.

Ich habe Ihnen unzählig viel zu schreiben. Abbitte, Ehrenerklärung und was Sie wollen. Es hat mir an Angst sio wenig als Ihnen selbst gefehlt. Hat es nicht eben dies unsere Mütter gefostet — und doch waren sie uns gut, so bald wir da waren — ja vergaßen solche, und gaben uns Brüder, die ihnen eben so theuer zu siehen kamen. Sie haben selbst schlecht von sich gedacht — Sie sind unwillig

auf sich selbst gewesen — baber kommt die Voraussetzung in Ansehung meiner. Ich kenne dies se Redesiguren. Ich unterstand mich nicht so laut als Ihr herr Bruder von dem Briefe des ältesten Barons zu denken, den ich weder les sen noch verstehen können, daher auch nicht beantworten kann. Er glaubte Galle darin zu finden — ich widersprach ihm, ohne ihn widerlegen zu können. Er machte mir den Einwurf einer Polypragmaste, Raseweisheit, Oberklugheit und Obergerechtigkeit, eines Sichelgebrauches auf fremden Aeckern — - furz alle die vernanftigen Grunde, die dem David von seinem älteren Bruder geschahen, wie er sich um Dinge bekummerte, die ihn nichts angingen — Sie haben sich durch Ihre lette freundschaft liche Zuschrift gegen Ihren Herrn Bruder les gitimirt, und mir Muth und herz eingenößt. Ich danke Ihnen dafür, daß Sie diese Probe meiner Freundschaft ausgehalten haben. Man fühlt als ein Christ täglich, was Paulus sagt: auswendig Streit, inwendig Furcht. Die Kins der find da, flagte Histias, aber es fehlt an Rraft sie zu gebähren. Er flagte nicht ums, fonst, sondern erhielt eine entzückte Liebeserklas rung, anstatt einer Antwort. Die Gedanken und Empfindungen zittern und beben darin ; so wußte der Prophet die Freude Gottes nach enahmen und sinnlich zu machen.

Ich bin jest unendlich mehr gedenüthigt durch einen, der mir am nächsten ist. Gott sein uns allen gnädig! und vergebe uns die Sünden unserer guten Absichten und guten Werke. Es muß ja —— es niuß ja Aergerniß kommen. So unvermeiblich dieß ist, so wahr ist das Wehe! Gottlob! daß dieser Spieß nicht uns, sondern die Wand trifft. So viel ich auch leisde und noch leiden soll, so lasse er mir den Trost derjenigen Gerechtigkeit, auf welche His ph pochte ——

Ich werde mich so gut schicken, wie ich kann. Sehen Sie auf nichts als auf das Buchstabiren des ältesten Barons. Das ist alles! Sein eigener Brief ist abscheulich geschrieben, ich mag an den nicht denken. Die Abschrift meines ersten Briefes ist eben so voll Fehler und ohne Unterscheidungszeichen, ohne alles Ausgenmaaß. Da Sie mir jest ein wenig Lust gemacht haben, will ich sehen, wie ich ihm am besten benkommen kann. Ich weiß noch selbst nicht; so viel weiß ich, daß ich weder schonen noch hinken kann; so viel weiß ich, daß man so am sichersten fährt, wenn es auch noch so schief geht.

Folgen Sie meinem Rath — Lassen Sie Lessing und Rapin liegen. Geben Sie Ihr Geld, (Kräfte und Zeit) nicht für Dinge aus, die kein Brodt sind. Gehen Sie zu Ihrer Theologie jurud, und bleiben Sie in Ihrem Beruf. Der Arbeiter sind wenig und die Erndete ist groß. Hören Sie Jacobs Stimme und lassen Sie sich durch Esaus Hände nicht irre machen. Es sieht ben Ihnen mich zu richten — ich mache mir aus dem Urtheil der Menschen nichts, sagt der Apostel. Ich weiß, daß ich mich selbst verdamme — immerhin, wenn es nicht anders seyn kann, es kann mir auch nicht schaden; nicht Sie, nicht mein Rächester, nicht ich selbst, sondern der Herr ist Richeter, was uns niederschlägt und durch den getrdesset, was uns niederschlägt und durch den getrdesset, der uns betrübt.

30. An ben Baron von 28....

Riga, im November 1758.

Lieber Herr Baron, Hier haben Sie die verlangten Verse, an deren Wiedererinnerung Ihnen scheint gelegen zu seyn:

O mocht' ich, so wie ihr, geliebte Bienen; senn, An innerm Geiste groß, obwohl von Körper klein! Wocht' ich, so schnell wie ihr, so glücklich im Bemühen,

Der Wissenschaften Feld, so weit es ist, durchziehen, So stark durch Emsigkeit, als fahig durch Natur, Bon Kunst zu Künsten gehn, wie ihr von Flur auf Flur;

Bemuht ben treuen Freund burch Rugen zu ergögen, Bereit bem tubnen Feind ben Angel anzusegen.

Wie sehnlich wünscht mein Herz, daß jest mein Schulgebau

An Runft und Ordnung reich, wie eure Celle sen,: Daß meines Umgangs Mark, wie euer Honig, fließe, So nahrhaft für den Geist, als für die Sinnen juße.

Erinnern Sie sich, mein lieber Baron, daß von Ihrem jetigen Schulfleiß bas funftige Gebau Ihres Gluck abhangt, ber späteste Genuß Phres Lebens, welchen Sie selbst und andere einmal baran haben follen. Derjenige, von dem jene kleinen Jusecten ihre Baukunst und Cellen - Ordnung her haben, lege den sehnlichen Wunsch bes Dichters auch in Ihr herz, und erhore benselben aus Ihrem Munde! Ich wage es biese Erinnerung Ihrem Gemuth noch etmas tiefer einzudrucken, gefest daß ich Ihnen auch vorkommen follte feit meinem jungsten Briefe, auf. einmal um ein Jahrhundert alter und ernsthafter geworden zu senn. Die Schule, in ber an Gott gedacht wird, ist so gesegnet als. das Haus des Aegypters, wo Joseph aus und einging. Sonft arbeiten umfonst, die an uns bauen, mein lieber Baron; sonft machen bie Bächter umfonft über unfern Seelen. bilft einem Noah an seinem Kasten, einem Mofe an seiner Stiftshutte, und einem Salomo an seinem Tempel. Als ein Mensch unter une, hieß er des Zimmermanns Gobn. tonnte Ihnen mein eigen Bepfpiel jum Beweise ansühren, daß Er den Wehmüttern, die ihn fürchten, noch heute Häuser bane. Lassen Sie Ihn daher an Ihrem Schulgebäu Antheil nehmen, so wird die Mühe Ihres treuen Lehrers anschlagen, und die Erndte für Sie desto einträglicher und gesegneter sepn.

Folgen Sie mir jest, mein lieber Baron, in Aesops Garten, dessen Anmuth an keine Jahreszeiten gebunden ist. Ein kleiner Spaziergang wird uns gut thun auf die starken Wahrheiten, womit ich Sie unterhalten habe. Wir kommen eben zu rechter Zeit, um ein Gespräch der Fran Gärtnerin mit einem Honigsbrikanten abzulauschen:

Eine kleine Biene flog Emsig hin und her, und fog Sußigkeit aus allen Blumen.

"Bienchen! spricht die Gartnerin, "Die sie ben der Arbeit trisst, "Manche Blume hat doch Gift, "Und du saugst aus allen Blumen?"

"Ja" — sagt sie zur Gartnerin, "Ja — das Gift laß ich barin."

Sie werden so gutig senn sich dieser Biene ben Lesung meiner Briefe zu erinnern, und gesenwärtige Fabel als eine Antwort auf einige. Stellen Ihrer letten Zuschrift anwenden.

Ihre Briefe sind so gut buchstabiert, daß ich mich darüber freue. Ich wünsche Ihnen,

mein lieber Baron, von Herzen Glück dazu, und verspreche Ihnen, wenn Sie darin fortischren, eben einen so guten Erfolg in der Kunst zu denken, Ihre Gedanken auszudrücken — ja in der wichtigern und größern Kunst zu leben. Sapienti sat — wird ein Sonner von mir in seinem Herzen sagen, und mit Angenmaaß, ausmersamen Sinnen, zu einer anderen Abschrift sich Zeit pehmen.

## 31. An feinen Bater.

Riga, ben 1. Dec. 1758.

Herzlich geliebtester Vater, Wir sehnen uns nach guter Rachricht von Ihrer Besserung. Gott erhöre unser Gebet und erhalte Sie nach seinem gnädigen Willen, und helse Ihnen das Ioch und die Last dieses Lebens tragen. Schonen Sie Ihr schwaches Haupt so viel als mög, lich, und sepen Sie wegen Ihrer zärtlichen Zuschriften an Ihre Kinder unbefümmert. Wir verstehen selbige vollkommen, und ich für mein Theil kann nicht die geringste Spur der Zerstreuung, worüber Sie klagen, entdecken.

Ich bin heute anch jum erstenmale diese Woche ausgegangen, weil ich seit acht Tagen mit starken Flussen beschwert gewesen. Ich danke aber Gott, daß ich jetzt an meinen letzten Feind und Wohlthäter eben so oft und mit eben so viel Freude als in meiner ersten Jugend denken kann. Wir wollen uns durch dieses sinstre Thal, liebster Vater, an einem Stab und Stecken halten, der uns beide trossen soll, und mit dem unsere selige Freundin vor uns über diefen Jordan gegangen ist.

Meine kleine Schülerin, die den Sonnabend und Sonntag in ihrer Eltern Hause zubringt, klagt heute über sieberhafte Zufälle. Gott erhalte mir dieses liebe Kind!

Mein Bruder hat sein Schulexamen über Kanden und möchte wohl kunftige Woche in sein Umt eingeführt werben. Es ist wichtiger, als er es sich vielleicht vorgestellt, weil er zur Berbesserung der ganzen Schule gerufen worden, und sowohl den Kindern als Lehrern zum Gebulfen geset wird. Er hat Ursache, sein Unvermögen wie Salomo zu erkennen, und fic felbst als ein Kind anzusehen, das weder seinen Ausgang noch Eingang weiß, damit er um ein gehorsam und verständig herz bitte, die Deerde, die ihm anvertraut ist, zu weiden mit aller Treue und zu regieren mit allem Fleiß. Ich habe zu viel Urfache, ihn auf den zu weis fen, der sogar unser Gebet, das wir im Schlat te und in den Traumen deffelben thun, erhort, der Weisheit giebt, ohne es jemand vorzurüs den; und suche ihm alle die bunten Stabe mit autheilen, die Er mich barin machen gelehrt.

Menschenfurcht und Menschengefälligkeit sind die zwen gefährlichen Klippen, an denen unser Gewissen am ersten Schiffbruch leiden kann, wenn unser Lehrer und Meister nicht am Rusber sist.

Ich freue mich von Grund des herzens, Daß mein Bruder aufängt, wie es scheint, sich son der Gleichgultigfeit aufzumuntern, die mich aufänglich ben ihm ein wenig beunruhigt hat, und der ich all mein natürlich Feuer entgegenensetzen gesucht habe. Ich habe für ihn sowohl als mich selbst gezittert, weil es leicht ist, von einer Gleichgültigfeit in eine Fühllofigfeit zu verfallen, und selbige ben dem Eintritt unseres Berufs am wenigsten zu entschuldigen, auch am gefährlichsten ist, da wir ohnedieß Anlaß genug in der Folge bekommen, auf felbige zu wachen, und uns von unserem naturlichen Sange zur Trägheit und Schläfrigfeit und bem reizenden Benspiele Anderer nicht tauschen zu laffen. Mit unferem Eifer hingegen geht es uns wie Mose, daß wir leicht beide Gesetztafeln darüber entzwenbrechen. Wir werden aber von demjenigen getröftet, der uns demuthigt, und frohlich gemacht burch eben die, welche von uns vielleicht betrübt werden.

## 32. In feinen Bater.

Riga, ben 9ten Janner 1759

Gott hat mich den lesten Tag des vergangenen Jahres mit violem außerordentlichem Segen beschließen, und das neue eben so denkwürdig anfangen lassen. Er läßt meinen Beiher überlaufen. Er wird mir alles schenken, was mir selig und nothig ist; er wird mich alles genießen, aber auch alles verleugnen lehren, wenn es sein gnädiger Wille ist.

Ich erhielt den 27ten Dec. Ihren lieben Brief, in dem Sie mir erlaubten zu heirathen und mir Glück dazu versprachen, wenn ich es mit Gott ansinge. Den Tag darauf schrieb ich also meine Liebeserklärung, und zwar in einem Briefe an meinen Freund in Petersburg, dem ich meldete, daß ich seine Schwesser heirathen wollte. Ich schickte denselben hinsunter, und ersuchte sie, entweder die zerrissenen Stücke davon mir zuzuschicken oder ihn unter Couvert einzuschließen. Sie hat das letztere gethan. —

Wird sie meine Fran, herzlich geliebte. ster Bater, so wird sie es durch und nach Gotstes Willen, und ich habe eben so viel daben gethan, als daß Sie mein Vater geworden; ich wiederhole es Ihnen, ich habe eben so wesnig dazu bengetragen, als daß Sie unsere seslige Mutter zu Ihrem und unserem Besten geschwerten I. At wieden Desten geschwerten I. At wieden geschwerten I.

wählt haben. Ich weiß, daß dieser gnädige Gott auch diesenige Liebe in mein herz pflausen wird, die er selbst fordert, nach der eint Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen sein, um seinem Weibe anzuhangen, und sie werden seyn Ein Fleisch.

Sie bekommt nichts mit mir, ich fordere aber auch nichts von ihr. Wir haben beide nicht nothig an ein eigen Etablissement zu densten. Sie soll die Haushälterin ihres Bruders Earl bleiben, und ich sein Handlanger. Wenn es Gott gefällt, eine Aenderung zu machen, dann wird es auch meine Schuldigkeit sepu, sie zu ernähren, und dafür wird Er auch Rath schaffen.

Sie möchte mit mir von gleichem Alter seyn. Db sie ein paar Jahre jünger oder ein halb Jahr älter, dieß habe ich ihr niemals ansehen können, viel weniger jest, da ich auf gutem Wege din, in sie verliedt zu werden. Sie ist in meinen Augen schöner als die stolzesse Lilie; wenn sie es nicht wäre, so würde sie meine Liebe dazu machen.

Ungeachtet ich heute im Stande ware den Ring zu bestellen, so wird mir doch Gott auch im Gegentheil die Snade geben, Hand und Herz zurückzuziehen, wenn er mir seinen Wilten dazu zu erkennen geben wird. Er wird mich denselben lehren lieben, und Kräfte schenten, ihn zu erfühlen.



33. An G. E. Lindner, nach Grunhof.

Ronigsberg, ben gten Marg 1759.

Geliebtester Freund, Ich habe vorige Boche erst Ihr freundschaftliches Schreiben erhalten. Sie werden die Absicht meiner schleunigen Abreise schon längst erfahren haben. Gott
Lob! mein geschwinder Gehorsam auf den Winkt
meines lieben Vaters ist dadurch belohnt worden, daß ich ihn über Vermuthen besser gefunden. Er hat auch schon einen Versuch auszugehen gemacht, womit er aber einhalten müssen; heute mit Gottes Hüsse einen neuen, woich wie ein Pappelbaum ihm zur Seite gehen:
muß. So weit von meinen hießgen Angelegenbeiten; ich weiß, daß Sie an dem Leben meines Alten Antheil nehmen, und an meiner Zufriedenheit darüber.

Ihre liebe Mutter habe ich sogleich bep meiner Ankunft besucht und din gestern gleichsalls ben ihr gewesen. Sie besindet sich Gott Lob! munter, ist sehr vergnügt, über Ihren Entschluß, zur Theologie zurückzusehren, schien aber etwas über die Heftigkeit, womit Sie sich auf die entgegengesetzte Seite Ihrer bisherigen Denkungsart zu wersen scheinen, beforgt zu senn. Ich habe sie deswegen so gut ich konnter beruhigt, und es war mir lieb, daß unsere Gespansen übereintrasen. Erlauben Sie mir, ger

liebtester Freund, noch eine kleine Erbrterung derselben hinzuzufügen, weil dadurch ohnedies eine Beantwortung einiger Stellen in Ihrer werthen Zuschrift geschieht.

Ich habe gehört, Sie wollen Ihre jetige Stelle verlassen und sich nach Riga begeben, weil Sie glauben, daß die gegenwärtige Versfassung Ihrem Entschlusse, zur Theologie zusächzusehren, im Wege stände. Es ist eine Psiicht, mit der Stellung zufrieden zu sepn, worin wir und sinden, und je schwerer sie und wird, desto größer der Sieg über und selbst, und der Benstand Gottes, ihn zu erhalten. Ohne die wichtigsten Gründe verlassen Sie also Ihren gegenwärtigen Posten nicht. Wenn Ihnen eine andere Versassung nöthig und nützlich senn wird, so wird Sie Gott wohl darein versehen, wie Sie au meiner jehigen Verrückung ein Bepsspiel haben.

Die Fran Consissorialrathin war schon sier ein wenig Schwärmeren ben Ihnen besorgt, und ich weiß an mir selbst, daß wir diese Klippen vorben mussen, daß aber keine Gefahr daben ist, so lange der Meister auf unserem Schisslein ist, gesetzt, daß er auch wider seine Gewohnheit schlafen sollte. Lassen Sie ihn schwärmen, sagte ich; der liebe Gott wird es wohl seinem Feinde und Freunde verbieten, einen Schwärmer aus ihm zu machen.

Dier muß ich eine Lehre mir selbst sowohl als Ihnen sagen. Wir mussen und bes Menschenschnes und seines Bekenntnisses nicht schre senn, aber auch nicht die Perlen seiner Lehre jedermann vorwersen. Eilen Sie daher nicht, Ihr Licht aufzudringen, bauen Sie nicht auf die Empsindung Ihres Glaubens, denn die ist dsters ein Betrug unseres Fleisches und Blutes, und hat die Vergänglichkeit desselben mit dem Grase und den Blumen des Feldes gezwein; noch weniger beurtheilen Sie andere nach den ersten Erfahrungen, durch welche Gott Sie geführt hat und führen wird.

Sie haben mir erlaubt und mich zum Theil aufgemuntett, ernsthaft an Sie zu schreiben; ich habe es daher gethan, und Sie werden mir die Ihnen mitgetheilten Erinnerungen, so leicht und gering sie auch sind, als wohlgemehnt zu gut halten.

Sie schreiben mir von Ihrem Wege in Wüssteneven. Der Psalmist aber sagt: die Wohnsungen in der Wüsse sind auch fett, daß sie triesfen. Ps. 65.

Wenn Sie auch ohne Frucht arbeiten mufsen, so sahren Sie nur getrost fort in Ihrem
jehigen Berufe. Entschlagen Sie sich aller Vereckelungen, die Sie anwandeln, und glauben
Sie, daß Ihnen dasjenige, was Sie jeht thun,
von Sott besohlen worden. Eine selbstgewähl-

te Ordnung zu leben, die man sich zu erschwingen bemüht, ist, wie ein selbstgewählter Gottesdienst, dem Herrn ein Gränel. Sie werden
sehen, wie viel Zeit Sie übrig behalten werden, wenn Sie sich aller Rebendinge, selbst in Ihrem jest erneuerten theologischen Studium,
entschlagen.

Sie haben mir viele dunkle Betrachtungen gemeldet, die sich auf lacia zu gründen scheinen, wodon ich nichts weiß. Was wollen Sie sagen, daß es schwer sen, die Unschuld zu retten? Wer hat Ihnen das schwere Geschäft aufgetragen? Das gehört für irrende Ritter, wie mir ein guter Freund öfters vorgerückt hat. Wessen Unschuld mennen Sie? Ihre eigene? Sind Sie derselben so gewiß, oder ist Ihnen so viel daran gelegen, unschuldig zu leiden? Sofrates sagte zu seiner Frau: Wünschest du lieber, daß ich schuldig leiden sollte? Anderer Leute Unschuld? Diese geht Sie noch weniger als Ihre eigene an.

Sie wissen, daß mein Briefwechsel langk aufgehört hat. Warum fällt es Ihnen so spat ein, mich darum zu ersuchen? In was hat er Veranlassung gegeben? Haben Sie etwa den Dienst schon aufgefagt, und mennt man, daß ich Sie aufrührerisch gemacht? Sesept, daß man mir auch dieß aufdürdete, was wäre mir daran gelegen? Es wird mir lieb senn, etwas von Ihren Berlegenheiten und Ihrer jetzigen Stellung in dem hause zu wissen, wenn es der Mühe lohnt, die Feder dazu anzusetzen.

Was wollen Sie für große Anstalten zu Ihrem neuen Studium haben? Drey Leibbuder waren für mich hinlanglich. Das erfte les sen Sie und schmecken Sie schon, und wenn Sie solches als ein Christ lesen, so wird es Ih. nen als einem Gottekgelehrten mehr zu Statten kommen, als ein Auszug der besten Ausleger. Das zweite Buch ware Rogall's und Schulzens Gesangbuch. Sie kennen noch zu wenig unsere Rirchenpoesie; Dieser Schat liegt auf einem offenen Belbe; demungeachtet wenigen entbeckt und noch von wenigeren recht gebraucht. Da Sie ein Dichter sind, so sep Dieg Ihr claffischer. Das dritte ift die Sammfung von Luther's ffeinen Ochriften, Die Rambach herausgegeben. In diesem Buche finden Sie, über die Sauptlehren unferes Glaubens, diefes Baters unferer Kirche auserlesenfte Gedanken und Erkarungen, die zugleich polemisch und praftisch find. Was für eine Schande für unfere Zeit, daß der Geift diefes Mannes, der unsere Rirche gegrandet, so unter der Asche liegt. Was für eine Gewalt ber Beredfamfeit, mas für ein Geift der Auslegung, was für ein Prophet! Wie gut wird Ihnen der alte Wein schmecken, and wie sollten wir uns unseres perdorbenen

Geschmacks schämen! Was sind Montaigne und Baco, diese Abgötter des wißigen Frankreichs und tiefsinnigen Englands, gegen ihn!

Carpzovii Critica Sacra ist in Ihres Rach-Berbinden Sie die Lesung bars Bibliothek. deffelben mit einem guten Buche über die Rirdengeschichte und besonders die Reformation, Mosheim und Seckendorf etwa. Das hebraische und griechische mochte ich Ihnen gern, so viel ich kann, empfehlen, aber in benden Spraden nicht weiter zu gehen, als man nothig hat, die Bibel fertig lesen ju können. Wenn Sie bochstens vier Stunden die Woche diefen Spraden widmen, so werden Sie spielend ben anhaltendem Fleisie ftarfer darin werben, als Sie gedacht. Er fordert das Werf unserer Sande ja das Werk unserer Sande fordert Er, wenn wir in Seinem Ramen baran geben, und nicht unfern Ramen jum Endzweck unferer Dube machen. Gin Auge zugemacht, wenn wir scharf sehen und treffen wollen, mit Einfalt, das heißt mit Einem Ange gearbeitet, das auf den gerichtet ift, welcher der überaus große Lohn derselben senn wird.

Sie verlangen von mir einen Anffat von französischen Redenkarten. Soll ich Ihnen Colfectaneen geben? Die habe ich nicht, und nüsen nicht, daher will ich auch keine machen. Das müssen Sie selbst durch eine kleine Aufrenerksamkeit im Leken, und datan wird es Ih-

men nicht fehlen, sobald Sie weniger lesen werden. Ich glaube, daß es Ihnen noch mehr an den Grundschen der französischen Sprache als an Redensarten sehlt. Ich habe einen Anfang einer Sprachlehre zu Riga gemacht, bin aber nur bis auf die Lehre vom Pronomen gekommen, und ich hätte wohl Lust, diese Arbeit, die ich dem jungen Prn, Berens mitgetheilt, zu Ende zu bringen.

Salten Sie mir meine Geschwäßigkeit zu gut, und glauben Sie, daß die Quelle davon eine wahre und herzliche Freundschaft ift. Ihre Briefe werden mir sehr angenehm seyn; die Briefe werden mir sehr angenehm seyn; die Nachläßigkeit darin, die Sie sowohl, als mein unartiger Bruder, gegen; Ihre Freunde haben, ist immer ein Fehler gewesen, worüber ich mich aufgehalten. Wir wollen uns nicht auf Einschle oder große und seltene Empfindungen in unseren Briefen zu Gast bitten, sondern uns Scherz und Ernst einander gerade heraus schreizben, wie uns die Feder denselben eingiebt.

34. An J. G. Lindner, nach Riga,
Ronigsberg, ben 10. März 1759.

Ich danke für Ihre gütige Zuschrift, die mich recht sehr erfrent. Mein Vater ist heute zum erstenmal allein ausgegangen und läßt. Sie auf das zärtlichste grüßen. Ihre liebe

Mutter habe ich vorgestern Morgen besucht, zum Theil in Angelegenheiten Ihres herrn Bruders in Mietau; ich konnte nicht viel mit ihr reden, weil der Pastor da war. Sie hat mich gestern bitten laffen, fie mit nachstem Rachmittags zu besuchen, wo sie immer allein, welches ich auch thun werde. Ihre beiden Bruder haben an mich geschrieben, und ich habe ihnen mit dieser Post geantwortet. Ich freue mich herzlich über des herrn Doctors Befferung und munichte ben Grunbofer gufriedner -Delfen Sie mit dazu. Run Ihr Haus voll ift, muß die Wirthin nicht franklich seyn. 36 wünsche, daß fie sich jest beffer befinde. Gott fchenke Ihnen beiberfeits gute Gesundheit und helfe Ihnen alle Burden sowohl des Amts als -ber Saushaltung tragen.

Ich freue mich über Herrn Berens Ankunft; und wünsche herzlich, daß seine eigene
Zufriedenheit und des ganzen Hauses ihre dadurch vollkommen senn möge. Ich habe keine Ursache von meinem Entschlusse abzugehen, den
ich gefaßt, an ihn nicht zu schreiben — und
seine Briefe weder zu erbrechen noch zu beantworten. Ich erkenne alle seine Freundschaft, —
waß sie ihm fruchtlos und überlästig von meiner Seite gewesen und noch ist, ist meine
Schuldt nicht, auch nicht einmal meine Sorge. gewiffermaffen; ale einen Feind liebe ich ibn. Es ift mahr, ich habe Dinge gethan, die mir selbst unerklärlich sind, und ihm noch unver-Kandlicher. "Ich sage aber so viel: Wenn ihre "begreifen konntet, so wollt' ich ungern der Saachen theilhaftig senn, vielweniger wollt' ich ein "Anfänger dazu senn. Gott hat sie an einen Drt gesett, den ihr in eurer Rhetorik nicht "findet, auch nicht in eurer Philosophie noch "Politif; derfelbe Ort heißt Glaube, in wel-"dem alle Dinge stehen, die wir weder sehen "noch begreifen konnen. Wer dieselben will "fichtbar, scheinlich und begreiflich machen, wie "ihr thut, der hat das Herzeleid und Beulen zu "Löhn, wie ihr auch habt, ohne unsern Wil-"len." Dieß sind Worte unsers Baters Luther an Melanchthon; ich lese diesen Kirchenlehrer mit ungemeiner Vertraulichkeit, und habe mir vorgenommen, alle seine Werke burch. angehen - weil ich hier nichts anders zu thun babe und nichts befferes für mich bep langer Beile ju thun weiß. Mein Gemuth ift Gottlob! febr ruhig und heiter, und in einem Gleichgewicht - - An diesem Gleichgewicht ift mir aber auch nicht gelegen ---

Frenlich, geliebtester Freund, ist unser Hetz der geößte Betrüger, und wehe dem, der sich auf selbiges verläßt. Diesem gebornen Lügner zum Trop bleibt aber Gott doch trem. Unser Herz mag uns wie ein eigennüßiger Laban so oft täuschen, als es will; so ist Er größer als unser Herz. Unser Herz mag uns verdammen und schelten, wie es will, ist es denn Gott, daß es uns richten kann? Ich will diese Materie einmal für allemal mit einem Verse schließen, den ich Sonntags mitgesungen:

Halt mir mein Gott die Augen zu, Kann ich nicht weiter sehen, Als was ich gegenwärtig thu, (auch das nicht immer) So las ich's gern geschehen. Kommt die Vernunft mit ihrer Junft, In ausgeschmückten Gründen So muß ich überwinden.

Viel Glück zu Ihrem neuen Rostgänger!— Ih danke für richtige Bestellung des aufgetragenen Grußes an Herrn Arend. Die Bedeutsung seiner Aufnahme schickt sich gut zu der Abssiche, warum ich es Ihnen aufgetragen. Es ziehen Wolfen zusammen, an Zeichendentern fehlt es nicht. Man lebt in einer Erwartung wichtiger Dinge. Sott wolle uns allen gnädig senn. Unser Wunsch geht sie vielleicht so nahe an als uns.

Eramer hat Passionsreden ausgegeben, deren Absicht ist, das ganze Leben unsers Peilan, des als ein beständiges Leiden vorzustellen. Ich habe allein die erste gelesen und sie nur gestern vom Suchbinder erhalten. Die Abschritte der-

selben waren wie die Theile einer Chrie oder die Uebergänge einer Ode in einander gestochten.

Ich werbe mir hiller's Spstem aller Bors bilder von Christo im alten Testament faufen. Ein Prediger in Schwaben, dem Gott die Stimme ju feinem Umt entzogen und ber in diesen betrübten Umftanden seine Zuflucht zu Gettes Wort genommen. Das allgemeine in feinem Spftem ist grundlich und brauchbar, Die Grunde darin muffen noch mehr entwickelt werben oder kounten es sepn, dies murde ju eis per beffern Unwendung und Beurtheilung feiner Bedanken dienen. Die Chrfurcht, die Bescheidenheit und Aufrichtigkeit machen mir bas Berg dieses Schriftstellers schäbbar; er schreibt baben mit viel Kurze und Nachdruck. Er hat mich nach des seeligen Bengels Schriften neugierig gemacht, um die ich mich auch befummern mochte ben Gelegenheit.

Besorgen Sie nicht, liebster Freund, daß ich mich zum Theologen sindiren werde; ungesachtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wennt ich hie und da ein Buch zu meiner Erweckung und zur Erweiterung auch meiner geistlichen Erstenntniß ausklauben kann. Ich schone meine Zeit, meine Augen und Sesundheit, so viel ich kann; und weil ich nicht nach meiner jesigen Werkassung für Brodt oder den Leib arbeitest

darf, so wird die Mühr nicht ganz verloren sehn; die ich auf Dinge wende, welche in den Ansgen der Welt für müssige und unbrauchbare Leute gehören.

Leben Sie wohl, ich umarme Sie herzlich und Ihre wertheste Frau, meine Freundin. Seyn Sie gesund und zufrieden. Man hat Sie für todt und misvergnügt hier ausgeschrieen. Ich habe alle diese Lügen so nachdrücklich als möglich widerlegt, indem ich Sie noch einmal so gesund und glücklich ausgeschrieen, als Sie sich felbst halten mögen. So muß man Lügen mit Lügen vertreiben. Es wird mir allemal lieb seyn, daß meine die Oberhand behalten wögen.

35. An feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 14. Marg 1759.

Jo benke heute zu Hrn. von Charmois zu gehen. So ungern ich es thue, so wünsche ich doch einige Nachricht ben ihm von dem junden Berens zu haben, der sich hier aushalten soll. Erfahre ich etwas, womit seinen Perren Brüdern gedient senn möchte, so würde ich Undaß nehmen, an Prn. Carl zu schreiben; sonst nicht. Ich danke dir für deine gutgemennte Ereinnerung, und werde sie in allen Dingen jederzeit gut ausnehmen; du wirst mir aber das

ben verstatten, daß ich ihr nur in so weit folg ge, als mem herz und die Umftande es mir erlauben werben. Gehe, mein lieber Bruder, deinen Weg gerade fort und mache dir aus feis nen fremden Angelegenheiten einige Bedenfliche keit. Gesest, daß man mich für undankbar und grob, oder was man will, auch allgemein erklärte, so laß dich nichts anfechten. Gewöh. ne dich fruhe als ein Christ gegen Menschen, furcht und Menschengefälligkeit ju streiten. Bare te bein Umt um Gottes willen ab, diene bei nem Rachften um Christi willen; bulde, entschaft dige, lebre, strafe, ermahne — donnere und träufele — sey ein braufender Rord und ein fäuselnder West. Erkennen wir uns immer als Werkzeuge einer boberen Sand, die obne 36m und Seinen Geift nichts thun tonnen, fo mo. gen wir uns selbst und Andern vorkommen, wie wir wollen. Wenn eine Mutter nicht einmal weiß, was die Natur in ihren Eingeweiden bildet, wie sollte unsere Vernunft etwas davon begreifen können, was Gott in uns wirft, wirk fen fann und will?

Mir gefällt es in meines Vaters Hause so gut, als in meiner Freunde. Ich kann dem ersteren so wenig helsen und zur Hand gehen, als den letteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu senn, als diesen; und ich kann und werde ihn nicht der te Ordnung zu leben, die man fich zu erschwingen bemüht, ist, wie ein selbstgewählter Gottesdienst, dem Herrn ein Gränel. Sie werden
sehen, wie viel Zeit Sie übrig behalten werden, wenn Sie sich aller Rebendinge, selbst in Ihrem jest erneuerten theologischen Studium,
entschlagen.

Sie haben mir viele dunkle Betrachtungen gemeldet, die sich auf lagia zu gründen scheinen, wodon ich nichts weiß. Was wollen Sie sagen, daß es schwer sen, die Unschuld zu retten? Wer hat Ihnen das schwere Geschäft aufgetragen? Das gehört für irrende Ritter, wie mir ein guter Freund öfters vorgerückt hat. Wessen Unschuld mennen Sie? Ihre eigene? Sind Sie derselben so gewiß, oder ist Ihnen so viel daran gelegen, unschuldig zu leiden? Sofrates sagte zu seiner Frau: Wünschest du lieber, daß ich schuldig leiden sollte? Anderer Leute Unschuld? Diese geht Sie noch weniger als Ihre eigene an.

Sie wissen, daß mein Brieswechsel langke aufgehört hat. Warum fällt es Ihnen so spat ein, mich darum zu ersuchen? In was hat er Veranlassung gegeben? Haben Sie etwa den Dienst schon aufgesagt, und mennt man, daß ich Sie aufrührerisch gemacht? Gesett, daß man mir auch dieß aufdürdete, was wäre mir daran gelegen? Es wird mir lieb senn, etwas

von Ihren Berlegenheiten und Ihrer jehigen Stellung in dem Sause zu wissen, wenn es der Mühe lohnt, die Feder dazu anzuseßen.

Was wollen Sie für große Unstalten zu Ihrem neuen Studium haben? Dren Leibbuder waren für mich hinlanglich. Das erfte lesen Sie und schmeden Sie schon, und wenn Sie solches als ein Christ lesen, so wird es Ih. nen als einem Gottekgelehrten mehr zu Statten fommen, als ein Auszug der besten Ausleger. Das zweite Buch mare Rogall's und Schulzens Gesangbuch. Sie kennen noch zu wenig unsere Kirchenpoesse; dieser Schatz liegt auf einem offenen Relde; bemungeachtet wenigen entbeckt und noch von wenigeren recht gebraucht. Da Sie ein Dichter find, fo sem dies Ihr claffischer. Das dritte ist die Sammlung von Enther's fleinen Schriften, Die Rambach heransgegeben. In diesem Buche finden Sie, über die Hauptlehmen unseres Glaubens, dieses Baters unserer Kirche anserlesenfte Gedanken und Erkarungen, die zugleich polemisch und praftisch find. Was für eine Schande für unfere Zeit, daß der Geist dieses Mannes, der unsere Kirche gegrändet, so unter der Asche liegt. Was für eine Gewalt ber Beredfamfeit, mas für ein Geift der Anslegung, was für ein Prophet! Wie gut wird Ihnen der alte Wein schmecken, and wie sollten wir uns unseres perdorbenen Geschmacks schämen! Was sind Montaigne und Baco, diese Abgötter des wißigen Frankreichs und tiefsinnigen Englands, gegen ihn!

Carpzovii Critica Sacra ist in Ihres Rachbars Bibliothef. Berbinden Sie die Lesung deffelben mit einem guten Buche über die Rirdengeschichte und besonders die Reformation, Das hebrå-Mosheim und Seckendorf etwa. ische und griechische mochte ich Ihnen gern, so viel ich fann, empfehlen, aber in benden Spraden nicht weiter zu gehen, als man nothig hat, Die Bibel fertig lefen ju tonnen. Wenn Sie höchstens vier Stunden die Woche diefen Spraden widmen, so werden Sie fpielend ben anhaltendem Fleisie ftarfer barin werben, als Sie gedacht. Er fordert das Werf unferer Sande ja das Werk unserer Sande fordert Er, wenn wir in Seinem Namen baran geben, und nicht unfern Ramen jum Endzweck unferer Dube machen. Gin Auge zugemacht, wenn wir scharf sehen und treffen wollen, mit Einfalt, das heißt mit Einem Auge gearbeitet, das auf den gerichtet ist, welcher der überaus große Lohn derselben senn wird.

Sie verlangen von mir einen Anffaß von französischen Redenkarten. Soll ich Ihnen Colfectaneen geben? Die habe ich nicht, und nüsen nicht, daher will ich auch keine machen. Das müssen Sie selbst durch eine kleine Anformerksamkeit im Leken, und daran wird es Ih-

nen nicht fehlen, sobald Sie weniger lesen werden. Ich glaube, daß es Ihnen noch mehr an den Grundsäßen der französischen Sprache als an Redensarten sehlt. Ich habe einen Anfang einer Sprachlehre zu Riga gemacht, bin aber nur bis auf die Lehre vom Pronomen gekommen, und ich hätte wohl Lust, diese Arbeit, die ich dem jungen Prn. Berens mitgetheilt, zu Ende zu bringen.

Dalten Sie mir meine Geschwäßigkeit zu gut, und glanden Sie, daß die Quelle davon eine wahre und herzliche Freundschaft ift. Ih. et Briefe werden mir sehr angenehm sepn; die Bachläßigkeit darin, die Sie sowohl, als mein unartiger Bruder, gegen; Ihre Freunde haben, ist immer ein Fehler gewesen, worüber ich mich aufgehalten. Wir wollen uns nicht auf Einsfälle oder große und seltene Empfindungen in unseren Briefen zu Gast bitten, sondern uns Scherz und Ernst einander gerade heraus schreisben, wie uns die Feder denselben eingiebt.

34. In J. G. Lindner, nach Riga, Schnigsberg, ben 10. Marg 1759.

Ich danke für Ihre gätige Zuschrift, die mich recht sehr erfrent. Mein Vater ist heute zum erstenmal alleis ausgegangen und läßt: Sie auf das zärtlichste grüßen. Ihre liebe

Mutter habe ich vorgestern Morgen besucht, zum Theil in Angelegenheiten Ihres herrn Bruders in Mietan; ich konnte nicht viel mit ihr reden, weil der Pastor da war. Sie hat mich gestern bitten laffen, fie mit nachstem Rachmittags zu besüchen, wo sie immer allein, welches ich auch thun werde. Ihre beiden Bruder haben an mich geschrieben, und ich habe ihnen mit dieser Post geantwortet. Ich freue mich herzlich über des herrn Doctors Befferung und munichte den Grunhofer anfriedner -Delfen Sie mit dazu. Run Ihr Saus voll tift, muß die Wirthin nicht franklich seyn. 90 wünsche, daß sie sich jest besier befinde. Gott fchenke Ihnen beiberfeits gute Gesundheit und helfe Ihnen alle Burden sowohl des Amts als - der Saushaltung tragen.

Ich freue mich über Herrn Berens Ankunft; und wünsche herzlich, daß seine eigene
Bufriedenheit und des ganzen Hauses ihre dadurch vollkommen senn möge. Ich habe keine Ursache von meinem Entschlusse abzugehen, den ich gefaßt, an ihn nicht zu schreiben — und seine Briese weder zu erbrechen noch zu beantworten. Ich erkenne alle seine Freundschaft, waß sie ihm fruchtlos und überlästig von meiner Seite gewesen und noch ist, ist meine Schuldt nicht, auch nicht einmal meine Sorge.

gewiffermaffen; als einen Feind liebe ich ihn. Es ift wahr, ich habe Dinge gethan, die mir selbst unerflärlich find, und ihm noch unver-Kandlicher. "Ich sage aber so viel: Wenn ihre "begreifen konntet, so wollt' ich ungern der Gaachen theilhaftig senn, vielweniger wollt' ich ein "Anfänger dazu senn. Gott hat fie an einen "Ort gesett, den ihr in eurer Rhetorif nicht "findet, auch nicht in eurer Philosophie noch "Politif; derselbe Ort heißt Glaube, in wel-"dem alle Dinge stehen, die wir weder sehen "noch begreifen können. Wer dieselben will "fichtbar, scheinlich und begreiflich machen, wie "ihr thut, der hat das Berzeleid und Beulen zu "Löhn, wie ihr auch habt, ohne unsern Wil-"len." Dieß find Worte unsers Baters Luther an Melanchthon; ich lese diesen Kirchenlehrer mit ungemeiner Vertraulichkeit, und habe mir vorgenommen, alle seine Werke burchzugehen — weil ich hier nichts anders zu thun babe und nichts befferes für mich ben langer Weile ju thun weiß. Mein Gemuth ift Gottlob! febr ruhig und heiter, und in einem Gleich. gewicht - - Un Diesem Gleichgewicht ift mir aber auch nicht gelegen ---

Frenlich, geliebtester Freund, ist unser Hetz der geößte Betrüger, und wehe dem, der sich auf selbiges verläßt. Diesem gebornen Lügner zum Trop bleibt aber Gott doch trem. Unser Herz mag uns wie ein eigennüßiger Laban so oft täuschen, als es will; so ist Er größer als unser Herz. Unser Herz mag uns verdammen und schelten, wie es will, ist es denn Gott, daß es uns richten kann? Ich will diese Materie einmal für allemal mit einem Verse schließen, den ich Sonntags mitgesungen:

Halt mir mein Gott bie Augen zu, Kann ich nicht weiter sehen, Als was ich gegenwärtig thu, (auch bas nicht immer) So laß ich's gern geschehen. Kommt die Vernunft mit ihrer Zunft, In ausgeschmückten Gründen So muß ich überwinden.

Viel Gluck zu Ihrem neuen Koftganger!— Ih danke für richtige Bestellung des aufgetragenen Grußes an Herrn Arend. Die Bedeutzung seiner Aufnahme schickt sich gut zu der Abssichen warum ich es Ihnen aufgetragen. Es ziehen Wolfen zusammen, an Zeichendeutern sehlt es nicht. Man lebt in einer Erwartung wichtiger Dinge. Gott wolle uns allen gnädig sehn. Unser Wunsch geht sie vielleicht so nahe an als uns.

Eramer hat Passionsreden ausgegeben, deren Absicht ist, das ganze Leben unsers Heilan, des als ein beständiges Leiden vorzustellen. Ich habe allein die erste gelesen und sie nur gestern vom Buchbinder erhalten. Die Abschritte der-

selben waren wie die Theile einer Ehrie oder die Uebergänge einer Ode in einander gestocheten.

Ich werde mir hiller's System aller Vorbilder von Chrifto im alten Testament faufen. Ein Prediger in Schwaben, dem Gott die Stimme ju seinem Umt entzogen und der in diesen betrübten Umständen seine Zuflucht zu Gottes Wort genommen. Das allgemeine in feinem Spftem ift grundlich und brauchbar, Die Grunde darin muffen noch mehr entwickelt werben oder konnten es fepn, dies murde ju eis ner beffern Unwendung und Beurtheilung feiner Bedanken dienen. Die Chrfurcht, die Bescheibenheit und Aufrichtigkeit machen mir bas Bers dieses Schriftstellers schäbbar; er schreibt das ben mit viel Kurze und Rachdruck. Er hat mich nach des seeligen Bengels Schriften neugierig gemacht, um die ich mich auch befummern mochte ben Gelegenheit.

Besorgen Sie nicht, liebster Freund, daß ich mich zum Theologen sindiren werde; ungesachtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wennt ich hie und da ein Buch zu meiner Erweckung und zur Erweiterung auch meiner geistlichen Erstenatniß ausklauben kann. Ich schone meine Zeit, meine Augen und Sesundheit, so viel ich kann; und weil ich nicht nach meiner jesigen Wersassung für Brodt oder den Leib arbeitest

darf, so wird die Dube nicht gang vertoren febn; die ich auf Dinge wende, welche in ben Ansgen den der Welt für muffige und unbrauchbare Lente gehören.

Leben Sie wohl, ich umarme Sie herzlich und Ihre wertheste Fran, meine Frenndin. Sepn Sie gesund und zufrieden. Man hat Sie für todt und misvergnügt hier ausgeschrieen. Ich habe alle diese Lügen so nachdrücklich als möglich widerlegt, indem ich Sie noch einmal so gesand und glücklich ausgeschrieen, als Sie sich selbst halten mögen. So muß man Lügen mit Lügen vertreiben. Es wird mir allemal lieb sepn, daß meine die Oberhand behalten mögen.

## 35. An feinen Brubernad Riga,

Ronigeberg, ben 14. Mars 1759.

in gehen. So ungern ich es thue, so muniche ich doch einige Rachricht ben ihm bon bem jungen Berens zu haben, der fich hier aufhalten soll. Erfahre ich etwas, womit seinen herren Brüdern gedient sepn möchte, so würde ich Ans

, an Orn. Carl ju fchreiben; fonft baufe bir fur beine gutgemennte Ere nb werbe fie in allen Dingen jesufnehmen; bu wirft thir aber ba-

ben verkatten, daß ich ihr nur in so weit folg ge, als mein herz und die Umftande es mir erlauben werden. Gehe, mein lieber Bruder, deinen Weg gerade fort und mache dir aus feis nen fremden Angelegenheiten einige Bedenfliche keit. Geset, das man mich für undankbar und grob, oder was man will, auch allgemein erklarte, so laß dich nichts anfechten. Gewöh. ne dich fruhe als ein Christ gegen Menschen, furcht und Menschengefälligkeit ju fireiten. Barte dein Umt um Gottes willen ab, diene bei nem Rachften um Christi willen ; bulde, entschult dige, lebre, strafe, ermahne — donnere und träufele — sen ein brausender Rord und ein fäuselnder West. Erkennen wir uns immer als Werkzeuge einer höheren Sand, die ohne 360 und Seinen Geift nichts thun fonnen, fo mo. gen wir uns selbst und Andern vorkommen, wie wir wollen. Wenn eine Mutter nicht einmal weiß, was die Natur in ihren Eingeweiden bildet, wie follte unsere Vernunft etwas davon beareifen können, mas Gott in uns wirft, wiri fen fann und will?

Mir gefällt es in meines Vaters Hause so gut, als in meiner Freunde. Ich kann dem ersteren so wenig helsen und zur Hand gehen, als den letzteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu senn, als diesen; und ich kann und werde ihn nicht vers

laffen. Er ift nicht neugierig, alle meine Verstenüpfungen zu wissen, und ich bin nicht im Stande, ihm mehr davon zu sagen, als er weiß. Es ist mir lieb, daß er darüber so gleiche gültig und ruhig ist, als ich bin.

Ich sagte gestern bem Diaconus B.. gang gleichgültig, daß es mir nicht leid thate, here über gereist zu senn. Er sagte mir kurz, aber mit viel Rachdruck: Ach, das gehört in einen ewigen Plan! Das Unvermuthete dieser Antwort rührte mich recht ties. Freylich ist unser Leben ein ewiger Plan, und alle Handlungen vesselle termini medii einer Schlußfolge. Freylich hat er uns von Ewigseit her geliebt. — Laß alle unsere Anschläge als Sperlinge auf die Erbe fallen.

36. An J. G. Linbner, nach Riga-

Königsberg ben 21. Marz 1759.

jungen B. zu sprechen, habe ihn aber noch nicht auffinden können. Es ist mir unendlich viel daran gelegen, ihn selbst zu sehen, und mich nach seinen Umständen zu erkundigen. Ich habe gehört, daß er alle seine Zeit and bffentlichen Dertern zubringe. Er hat durch einen Irrthum seinen Bruder Christoph gewaltig beweint, weil er die Rachricht von des jungen Schwarz

Schwarz Tobe auf den ersteren misverstanden. Dieser Umstand von seiner Zärtlichkeit macht mir noch einige Possnung, da ich weiß, daß dieser Bruder ihn gleichfalls vorzüglich ge-liebt.

Ţ

Sie sehen, liebster Freund, warum ich heute noch nicht an die Herren B.... schreis ben fann; weil ich noch nichts in Ansehung ihres Bruders Ihnen melden fann, dessen Schicksal mir sehr zu Herzen geht. Ich werde nicht eher schreiben, als bis ich Ihnen einige Genugthung über feine Umstande geben fann. -Får Ihre Einleitung in seine Briefe bin ich Ihnen fehr verbunden. Bas Sie heftigkeit in unferes Freundes Zuschriften nennen, fenne ich nicht. Ich sehe alles als eine Wirkung seiner Freundschaft an, und diese als ein Geschenk fowohl als eine Prufung Gottes. Er droht oder verspricht mir, mich nicht aus dem Gesichte ju verlieren; ich ihn und sein Haus auch gewiß nicht. Er soll sich aber um mich so wenig bekummern, als ich um ihn. Ich gonne ihm seine Geschäfte, und er soll mir meine Duße gonnen., Last ihn Gott danken, daß er arbeiten kann, und ich bin ihm für die Ruhe, die er mir giebt, eben so viel schuldig. Pralen und triumphiren muß er nicht. Doch diesen Spruch versteht er eben so wenig mitten im Gewühl feiner Arbeiten, als Ervesus unter feinen Reicha

thumern, was ein wahnsinniger Grieche zu ihm sagte.

Alle seine Briese, die er mir geschrieben hat, und noch schreiben kann, selbst diesenigen, die er nicht im Stande ist, zu Papier zu bringen, habe ich schon gelesen und auswendig gewußt, ehe ich einen Schritt aus England gesest. Also bedaure ich recht sehr die Rächte, die er darüber zugebracht, sie sind für mich versloren — für ihn selbst aber nicht. Sie werden ihm vergolten werden, und er wird den Rußen selbst davon einmal genießen können, den er mir jest zugedacht hat. Sein eigener Sewinn aber wird immer der meinige seyn.

Unser Freund ist ein guter Botanist; er versteht sich auf Blumen und Pflanzen. Seine Augen und Nase sind für dieses Feld gemacht — seine Decocte und Säste sind herrlich in ihrer Art. Im mineralischen Reich aber ist er ein Fremding, und ein Chymist wird er niemals werden. Wozu man Stoffe und Pfunde von den erstern nöthig hat, das fann der letzte mit Granen und Quentchen von Mercur und Antimonium ausrichten. Wahrheiten sind Metalle, die unter der Erde wachsen. Graben mag er nicht — das allein heißt arbeiten, man mag es mit einem Pfluge oder Spaten thun; ungeachtet diese Arbeit in nichts besteht, als Wegränzen der Erde und Schwisen des Antlises. —

Unser Freund verlangt, ich soll alle seine Briefe nach dem Buchstaben nehmen. Was er mir vom Loch vorsagt, wo nicht Sonne nicht Mond scheint, und wohin er mich zu meiner Besserung will setzen lassen — wenn ich das auch nach dem Buchstaben nehmen soll, so ware das alberner und kindischer von ihm gedacht und geschrieben, als mir je etwas in meinem ganzen Lebenslauf entfahren senn mag. Lieber Herr Magister, wie heißt folgende Figur in ber Rhetorif: "Um nicht hunger zu fterben, bat-"ten Sie die Bibel nothig, um fich zu überwinden, herzukommen." Soll das nicht ein bysteron proteron von einer Metathesis senn? Hat er nicht schreiben wollen: Um nicht hungers zu sterben, hatte ich nothig gehabt, wieder zurückzukommen; um mich zu überwinden aber, die Bibel. Dieß hat er in Gedanken gehabt. — Das ist auch wahr. Was er in der Kigur redet aber, noch wahrer, und ich laffe es ben den Worten, so falsch des Autors Sinn gewesen senn mag: daß meinen hunger nichts anders als dieses Buch gestillt, daß ich es wie Johannes geschluckt, und die Sußigkeit und Bitterfeit beffelben geschmeckt habe - und daß ich mehr Ueberwindung zu meinem Entschluß nothig gehabt, als ihm mein Lebenslauf sagt, ich ihm selbst jemals sagen kann und werde. Das weiß derjenige besser, der nicht nur Derzen, sondern auch Nieren prüft — diese Absonderungsgefässe unserer natürlichen Unreinigkeiten 2c. — besser sage ich, als ich selbst und er.

Ob meine Gedanken mit den seinigen nicht besser håtten einschlagen können ohne Verletung meines Gewissens? Wenn das eine Aufgabe ist, so last ihn einen Preiß darauf seten, daß ich weiß, wie viel ich mit meiner Arbeit verdiene. Ich soll mich rechtsertigen — — das werde ich nicht, wenn ich es auch noch so gut könnte. Mit seinen Anklagen kommt er auch zu spät, und wird nichts damit für sich selbst noch wider mich ausrichten. Ein Seist zum niederreißen, nicht zum banen, darin besteht der Ruhm eines Hume. Unser niederreißen und banen — alles hat seine Zeit, so eitel wie es ist.

Ein frommer Mensch ist also ein unbrauchbarer und undankbarer — weil ich es bin. Unbankbarkeit wurde nur in Aegypten wie ein
Verbrechen bestraft; große Leute lassen ihre unbankbaren Clienten mit einem gedruckten Briefe jest lausen und bekümmern sich nicht um sie.
Unbrauchbar — schrieen die Glieder über den Magen. Wenn ich zu Journalen, Prännmerations. Werken und Handlungsbüchern unbrauchbar bin — wenn mich die Welt wie ihren Auskehricht ansieht; desso bester für mich.
Ohne die Mühe einer Martha, das beste Theil!

36 kann und will arbeiten — und habe

gearbeitet — aber wie ein unnüßer Anecht: am liebsten für meine Freunde und Wohlthäter — nicht wie ein Heide und Zöllner — die haben ihren Lohn dahin: Ehre und Undank.

Weil man das Vertrauen zu Ihnen hat mich auszuholen oder deutlicher zu verstehen, so will ich noch einige Erinnerungen bitten un-- ferm Freunde zu Gemuth zu führen. Er bleibt immer ben feinem Gesichtspunkt und furchtet Ady, so bald er denselben verliert, daß alles das ben mit verschwinde, weil er sich selbst darin nicht mehr zurückgeworfen findet. Ich kenne feine Lage so genau, weil ich selbst darin gewesen bin; ich fenne die Befremdung, die Biefte, worein wir gerathen, wenn wir aus ber Sclaveren unserer Leidenschaften ausgehen, und durch wie viel Fragengesichter wir eingeschreckt were den. — Last ihn doch nur ben allen den grunde lichen Entbecfungen, Die er über mein Berg gemacht, in seinen eigenen Busen fublen, und kich so gut für einen Mischmasch von gropem Geiste und elendem Tropfe erkennen, als er mich mit viel Schmeichelen und Treuherzig. keit erklart. Ift er nicht ein Mensch so gut wie ich — und dazu mein Freund, der nachste? Sollten ihn diese einfältigen Vorstellungen nicht surudführen — Wenn ich ihm zu schlecht zu dieser Parallel bin, hat er nicht Bruder, deren Bruder er ift, und die er lobt und schilt? Sein

Herz mag uns wie ein eigennühiger kaban so oft täuschen, als es will; so ist Er größer als unser Herz. Unser Herz mag uns verdammen und schelten, wie es will, ist es denn Gott, daß es uns richten kann? Ich will diese Materie einmal für allemal mit einem Verse schließen, den ich Sonntags mitgesungen:

Halt mir mein Gott die Augen zu, Kann ich nicht weiter sehen, Als was ich gegenwärtig thu, (auch das nicht immer) So laß ich's gern geschehen. Kommt die Bernunft mit ihrer Junft, In ausgeschmückten Gründen So muß ich überwinden.

Viel Gluck zu Ihrem neuen Koftgänger!— Ih danke für richtige Bestellung des aufgetragenen Grußes an Herrn Arend. Die Bedeutmag seiner Aufnahme schickt sich gut zu der Abssichen warum ich es Ihnen aufgetragen. Es ziehen Wolfen zusammen, an Zeichendentern fehlt es nicht. Man lebt in einer Erwartung wichtiger Dinge. Gott wolle uns allen gnädig senn. Unser Wunsch geht sie vielleicht so nahe an als uns.

Eramer hat Passionsreden ausgegeben, der ren Abschtist, das ganze Leben unsers Heilandes als ein beständiges Leiden vorzustellen. Ich habe allein die erste gelesen und sie nur gestern vom Buchbinder erhalten. Die Abschnitte derselben waren wie die Theile einer Chrie oder die Uebergänge einer Ode in einander gestochten.

Ich werde mir Hiller's Spstem aller Vors bilder von Chrifto im alten Testament faufen. Ein Prediger in Schwaben, dem Gott die Stimme ja feinem Umt entzogen und ber in Diesen betrübten Umftanden seine Buflucht gin Gottes Wort genommen. Das allgemeine in feinem Spftem ist grundlich und brauchbar, bie Grunde darin muffen noch mehr entwickelt werben oder konnten es sepn, dies murde ju eis ner beffern Unwendung und Beurtheilung feiner Bedanken dienen. Die Chrfurcht, die Bescheidenheit und Aufrichtigkeit machen mir bas Berg dieses Schriftstellers schäbbar; er schreibt das ben mit viel Kurze und Nachdruck. Er hat mich nach des seeligen Bengels Schriften neugierig gemacht, um die ich mich auch bekummern mochte ben Gelegenheit.

Besorgen Sie nicht, liebster Freund, daß ich mich zum Theologen studiren werde; ungesachtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wennt ich hie und da ein Buch zu meiner Erweckung und zur Erweiterung auch meiner geistlichen Erstenutuiß ausklauben kann. Ich schone meine Zeit, meine Augen und Sesundheit, so viel ich kann; und weil ich nicht nach meiner jeßigen Wersassung für Brodt ober den Leib arbeites

darf, so wird die Wühr nicht ganz verloren sein; die ich auf Dinge wende, welche in den Unsgen der Welt für mussige und unbrauchbare Leute gehören.

Leben Sie wohl, ich umarme Sie herzlich und Ihre wertheste Frau, meine Freundin. Seyn Sie gesund und zufrieden. Man hat Sie für todt und misvergnügt hier ausgeschrieen. Ich habe alle diese Lügen so nachdrücklich als möglich widerlegt, indem ich Sie noch einmal so gesund und glücklich ausgeschrieen, als Sie sich felbst halten mögen. So muß man Lügen mit Lügen vertreiben. Es wird mir allemal lieb seyn, daß meine die Oberhand behalten mögen.

35. In feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 14. Marg 1759.

Jo denke heute zu Hrn. von Charmois zu gehen. So ungern ich es thue, so wünsche ich doch einige Nachricht ben ihm von dem junden Berens zu haben, der sich hier aushalten soll. Erfahre ich etwas, womit seinen Perren Brüdern gedient senn möchte, so würde ich Andlassen, an Prn. Carl zu schreiben; sonst nicht. Ich danke dir für deine gutgemennte Ereinerung, und werde sie in allen Dingen jesderzeit gut ausnehmen; du wirst mir aber das

sey verkatten, daß ich ihr nur in so weit folg ge, als mem herz und die Umfande es mir erlauben werden. Gebe, mein lieber Bruder, beinen Weg gerade fort und mache dir aus feis nen fremden Ungelegenheiten einige Bedenfliche keit. Geset, das man mich für undankbar und grob, oder was man will, auch allgemein erflarte, so laß dich nichts anfechten. Gewöh. ne bich frube als ein Christ gegen Menschen. furcht und Menschengefälligfeit ju ftreiten. Barte bein Umt um Gottes willen ab, diene beis nem Rachften um Christi willen; bulde, entschult dige, lebre, strafe, ermahne — donnere und träufele - sev ein brausender Rord und ein fanselnder West. Erkennen wir uns immer ale Werkzeuge einer hoheren Sand, die ohne 36m und Seinen Geist nichts thun konnen, so mogen wir uns selbst und Andern vorkommen, wie wir wollen. Wenn eine Mutter nicht einmal weiß, mas die Ratur in ihren Eingeweiden bilbet, wie follte unfere Vernunft etwas davon begreifen konnen, mas Gott in uns wirkt, wirk fen kann und will?

Mir gefällt es in meines Vaters Hause so gut, als in meiner Freunde. Ich kann dem ersteren so wenig helsen und zur Hand gehen, als den letzteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu senn, als diesen; und ich kann und werde ihn nicht der laffen. Er ift nicht neugierig, alle meine Verstenkpfungen zu wissen, und ich bin nicht im Stande, ihm mehr davon zu sagen, als er weiß. Es ist mir lieb, daß er darüber so gleiche gültig und ruhig ist, als ich bin.

Ich sagte gestern dem Diaconus B.. gang gleichgültig, daß es mir nicht leid thate, here über gereist zu seyn. Er sagte mir kurz, aber mit diel Rachdruck: Ach, das gehört in einen ewigen Plan! Das Unvermuthete dieser Antwort rührte mich recht ties. Freylich ist unser Leben ein ewiger Plan, und alle Handlungen desselben termini medii einer Schlußfolge. Freylich hat er uns von Ewigseit her geliebt. — Laß alle unsere Anschläge als Sperlinge auf die Erde fallen.

36. An J. G. Linbner, nach Riga.

Königsberg ben 21. Marg 1759.

jungen B. zu sprechen, habe ihn aber noch nicht auffinden können. Es ist mir unendlich viel datan gelegen, ihn selbst zu sehen, und mich nach seinen Umständen zu erkundigen. Ich habe gehört, daß er alle seine Zeit an dffentlichen Oertern zubringe. Er hat durch einen Irrthum seinen Bruder Christoph gewaltig deweint, weil er die Rachricht von des jungen Schwarz

Schwarz Tode auf den ersteren misverstanden. Dieser Umstand von seiner Zärtlichkeit macht mir noch einige Hoffnung, da ich weiß, daß dieser Bruder ihn gleichfalls vorzüglich gesliebt.

10 grade

Sie sehen, liebster Freund, warum ich heute noch nicht an die Herren B.... schreis ben kann; weil ich noch nichts in Ansehung ihres Bruders Ihnen melden fann, dessen Schidfal mir sehr zu Herzen geht. Ich werde nicht eher schreiben, als bis ich Ihnen einige Genugthuung über feine Umstande geben fann. -Fur Ihre Einleitung in seine Briefe bin ich Ihnen fehr verbunden. Bas Sie heftigkeit in unferes Freundes Zuschriften nennen, kenne ich nicht. Ich sehe alles als eine Wirkung seiner Freundschaft an, und diese als ein Geschenk fowohl als eine Prufung Gottes. Er droht ober verspricht mir, mich nicht aus dem Gesichte zu verlieren; ich ihn und sein Haus auch gewiß nicht. Er soll sich aber um mich so wenig bekümmern, als ich um ihn. Ich gonne ihm seine Geschäfte, und er soll mir meine Duße gonnen., gaßt ihn Gott danken, daß er arbeiten kann, und ich bin ihm für die Ruhe, die er mir giebt, eben so viel schuldig. Pralen und triumphiren muß er nicht. Doch diesen Spruch versteht er eben so wenig mitten im Gewühl feiner Arbeiten, als Eroesus unter seinen Reicha

thumern, was ein wahnsinniger Grieche zu ihm sagte.

Alle seine Briefe, die er mir geschrieben hat, und noch schreiben kann, selbst diejenigen, die er nicht im Stande ist, zu Papier zu bringen, habe ich schon gelesen und auswendig gewußt, ehe ich einen Schritt aus England gesetzt. Also bedaure ich recht sehr die Rächte, die er darüber zugebracht, sie sind für mich versloren — für ihn selbst aber nicht. Sie werden ihm vergolten werden, und er wird den Rußen selbst davon einmal genießen können, den er mir jest zugedacht hat. Sein eigener Sewinn aber wird immer der meinige sepn.

Unser Freund ist ein guter Botanist; er versteht sich auf Blumen und Pflanzen. ne Augen und Rase find fur dieses Keld gemacht — seine Decocte und Safte sind herrlich in ihrer Art. Im mineralischen Reich aber ift er ein Fremdling, und ein Chymist wird er niemals werden. Wozu man Stoffe und Pfunde von den erstern nothig hat, das fann der lette mit Granen und Quentchen von Mercur und Antimonium ausrichten. Wahrheiten find Metalle, die unter ber Erde wachsen. Graben mag er nicht — das allein heißt arbeiten, man mag es mit einem Pfluge ober Spaten thun, ungeachtet diese Arbeit in nichts besteht, als Wegranmen der Erde und Schwißen des Antliges. —

Unser Freund verlangt, ich soll alle seine Briefe nach dem Buchstaben nehmen. Was er mir vom Loch vorsagt, wo nicht Sonne nicht Mond scheint, und wohin er mich zu meiner Besserung will setzen lassen — wenn ich bas auch nach dem Buchstaben nehmen soll, so ware das alberner und kindischer von ihm gedacht und geschrieben, als mir je etwas in meinem ganzen Lebenslauf entfahren senn mag. Herr Magister, wie heißt folgende Figur in der Rhetorif: "Um nicht Hunger zu sterben, hat-"ten Sie die Bibel nothig, um fich zu überwinden, herzukommen." Soll das nicht ein bysteron proteron von einer Metathesis senn? Sat er nicht schreiben wollen: Um nicht hungers zu sterben, hatte ich nothig gehabt, wieder zurückzukommen; um mich zu überwinden aber, die Bibel. Dieß hat er in Gedanken gehabt. — Das ist auch wahr. Was er in der Figur redet aber, noch wahrer, und ich laffe es ben den Worten, so falsch des Autors Sinn gewesen senn mag: daß meinen hunger nichts anders als dieses Buch gestillt, daß ich es wie Johannes geschluckt, und die Sußigkeit und Bitterfeit desselben geschmeckt habe — und daß ich mehr Ueberwindung zu meinem Entschluß nothig gehabt, als ihm mein Lebenslauf sagt, ich ihm selbst jemals sagen kann und werde. Das weiß derjenige besser, der nicht nur Herzen, sondern anch Nieren prüft — diese Absonderungsgefässe unserer natürlichen Unreinigkeiten 20. — besser sage ich, als ich selbst und er-

ob meine Gedanken mit den seinigent nicht besser hätten einschlagen können ohne Verletung meines Sewissens? Wenn das eine Aufgabe ist, so laßt ihn einen Preiß darauf seßen, daß ich weiß, wie viel ich mit meiner Arbeit verdiene. Ich soll mich rechtsertigen — das werde ich nicht, wenn ich es auch noch so gus könnte. Mit seinen Anklagen kommt er auch zu spät, und wird nichts damit für sich selbst noch wider mich ausrichten. Ein Seist zum niederreißen, nicht zum bauen, darin besteht der Ruhm eines Hume. Unser niederreißen und bauen — alles hat seine Zeit, so eitel wie es ist.

Ein frommer Mensch ist also ein unbrauchbarer und undankbarer — weil ich es bin. Undankbarkeit wurde nur in Aegypten wie ein
Verbrechen bestraft; große Leute lassen ihre undankbaren Clienten mit einem gedruckten Briefe jett lausen und bekümmern sich nicht um sie.
Unbrauchbar — schrieen die Glieder über den Masgen. Wenn ich zu Journalen, Pränumerations. Werken und Handlungsbüchern unbrauchbar bin — wenn mich die Welt wie ihren Auskehricht ansieht; desso besser für mich.
Ohne die Mühe einer Wartha, das besse Theil!

Ich kann und will arbeiten — und habe

gearbeitet — aber wie ein unnüßer Anecht: am liebsten für meine Freunde und Wohlthäter — nicht wie ein Heide und Zöllner — die haben iheren Lohn dahin: Ehre und Undank.

Weil man das Vertrauen zu Ihnen hat mich auszuholen oder deutlicher zu verstehen, so will ich noch einige Erinnerungen bitten un-- ferm Freunde ju Gemuth ju führen. Er bleibt immer ben seinem Gesichtspunkt und fürchtes Ady, so bald er denselben verliert, daß alles daben mit verschwinde, weil er sich selbst darin nicht mehr zurückgeworfen findet. Ich fenne feine Lage so genau, weil ich selbst darin gewesen bin ; ich fenne die Befremdung, die Biefte, worein wir gerathen, wenn wir aus der Sclaveren unserer Leidenschaften ausgehen, und durch wie viel Frakengesichter wir eingeschreckt were den. — Last ihn doch nur ben allen den grund. lichen Entdeckungen, die er über mein Berg gemacht, in seinen eigenen Busen fuhlen, und sich so gut für einen Mischmasch von gro-Bem Geiste und elendem Tropfe erkennen, als er mich mit viel Schmeichelen und Treuherzig. keit erklart. Ist er nicht ein Mensch so gut wie ich — und dazu mein Freund, der nachste? Sollten ihn diese einfältigen Vorstellungen nicht zuruckführen — Wenn ich ihm zu schlecht zu dieser Parallel bin, hat er nicht Bruder, deren Bruder er ist, und die er lobt und schilt? Sein

Lob und Tadel ist aber partenisch, er liebt Geschenke so gern, als er sie giebt.

Laßt ihn aufhören so einen großen Lärm mit meinem Beten, Händefalten, Beichten ic. zu machen. Arbeite; was hast du mit der Moralität meiner Handlungen zu thun? So reden nicht Frenkoe untereinander, sondern der Herr mit seinen Sclaven. Wahrheiten kommen uns grob vor, wie die Zeichnungen der Natur, ohne es zu senn; Lügen hingegen sind gedrechselt und polirt für das Auge, wie die Werke der Kunst, und sind ungehobelt.

Behalten Sie nur so viel Religion zur Noth — — dieß ist ein weiser Rath, wie Hiobs Weibes ihrer, die nicht Gott wollte gesucht, sondern gesegnet haben. Cartes kannte die Kunst, er vergaß und leugnete alles und hielt nichts für Wahrheit — ausser dem schlauen Kunsigriff, einen Catechismum und sein eigen Selbst als zwen wichtige Wahrheiten zum Grunde zu lezgen. Cartes hat die Wahrheit nicht gefunden, niemals geliebt, auch niemals erkennen können. Diese Wethode, wie er sie nennt, ist gut zu einem Project und Wirbelsossem.

Arbeiten zu suchen — die Mühe darf man sich nicht geben. Aus Gefälligkeit habe ich sie gesucht, oder mich suchend gestellt. Arbeit suchen ist ein eben so ängstlich Ding als die Luft erst suchen wollen, die man schöpfen soll.

Last unfern Freund doch juruck denken auf die Begriffe, die er ehemals, von Handelssachen Wenn es uns in irdischen Dingen so geht, wie wird es in geistlichen Dingen gehen? Der irdische Mensch, der naturliche, vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Thorheit — ein Aergerniß. Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nuße und hat die Verheißung auch des gegenwärtigen Lebens, gesett, daß uns jenes nur alsdann anginge, wenn wir keinen andern Rath mehr in diesem wüßten. Ich kenne Sichtel und Bohme so wenig, wie unser Freund; sie sind Menschen gewesen, das ist genug für mich. Gottes Wort und Gottes Werk ift alles, worauf ich mich gründe, dem ich glaube. - Lucrez singt: die Gotter find Schlafmuben, und Spinoza: Mechanismus, was ihr Gott zuschreibt. Unstatt daß Mose schreibt: Am Unfang schuf Gott, beweist Buffon: Um Anfang fiel ein Comet auf die Sonne, daß die Stude davon flogen.

Wenn unser Freund meine jesige Gemüthsverfassung für sehr bedauernswürdig ansieht, so soll er meine Schwärmeren nicht als ein alienum quid ansehen, das ihn nicht befallen könne. Unruhig darf er für mich nicht senn; ist ihm mit meiner Zufriedenheit gedient, so genieße ich sie jest, und werde sie in jeder Veränderung meines Schicksals haben, das ich

Gott empfohlen senn laffe, und in deffen Schook alle meine Gorgen liegen. — Ein Pardel bin ich, seine Seife wird meine Fleden nicht anbers machen. Ein Hofmann, wie er, erniebrigt sich sehr bis auf meine Geschwure, seine hunde werden mir felbige nicht heil leden. Wenn man nichts anders als Sonden zu branden weiß; es gehören auch Pflaster und Bal-Alle Schmeichelenen, die er mir sam dazu. macht, thun mir weher, als seine beißenden Einfälle. Das sind Sonden, mit denen er fühlen will, ob ich noch ben gesunder Bernunft bin und Chrgeit befige. Wenn ein Enthusiaft ein Thor ist, so fragen Sie ihn ben guter Laune, ob er nicht bisweilen sich selbst in seinen Absichten und besten Werken dafür erkennen muß. Ob ich die neueste Secte — oder Er das größte Haus aufrichtete: sottise de deux parts. Die Menschen lieben - bas beißt fur sie leiden, um ihrentwillen gefreuzigt werden. Die beste Parten also, die man ergreifen fann, if, um Gottes willen arbeiten; leben, weil er es fo haben will, arbeiten weil er es so haben will; ruhen — Wenn er ja wissen will, was ich jest thue; so sagen Sie ihm, daß ich lutheristre; es muß boch was gethan fenn. Dieser ebentheuerliche Monch sagte zu Augsburg: Hie bin ich ich kann nicht anders. Gott helf mir, Amen ! Mein alter Vater erholt sich Gottlob; von

Sage zu Tage. Ungeachtet ich ihm zu nichts nube bin, kann er meiner nicht entbehren. Ich fann und werde ihn daher nicht verlaffen. Dieß ift jest mein Beruf, ihn zu warten und ein wenig durch meine Gesellschaft zu pflegen. es Gottes Wille, so werde ich eben so geschwind zu meinen Freunden zurücklaufen, als ich ihnen entwischt bin — sie mogen mich gerne sehen oder nicht - daran ist mir nichts gelegen. Wollen sie mich einlassen — gut — wol-Ien sie nicht — geh ich weiter. Ift es nicht Gottes Wille, so werden alle Stricke nichts helfen. Nicht mein Bogen, der reicht nicht bis an Gottes Thron, wenn ich auch Gebet auf Gebet abdrucken konnte, nicht mein Arm — nicht feine Briefe, nicht feine Executions- Befehle werden mir hier ein Stuck Erde erwerben, geschweige jenes gand der Berheißung. Gebet und das meinige, seine Arbeitsamfeit und Frengebigkeit, und meine Unbrauchbarkeit und Undankbarkeit, seine Gerechtigkeit und meine Beichten sind nicht die Schlussel weber ju Solle noch ju himmel. Die find in Davids Sand. Bitten Sie ihn , daß er davon funftig nicht ein Wart rede. Sat er Recht, so laßt ihn den Lohn davon erwarten. Hab ich Unrecht, so verlasse ich mich auf Gnade. Gnade geht ben großen Herren vor Recht — er lobt den ungerechten Saushalter, weil er flug mar;

und Er allein macht die Albernen klug — und lehrt die Elenden recht.

Daß ich an feine Traume glaube, fann ibmmeine ganze Aufführung zeigen. Wenn er fich darum erkundigen will, und unpartenisch davon urtheilen, so murde er leicht urtheilen konnen, daß ich ganz entgegengesett gehandelt haben wurde, wenn ich mich auf Dinge grundete, die über meine Ginne und Begreiflichkeit find. Ich bin ein Myops - das muß mir nahe kommen, was ich sehen soll — alles, was ich noch sehe, geschieht aber Gottlob! noch durch naturliche Augen. Mein Geficht ift furgsichtiger, aber aushaltender — — es konnte besser fenn. 3ch will es lieber schonen und kein Autor werden, als mich auf die Kunfte eines hile mers und Taylors verlassen, mich bazu vorzu= bereiten, oder den Schaden zu erseten.

Mein Lebenslauf läßt sich nicht burchblättern— und mit Eckel lesen. Einem Freunde zu Gefallen, muß man nicht so eckelhaft
senn. Er kann von meinem Vertrauen schlies
ßen, daß ich selbigen dem Zufall, ihm in die Hände zu gerathen, überlassen. Herr B...
wird noch Zeit nöthig haben und ganz andere Erfahrungen, als er bisher gehabt oder kennt,
whe er vieles darin, so wie in meinen Bries
fen, verstehen kann. Fleisch und Blut sind Hopothesen — Der Geist ist Wahrheit.

Ihre Geduld wird ansreißen, geliebtester Freund! Ich werde Sie kunftig mit dergleichen Briefen verschonen. Rurg und rund. Der Bescheid ist der. Ich bin ihnen bisher unbrauchbar gewesen und bin es noch; daher ist es mir lieb, daß ich wenigstens nicht im Wege bin — und dieß wurde gewiß senn, wenn mich Gott nicht herausgerissen hatte. Jest gehe ich meinem alten Bater zur Seite, und frage nicht darnach, wie viel Abbruch oder Vortheil ich ihm schaffe. Gott erhalte ihn; so lange er in den jetigen Umftanden ift, fehlt ihm ein Gohn, ein folder Mussigganger und durchfahrender Ropf, wie ich bin. In dieser Verfassung kann ich nichts ordentliches anfangen, und werde es auch nicht. Was mir Gott jeden Tag zuschneis det, will ich thun, wie es mir in die Hand fällt. Ich bete und arbeite, wie ein Christ, wie ein Pilgrim, wie ein Goldat zu Friedenszeiten. Meine Bestimmung ift weber zu einem Rauf. Staats - noch Weltmann. Ich bin nichts und kann zur Roth Allerley senn. Bibellesen und Beten ift die Arbeit eines Christen, wie Romane und der Puttisch, eines Stuters. Jedes Buch ist mir eine Bibel und jedes Geschäft ein Gebet. Dieß sind keine Einfälle -Das Pfund ist von Gott, der Gebrauch desfelben von Gott, der Gewinn gehort ihm. Meine Geele in seiner Sand mit allen moralischen Mängeln und Grundkrümmen derselben. Ih.
re Richtigkeit ist das Werk eines Geistes, etnes Schöpfers, eines Erlösers; und sie gerade
und gesund zu machen, gehört weder für mich
noch meinen Freund; gehört auch nicht für diesen Leib und für dieses Leben. Staub, Erde
und Asche werden wir dren werden und sind es
schon. Ich sterbe täglich.

Ihre liebe Mama habe ich gestern besucht. Sie ist gesund. Sie meldete mir, daß der sungere Herr Bruder aus Grünhof fort ware— Ich zweiste daran. Melden Sie mir doch.

Ich umarme Sie herzlich in Gesellschaft meines lieben Alten, der Ihren Brief mit Vergnügen selbst gelesen.

37. An feinen Bruber nach Riga.

Königsberg, ben 31 Marz 1759.

Herzlich lieber Bruder, dein Brief macht mich unruhig. Ich kann die Ursache davon nicht verstehen. Erkläre mir selbige und schütte dein ganzes Herz gegen mich aus, wenn du dich meines Rathes bedienen kannst und willst. Du siehst zu viel auf Rebendinge. Vertraue Gott, und ob es dir gleich sauer wird mit deinem Ackerwerk, so laß dich es nicht verdrießen. Das ist dein Wille gewesen, da du ein Amt gesucht; und Gottes Ordnung: im Schweiß deines Ans

gesichts. Ich habe dich immer gewarnt, dich nicht zu überhäufen. Wie lange hast du gearbeitet, und du siehst schon auf Belohnung? Bitte doch Gott, daß er dich mit seinem guten Beiste sühre und regiere. Du hast einen Feind mehr wie ich; es fehlt dir nicht an Pochmuth, so vergraben er auch unter der Asche liegt; aber denke, daß der Geiz, die Liebe des Goldes und dergleichen Kleinigkeiten, eine Wurzel alles Uebels sen. Sieb auf gar zu merkliche Ausbrüche desselben Acht; so viel kann Vernunst und Klugheit thun; das Herz, das Innere davon zu läutern, ist allein Gottes Werk.

Melde mir, ob du meines Freundes Briese an mich gelesen. Man ist sehr neugierig, meine Antwort zu lesen; man wird sich sehr betrogen sinden. Wenn ich nicht einen Gott glaubte, ohne dessen Willen kein Sperling vom Dache sällt, der unsere Thränen uns versprochen hat selbst abzutrocknen, — wie würde ich ohne diesen Glauben fortkommen? Ich würde hundert thörichte Dinge anfangen, mich irre machen und dem großen Hausen auf der großen Straße nachlausen; jest bin ich ruhig, erwarte, was mir Gott noch aussegen will, und hosse, daß er mir die Last jedes Tages werde trazgen helsen.

## 38. An I, G. Lindner nach Riga.

Konigeberg, ben 31. Marz. 1759.

Ich habe meinem Freunde nicht antwor= ten, noch Sie beschweren wollen, sich in fremde Sandel einzulassen. Er will, wegen feiner Geschäfte, sich mit mir einzulassen verschont fenn, sund Sie sollen sich, ich weiß nicht mit was, in Ansehung meiner abgeben. Wenn es auf die Wichtigkeit und Menge von Arbeit ankommt, so weiß ich nicht, wie die Wagschale ausfallen möchte. Aus sehr vielen Umständen sehe ich leider viel zwendeutige Schritte, die ich nicht berechtigt bin, ihm vorzuhalten, weil sie mich nichts angehen, und weil diese Aufrichtigkeit ihn zu sehr aufbringen wurde, ohne ihm zu helfen. Er übertrifft mich in dem Etfer Gottes, er ist aber ohne Erkenntniß, wie es ben den Juden unter den Romern war; er will mich der Welt nugbar und zu ei= nem Bekehrer der Frengeister machen; er will meines Religion von Aberglauben und Schwärmeren sichten; er will — welcher Meßkunstler kann alle die radios zählen, die aus Einem Puncte gezogen werden tonnen? Seine Absichten, die er mit mir und seinen beyden ältesten Brüdern hat, sind sehr unter einander verschieden, und alle sehr gut und löblich. Ich sage ihm aber mit viel Zuversicht zum voraus,

daß er mit keinem seinen Endzwest erreichen wird, wenn er nicht vernünftiger, klüger und langsamer zu Werk gehen will. ——

Alles was Sie thun können, um meinen Freund in Ansehung meiner zu beruhigen, thun Sie aus Liebe für uns beide. Wenn ich keisne andere Ursache habe, nach Riga zurückzustommen, so wird mich die Noth, wie aus England, wieder zurücktreiben. Wer kann ben den jetzigen Umständen für seinen Weinberg sicher senn, und welcher Kluge wird jetzt, wie Elias zu Gehasi sate, an Weinberge und große Dinze denken?

39. An feinen Bruber nach Riga.

Königsberg, im April 1759,

Gott schenke dir Gesundheit und Kräfte zu beinem Beruf. Sep in Unsehung meiner in keiner Verlegenheit. Gott wird es wohl machen. Ich wünschte dein ganzes Vertrauen zu haben; sep nicht zurückhaltend noch scheu gegen mich. Alles, was dich angeht wird zugleich meine Freude und Sorge sepn. Ich din Gott Lob leidlich gesund. Den jungen Berens habe ich zu meinem großen Vergnügen gestern ben uns gehabt. Ich wünschte, daß er den ganzen Sommer hier bleiben könnte, und habe noch viel Hoffnung von ihm. Ich habe gestern Abend ein

nen Trankespiel, Philotas, gelesen und heute schon Wagner gebeten, es für den Hrn. Rector benzülegen. Ein wunderschön Ding! Er wird es die und meinem Freunde B.. mittheilen.

An Hausfrenz fehlt es unserem lieben Alten nicht; deswegen freue ich mich, daß ich hier
bin, und bitte Gott um Klugheit und Seduld
für ihn sowohl als mich. Ich trug jest eben
einem Bettler sein Gebühr entgegen, der mir
dafür das Evangelium von der wunderbaren
Speisung vorlas. Der Schluß davon heißt:
Er entwich benseit, allein. Eramer's Passions.
Reden sind zuweilen unser Abendbuch. Etwas
zu viel vom Schulredner und Schulgelehrten.

Verschweige mir deine bepläufigen Gedansten über vorfallende Umstände nicht. Ich habe an Hrn. Carl geschrieben, und werde ben ein wenig mehr Muße an meinen Freund kurz oder lang, lustig oder ernsthaft, heulend oder pfeisfend antworten. Lebe wohl, vergiß mich nicht, habe in Sedächtniß Jesum Christum den Gestreuzigten; Bruder, Vater, Freund, Weiberstiebe, alles sließt in ihm zusammen. Dein Thun und Lassen segne Gott!

in an An 3. G. Elabate, nach Riga.

the war they be Ronigsberg, ben 27. April 1759. Pleber Bert Rectot, unter diefer Courtois ne hatte ich Ihnen einen Brief zugedacht, ben ich aber nicht Willens war, so bald an Sie zu schreiben, weil mir manch hartes Wort hatte entfahren muffen. Die Zärtlichkeit aber hat ber Gerechtigfeit ihre Angenbinde abgenommen, und sie, wo nicht entwaffnet, boch den Rachbruck ihres Armes gelähmt. Wie es von brev Mannern Gottes in der Schrift heißt: daß Gott ihnen vergab und ihr Thun strafte, Pf. 992 - iwen entgegengesete Begriffe, die sich einans der aufzüheben scheinen; - fo werden Sie mit erlauben, nicht nur die Formeln, sondern auch. die Empfindungen einer redlichen Gefliffenheit zu erneuern und zu befestigen, wie folgt t

Beliebtefter greunb,

Berbindlichkeiten dieses Titels gedacht, da Sie sich zu einem Unterhändler und Boten solscher Briefe brauchen lassen, deren Ton Sie seicht so verlegen gemacht? Mit was für einem Herzen haben Sie mich versichern können, daß Sie neutral sind? Heißt das neutral senn; wenn ich geharnischte Männer unter dem Dasche meiner Briefe einnehme, und mein Couvert zum hölzernen Pferde mache? Wer zieht andern Serichte zu; dersenige, welcher sagt i

Samann's Schriften, Ap, I, 34

es ist nicht recht, was ihr thut, ober, welcher den Leuten Rissen unter die Arme und Pfühle zu den Hauptern macht? Sind Sie nicht ein Priesser, der jest in den Augen der Leute im Sesses nicht irren kann, ein Weiser, der nicht sehsen kann mit rathen, und ein Prophet, der nicht unrecht lehrt? Und ist durch Ihren Beptritt nicht der Entschluß in ihnen gestärft worden: Kommt her, lasset uns ihn mit der Zunge todt schlagen und nichts geben auf alle seine Rede? Jerem. 18.

Sie haben mich in einem Ihrer Briefe perfichert, daß Sie mich bisweilen gerne gebort, und, ohne fic an dem Eigenen meiner Lebens - und Denfungsart ju ärgern , erbauliche Einfalle unterhalten haben. Johannes war heftig, er vergaß die Achtsamfeit, die man dem Wohlstande, der Gesellschaft, den Fürften schuldig ift. Das Gefängniß mar eine gnadige Strafe, die er fich selbst zugezogen, und das Schickfal feines hauptes die Wirkung eines Gaftgebotes, eines ju breiten Versprechens, einer naturlichen Aufwallung, einer gewöhnlichen Achtsamfeit eines guten Wirths, der seinen Charafter seinen Gaften empfehlen will, und endlich einer feltenen Gewissenhaftigfeit gegen die Religion eines Eides. Wie ift es möglich, daß ein solch Ungehener als die Berodias eine so tugendhafte Tochter hat zur Welt bringen konnen? Wo wurden wir jest ein Bepspiel von ihr antressen, die, ben dem Verdiensse einer guten Tänzerin, doch erst ihre Mutster um Rath fragen würde, und ein halbes Königreich einem solchen Gericht ausopfern möchste, als das Haupt eines so ebentheuerlichen Staatsgefangenen war? Ihr Vater dachte: was werden die Leute sagen? Hätte die Tochter nicht mehr Recht gehabt, sich diese Frage zu machen? Wie viel Perz gehört dazu, eine so lächerzliche und zugleich grausame Bitte zu thun, als diese war: Gieb mir des Täusers Haupt in der Schüssel. Und doch that sie es — als eint gehorsames und gefälliges Kind:

Es ist eines Christen Pflicht, sich nicht fremder Sunden theilhaftig zu machen, und etcliche Sunden sind offenbar, daß man sie vorbin richten kann, etliche aber werden hernach offenbar; also auch umgekehrt von guten Werken.

Ju Rus und Dienst des Rächsten — das heißt nicht, ein Bote eines jeden senn, der mich schiefen will, und das Werkzeng eines jeden, der mich brauchen will. Ich muß ja wissen, was mein Rächster thun will, das verstehen, was er von mir haben will, ob es mit meinem Verhältniß gegen Gott und andere bestehen kann, und die Schultern wenigstens frasen, wie viel die tragen können. Wenn ich ben jedem Antrage, den mir jemand thut, denken will; das kaunst du sacht thun ihm

gen, mit mir zu handeln, ich werde aber nichts recht thun können, und das Ende des Liedes wird seyn, entweder, alle meine Kunden für Schelme zu erkennen, oder von ihnen dafür mit allem Recht gescholten zu werden. Ein solches Schicksal ist in crisi gut, und macht einen fürtresslichen Knoten im Laufe einer Sache; aber für die letzte Entwicklung wünsche ich Ihnen so wenig als mir selbst ein solches Loos.

Sie können leicht denken, daß ich weder aus Frevel, noch Rigel, noch Leidenschaft fotde Saiten berühren muß, welche den Ohren wehe thun; ich setze mich durch diese Frenmus thigkeit einem Schaden und Abbruche an Ihren guten Gesinnungen aus, die mir immer uns endlich schätbar senn werden. Rann ich wiffen, ob Sie stark gemig senn werden, solche Wahrheiten zu hören? Und wie kann man Thorheis ten an seinen Freunden zu nahe treten, ohne selbst zu leiden, und sich in ihnen zu erkennen? Aus diesen zwen Urfachen wählen Sie lieber, mit Ihren Freunden ju heucheln, und ich wurde Sie bewundern und nachahmen, wenn wahre Rlügheit in einer folden Aufführung Statt finden könnte. Daf Sie mir durch Ihre Reutralität haben heucheln wollen, den Beweis das von will ich Ihnen nicht führen, ich begnüge wich, blost darauf angespielt zu haben.



Möchte nicht Ihre Furcht, daß ich durch meine unerkenntlichen und murrischen Handlungen das Anselven des Christenthumes verdächtig mache und die Ehre der Bibel Preis zebe, die so edel aussieht — ein sehr seiner Sanerteig der Pharisäer und Sadducker sehr?

Bon einer so weitläufigen, vermischten und verwickelten Sache, als die Angelegenheiten des Hauses überhaupt und zum Theil in Beziehung auf mich find, last fich ohne ein genaues Detail fein Begriff machen, geschweige, ein gefundes Urtheil fällen. Die Spieler darin find eigene Leute, — bas ist alles, was Sie von ihnen zu fagen wissen, und naher möchten Sie mit Ihrer Untersuchung ihnen faum je-Wenn dieses Eigene eine mals kommen. qualitas occulta ift, so ist nichts damit erklärt, und möchte auf bas hinauslaufen, was der gemeine Mann wunderliche Beilige nennt. Daß Sie mich so beurtheilen, fann ich auf eine handgreifliche Art aus dem Dialog sehen, den Sie mir über ben Antrag, Ihnen einige Bucher auszusuchen, in den Mund legen. Das Eigene mag also senn; was es wolle, Lob ober Tadel, fo sage ich in einem Falle mit David: ich danfe dir darüber, daß ich wunderbarlich gemacht bin, und im andern Jalle: Bewahre meine Seele, benn ich bin beilig; b. i., nach

Luther's Gloffe, ich werde verdammt und bere achtet als ein Reger, Pf. 86.

Das hr. B, mir wie ein Bar begegnet, dem seine Jungen geraubt find, und daß jene mich wie Bienen umgeben und mich wie ein Feuer in Dornen dampfen und loschen wollen — Was bewegt aber Sie, in Schaafse kleidern zu mir zu kommen ? Ich habe die Stro. me seines guten Bergens in Blut verwandelt, daß sie ihre Bäche nicht trinken können, und das hat er durch Kunst nachthun wollen. Ist das Religion? — Stolz, Einfalt, Betrug. Das ist seine eigene Religion, die natürliche, und so fern meine Bleisch und Blut ift, gebe ich ihm darin Recht. Dura, Diesen Beweis verdammt er sich aber selbst, und macht seinen ganzen Gottesdienst und Sittengebaude zu Schanden, wie jene Zauberer ihre Mithurger durch ihre Annst selbst straften. Was bewegt Sie aber und was haben Sie für einen Grund für sich, daß Sie mir seine Prügelsuppe selbst überreicht. und seine Verachtung meiner redlichen Ab. pen? Alles, was Sie ihm zu Gefallen haben thun konnen, und mir jum Rachtheil, haben Sie genau erfüllt, und da ich nicht mehr als eine einzige Bitte an Sie gewagt, eine Kleipigkeit in Ansehung der Gefahr, in welche Dr. B. Sie gesett, ju haben Sie mich nicht eine

mal gewürdigt, darauf zu antworten. Ich muß. daher noch einmal formlich Sie darum befras gen : Daben Sie mir die große Freundschaft erwiesen, dem hrn. B. den Brief vorzulesen, weil er übel geschrieben mar, und meiner Barte und Grobheit, ja seinen Misdeutungen derfelben, nicht als ein gelehrter, vernünftiger driftlicher Mann, sondern als ein alter, ne. fälliger Freund von mir, nicht als eine Art und Mittelsmann, sondern in Einfalt, des Perzens und aus ungefärbter Liebe abzuhelfen ges sucht? Das haben Sie nicht gethan, dies will ich Ihnen beweisen. Das find nicht des Hrn. B. Worg te, sondern Ihre eigenen, die Sie mir überfcbries ben : ich hatte hart und grob geschrieben. Wenn, Sie die Wahrheit niederschlucken wollen, als wenn es Ihr Speichel ware, so mus uns beiden freplich: nichts als die Schalen berselhen übrig bleiben. Und in dieser Theilung sind Sie freylich neutral.

Sind das Schlüsse? der eine hat Recht, der andere hat Recht, der eine hat Unrecht, der andere hat Unrecht; der eine hat Unrecht, der andere hat Unrecht; urtheilen mußt du; du willst nicht richten, du kannst doch aber etwas thun. Du nußt beiden den Pelz waschen, weilsen, keiden den Aust dich aber hüsten, keinen naß zu machen, weil sie beide Rawen sind, du mußt dich aber hüsten, keinen naß zu machen, weil sie beide sie sie bei keines sie sie das Gericht Ihres Kächn sagt, und seben Sie das Gericht Ihres Kächn

sten als eine Züchtigung des Heirn an, auf daßt wir nicht sammt der Welt verdammt werden. Der Mann, der nicht zuschlagen wollte, da ihn der Prophet darum bat, wurde von Löwen gefressen. Zeigen Sie Ihre Wunden, die ich Ihnen schlagen muß, dem Manne, den es ans geht, und zernen Sie nicht mit mir, sondern verzeben Sie mir als ein Christ den Schmerz, den ich Ihnen machen muß.

" "Richts nathrliches in Ihrer Denkungsart;" "Ihre Einbildungskraft macht ein fagen Gie. Beschlecht von Geschöpfen zu Enakim und Den-Das war nicht Einbildungsfraft. "savecten." Das nathrliche. Auge fieht sondern Unglande. frenlich an den mikroscopischen Riffen der Justeten, des Schnees u. f. f. grobe Ligen, Opperbeln, die fein Maler und Dichter magen barf. Was dem Auge Lügen scheint, sind dem Berstande Entdeckungen, medii termini einer bo heren als bloß sinnlichen Gekennenisk. Ziehet nicht am fremden Joche, fpricht ber Berr, und der Apostel der Liebe besiehlt und, hart zu senn gegen diejenigen, die nicht in der Sehre. Cheift bleiben. Gagen Gie mir, liebster Freund, wie-der gute Rame eines hoflichen Mannen mite bem Bunde eines guten Gewiffens befiehen funn , den wir in der Caufe mit Gott gemacht: biden aund ob Sie nicht ber Resigion fo vies 144 - Schaden durch Ihren menschenfreimblichen.

Wandei thun, als ich durch meine chüsche Denkungsart?

Warum rebete David, als wenn er Messe Kas mare, und ber Messias eignete fich die Worte Davids zu? Antworten: Sie mir; went Sie ein Lehrer in Mrael senn wollon. Bie konnte Baulus sagen: Ich lebe nicht, sondern, was ich lébe, alles ift ener, es sen Baulus ober Apole lo, es sen das gegenwärtige oder das zukunfe tige, alles ist euer; ihr aber sent Chris find aber ift Gottes? Mußte ihn Paulus nicht onft durch eine wunderbare Erscheinung kennen lernent, und find die nicht seliger, die an ibm glauben ohne bergleichen sinnliche Begebruheie sen? Und find unsere Zeiten nicht eines gro-Beren Lichtes fahig, als Luther's feine waren ?: Riemand also verachte meine Jugend. : 1. Tim. W, 12. Mit die Wolfe der Zeugen nicht groper geworden für mich, als sie für jene mar, mes unfere Verbindlichkeit flarter zu laufen ? Wie benn ? Durch Schaffen, Arbeiten, gute Werte, Liebesdienste:? Rein, zu laufen durch Gebuld in dem Kampfe, der uns verordnet ift.

Wenn ich so lange über einen Tyrier schwahste, der vom Gärtner jum Könige durch Alexanster erhoben wurde, so würde Ihnen mein Gestschäft vielleicht erlaubter und erträglicher vorstemmen. Doch nein, liebster Freund, Sie:erstahren in Ihrem Umgange tägliche Uehungen.

Der Verleugnung, daß ich den Verluß einer Stunde über Lesung dieses labyrinthischen Briedses als ein klein Opfer der Freundschaft von Ihnen fordern kann; und Ihnen pflegt ein Glassusaffer zur Arzuen zu dienen, wie ich mich purch ein Glas Wein des Tages kärken muß.

Cafar wollte nicht aberglänbisch senn. Ein Mkrolog hatte ihn für die Jous gewarnt. Dens 2000 Trop ging er auf das Rathhaus, nicht jum Tode, sondern jur höchsten Würde, ju deren Erreichung er so viel angewendet. Patte er im Leben die Tfaume der Sterndeuter verachtet, wie fluchte er, als er feinen Eugenpropheten in den elnsaischen Feldern ankommen sab! Wenn du mir nicht deine Grillen mitgetheilt hatteft, so wurde ich nicht meinen Eigenfinn gegen selbige zu branchen nothig gehabt' haben. Ich fann es eher dem Brutus, als eie nem solchen Rarren wie du, vergeben. --Benn du Lugen geglaubt batteft, fagte ber Aftrolog, so wurdest du selbige nicht wach'r gei' macht haben. Jest haft du dir felbft ben' geößten Schaden gethan, und den Ruf meis ner falschen Runk ben Aberglaubigen vermehrt. Wenn du geglanbt batteft, fo hatteft bu be ine Abficht erreicht, meinen Erebit gut Schanden gemacht. und bich felbft erhalten. Un beinem leben batte bir wenigstens mehr gelegen fenn sollen, als an der Eitelfeit, meine Proumerenen zu widerlegen, an meinem Ramen zum Ritter zu werden und über meine Schomata zu spotten. 1Was hatte also Edsar für Mesache, die Ursache seines Todes dem Afirologen zur Last zu legen? Und doch behaupten Sie mir, daß die Rede eines Thoren dem vernünftigen und herzhaften Edsar das Schicksal des merkwürdigen Tages zugezogen. War es denn so eine große Sache für Edsar, einen Tag zu Dause zu sien? Besuche, zu denen uns Vernunft und Ehre antreibt, lassen sich nicht gerne aufschieben, und Tage zu wählen ist als ter Weiber Kram.

Meine Feder würde nicht so übersließen könmen, wenn mein Derz nicht voll wäre. Freunde sind eine Sabe Sottes; ich habe meinen Rocher derselben voll gehabt. Soll er leer werden, so werde ich ihren Verlust, wie ihren Bespen, so werde ich ihren Verlust, wie ihren Bespen, so werde ich ihren Verlust, wie ihren Bespen, so werde ich ihren Verlust, wie ihren Bespen mit Dank annehmen, und mich vor niemand,
als Gott, demuthigen. Es ist nicht gut, sich
auf Menschen verlassen, soll die eine Seite
meiner Erfahrungen zur Ausschrift haben. Was
können mir Menschen thun? wird die andere
bekommen. Ich will rühmen Gottes Wort,
ich will rühmen des Perrn Wort. Rimm
sa nicht von meinem Munde das Wort der
Wahrheit, denn ich hosse auf deine Rechte.—

Ich werde mit dieser Seite hierüber schlies sen. Legen Sie bis auf die-Fehler meiner

Schreibart alles jum Beffen aus. 3ch habe viel und über schwere Dinge ju schreiben gehabt; daher habe ich mich bemåbt, fur ju fenn; und nicht erreichen können, meine Gebanken dentlicher zu machen, als daß ich die Grundzüge berselben so fart als möglich ans brucke und fie auf frem de Gegenstande über-Ich werde mit Gottes Hulfe ber Fese feln, unter benen ich jest schreiben muß, entledigt senn, wenn meine Freunde mit mehr Liebe jur Bahrheit, ben Grund meiner Sandlungen zu erkennen, Berlangen bezeigen werben. — Alle die Spaltungen zielen darauf, Eine Heerde und Einen Hirten hervorzubringen; wann und wie dieß geschehen soll, gebührt uns nicht zu wiffen.

Jest erlauben Sie mir, geliebtester Freund, mit leichteren Zügen die Feder an Sie zu führten. Ihrer Bitte um einige Schriften bin ich zuvorgekommen und habe einige Aleinigkeiten für Sie abgeben lassen. Außerordentliches ist mir bisher noch nichts in die Sande gefallen. Philotas ist das beste, was Sie erwarten können. Iwen Programme des M. Sahn habe ich der Mühre werth geachtet, über Subtilität in Schmsschen; einige Stellen des Comenius, die er ansührt, sind merkwürdig. Das Verdienst diese alten Philosophen und Schwärmers und

Schulmeisters ist ziemlich ansgestorben. Chlastenins hat biblische Untersuchungen herausgezgeben, die ich ihnen gerne zugedacht hätte, weil sie etwas außerordentliches sind an Gründlichzeit und analytischer Kunst. Zwey Abhandlunzen über Projecte stehen darin, die ich dem Hrn. B. gewünscht hätte mitzutheilen. Ich habe sie gelesen, als wenn sie mein Gewissensrath aufgeseset hätte, und mir daher als Regeln ausgezogen.

Wir haben hier zwen merkwurdige actus gehabt. Der Lausonsche auf Simon Dach wird gedruckt, er war ein weinerliches Lustspiel. Der Watfonsche Actus ist nicht zu beschreiben, daß feine Rede gedruckt werden soll, nicht zu beareifen. Ein jammerlicher Auszug aus Stockbaufens Bibliothet, die er seinen hohen Zuhörern und ihrem Comitat porschlug. Dieser Comitat bestand aus Damen. Hierauf fam sein Lebenslauf, worin er alle die Akademieen eradhlte, und die Hofe nannte, die er gesehen Der Gebrauch der vielen französischen hat. Wörter ist an einem politischen Redner wo nicht eine Zierde, doch ein Brandmark, an dem man Ihn erkennen sollte und beurtheilen als einen folchen.

Hr. Trescho hat versprochen, morgen zu schreiben. Ich habe einigen Umgang mit ihm, der aber, wie es scheint, bloß in einer Art

bon Handwerksvertraulichkeit bleiben wird. **Az**beiten läßt sich ben meinen Umständen nicht. Gott wolle meinen alten Vater erhalten!

Ben aller meiner Tragheit, ber ich hier nachbange, fann, ich Gott Lob manchen Abend mit aller Zueignung mir ins Ohr schrepen: Herz! freu' dich! du sollst werden vom Elend dieser Erden und von der Sunden Arbeit fren. 36 genieße in gleichem Maße die Leere und die Fulle der Menschlichkeit. Ich habe mich auf diefen Frühling mit einer Rengierde gespist, als wenn er det erste ware, den ich erleben sollte; ich wünschte ihn als den letten schmecken zu konnen. Die Einsamfeiten meiner Gartenbutte und Rurbislande find fein Tausch gegen ben Jahrmarkt ber Rigischen Sofchen. Ich scheue meine Wünsche als Sorgen, und verwandle meine Gorgen in Buniche; so verfließt eine Stunde nach der andern ohne Leper, ohne Pinsel tind Freund. Mein Bater ift mein einziger Wohlthater und Zuchtmeister, den ich jest lieben und furchten darf. Ich biege mich fieben mal zur Erde vor ihm, ehe ich mich unterstehe, ihm ins Gesicht zu reden. Ich esse mein Brodt bald mit dummem, ernstem Tiefsinn oder im Springen, wie ein Ochs ober Kalb Gras und hen frist; ich gehe auf Raub mit Grimm und Großmuth wie ein Lowe, und weil ich ein Zaunkönig bin, so trägt mich mancher Adler son karken Flügeln und Augen weiter als er selbst reicht; ich diene auch meinen Rächken, wenn ich kann, am liebsten ohne Körper und Schatten, und nicht auf meine Rechnung, sons dern wie es einem dienstdaren Seiste anständig ist, wie Wind und Feuer dem Menschen. Dachte der kluge Bauer an den Pandel, der bester Wetter machen wöllte, als Jupiter? oder hins derten die Flüche des Schissers ben Segen seis ner Erndte? Geduldiges Element! man sieht, man sühlt dich nicht. Jeder Körper trägt dich in seinem Schooß. Wenn der Dornbusch dich zum Bundsgenossen hat, so sind die Cedern Listanons Asche und Staub für ihn.

## 41. An feinen Bruber nach Riga. Königeberg, ben 5. Mai 1759.

Deine Briefe haben mir ungemeine Zufriestenheit gegeben, da ich beinetwegen eine Zeit lang recht schwermuthig gewesen. Zu beinem besvorstehenden Examen wünsche ich dir herzlich Gluck. Wenn du eine Rede zu halten hast, so rede so, daß dich die Kinder werkehen können, und sieh mehr auf den Eindruck, den du ihnen mittheilen kannst, als auf den Benfall gelehrter und wißiger Maulassen. Du nennst deine Urbeit ein Joch — Es ist ein köstlich Ding einem Manne, daß er das Joch in seiner Jugend trass

ge. Thren. III. Vielleicht hattest In die Erstinnerung deines und meines lehrmeisters, Beichtbaters und Vormunders nicht so bald vergessen sollen, dich ja nicht im Anfange mit Arbeit zu überhäusen. Ich weiß und habe es gewußt, wie diel ich dir an Hänschen schon aufgegeben, und die hätte dich entschuldigen können. Doch als des muß und zum Besten dienen, wenn wir nur unsere Fehler erkennen und auf Gott und verslassen, der Andere und und regiert, und ihnen und und öfters den Zügel schießen läßt, nicht und zu stürzen, sondern Ehre an unserer Schwachsteit einzulegen.

Daß Hr. Christoph an mich nicht benkt, ist mir ein Gefallen. Er wird schon wieder an mich denken, wenn es Zeit ist. Gott Lob ich bin sehr ruhig und zufrieden, und habe die besten Tage. Meinem Vater ist ein Sohn zur Seite und entbehrlich, und es würde ein Fluch für mich senn, wenn ich jest an etwas anderes als an ihn denken wollte.

Wenn Bassa des Hrn. B. Haus verläßt, so saß ihn kein anderes wählen, als das Vertrauent zu ihm hat und ihn zu schäßen weiß. Ich habe ihm eine Kleinigkeit vorgeschossen; venkt er das ran, so nimm das Geld; hat er es vergessen, so habe ich es auch vergessen.

Vom Sergeanten habe ich nichts erfahren: Laß ihn seine Runde laufen; das muffen wir aller bis Gott fich unserer erbarmt., Wenn alte Leuz te sich recht kennten, so würden sie nicht über Linder die Schultern zucken.

42. In 3. G. Linbner, nach Riga.

Konigsberg, ben 1. Jun. 1759.

— Aus Vorwiß habe ich alle Schriften des Chladenius durchblattert, und nur seine Predigten, und ein paar kleine Abhandlungen darunter gefunden, die Ihnen anständig senn moch-Seine Logica sacra ist gewaltig scholastifch, und seine Unweisung zur Auslegung ber Schriften und Reden ist eben so eckel durch die Methode. In der ersten find einige neue Theorien oder essays als Außenwerke angebracht, die Sie aus seiner Philosophia definitiva, die unter meinen Buchern ift, zum Theil fennen lernen können. Seine Abhandlungen vom Wahrscheinlichen find nicht mehr zu haben ; wenn sie wie seine Bermeneutif und Auslegungskunft geschrieben, so verlange ich sie nicht zu lesen. Unter seinen philosophischen Werken mochten also wohl seine Philosophia desinitiva und Allgemeine Geschichtswiffenschaft die ftarksten undausgearbeitetsten senn. Db Sie diese ben Gelegen. heit kunftig einmal haben wollen, können Sie sich allemal melden. Ich habe noch seine opuscula gelesen, die mehrentheils in Programmen hamann's Schriften I. Ab. 25

und fleinen Abhandlningen bestehen, deten Stibalt ben Leser neugierig macht, nicht aber gleich befriedigt. Es ift eine darunter über eine Stelle des Angustinus, worin er seine Gedanken über bie Ochreibart Mofes und ber beil. Schrift überhaupt entbeckt. Sie fiehen in seinen Cons fessionen, und sind wirklich so außerordentlich. daß man diesen Kirchenlehrer entweder durch Empfindung verstehen muß, oder noch so viel über seine Worte commentiren fann, ohne ibren Sinn hinlanglich zergliedern zu fonnen. Er bittet Gott um eine solche Beredtsamfeit, daß Der Unglaubige nicht feine Schreibart bermerfen konne, weil sie ihm zu schwer zu verstehen ware, der Glaubige hingegen, wenn seine Denfungsart noch so verschieden ware, doch einen Bufammenhang und eine gewiffe Uebereinstims mung derselben mit den Worten des Schrifte. stellers erriethe.

Mit dieser Stelle vergleicht Chladen eine andere aus eben dem Buche: Ego certe, si ad culmen autoritatis scriberem, sic mallem scribere, ut quid veri quisque de his redus capere posset mea verba sonarent, quam ut unam veram sententiam ad hoc apertius ponerem, ut excluderem ceteras, quarum falsitas me non posset offendere. Chladenius scheint mir noch lange nicht bis auf den Grund desjezuigen gefommen zu seyn, was Augustin hat saz

gen wollen. Er nimmt einen Einfall des Catulus zu Hulfe, den Cicero in seinem Buche de Oratore anführt, welcher gesagt: malo nonintelligi orationem meam, quam reprechendi, und des Lucilius, der weder von ganz unwisfenden noch gar zu gelehrten gelesen werden . wollen, weil die erstern ihn gar nicht verstehen, und die lettern ihm über den Kopf wegsehn wurden. Ein solcher Mensch und eine folche Schreibart gehört für einen Stuats . und Schulredner, der nichts als Benfall und Händeklatfchen sucht, und zu fo einer wißigen oder geschwäßigen Redefunst wird man in Schulen und im Umgange geubt. Darin fehlt es weder an Lehren noch an Mustern, weder an Ciceronen noch Atticis. Sollte aber nicht ein ehrlicher Mann bisweilen eine Ochreibart nothig haben, die er lieber getadelt als gemißbraucht wünschen mochte, und wo er genothigt ist zu wünschen: ich will lieber gar nicht als unrecht verstanden werden?

Die Begriffe, die Angustinus annimmt, widersprechen gewissermaßen den ersten Grundgesetzen, die wir an einer guten Schreibart ans zunehmen gewohnt sind. Er nimmt an, daß die Wahrheit bestehen könne mit der größten Mannigfaltigkeit der Meynungen über eine und dieselbe Sache, indem er sich so zu schreiben wünscht, daß diesenigen, welche durch den Glaus

ben einen Begriff von der Schöpfungefraft Gol tes batten, in quamlibet sententiam cogitando venissent, cam non praetermissam in paucis verbis tui famuli reperirent, et si alius aliam vidisset in luce veritatis; nec ipsa in iisdem verbis intelligenda deesset; das wurde ohngefähr heißen: baß, er mochte ein Cartefianer oder Rewtonianer fenn, Burnet's oder Buffon's. Oppothesen aufgenommen haben, und die Ratur in dem geborgten Lichte dieses oder jenes Opftems ansehen, er gleichwohl in den furgen Worten des begeisterten Geschichtschreibers Opnren einer möglichen Erflarung nach feinen Schooflehren darin fande, und Anspielungen darauf entdeckte. Die Wahrheit ist also einem Samenkorn gleich, dem der Mensch einen Leib giebt, wie er will; und dieser Leib der Babrbeit befommt wiederum durch den Ausdruck ein Kleid nach eines jeden Geschmack, oder nach den Gesetzen der Mode. Es ließen fich unzählige Fälle erdichten, die einen neuen Schwung der Schreibart bestimmen konnten. Ein fleiner Zusat neuer Begriffe hat allemal die Sprache der Philosophie geandert; wie die Reizbarkeit in medicinischen Buchern und Differtationen au circuliren anfing. Ebenso wird ein diplomatischer oder pragmatischer Schriftsteller, ber gleichfalls gewiffermaßen ad cu s'autoritatis schreibt, sich an die Worte rden und Vollmache



ten halten , Monchsschrift und Runische Buchfaben in ihrem Werthe laffen, und nicht mit dem Donat, sondern mit seinem Kaiser schismam reden. Unter eben fo einem Zwange befindet fich ein Autor, der in einer Sprache schreibt, die nicht mehr geredet wird, weil fie todt ift. Er wird seinen Zeitverwandten als Verfälschern nicht trauen, den genium seiner Muttersprache ober der lebenden, die er gelernt hatte, verleugnen, und nichts als feine Befanntschaft mit der Alten, sein Urtheil und sein Gluck, ihre Formeln anzubringen und zusammen zu leimen, den Rennern zeigen konnen. Wenn ein folcher gefünstelter Romer von einem ehrlichen Manne fagen wollte, der dem öffentlichen Besten vorstånde: optime sentit, sed nocet interdum Reipublicae, loquitur enim, tanquam in republica Platonis, nec tanquam in faece Romuli ober saeculi; wurde man an dieser Schreibart etwas auszusegen finden, und dem Briefsteller vorrucken, daß er dem Cato sein Lob gestohlen, und badurch einen Narren entschuldigte, an den kein einziger Romer in seinen epistolis familiaribus gedacht hatte?

Nach den Gedanken des Augustinus von der Schreibart sollte man den größten Fehler in eine Schönheit verwandelt sehen; die Klarheit in einen unbestimmten vieldeutigen Sinn, Der Philosoph aber, der gar zu klar von der größten Wahrheit, nämlich ber Unserblichkeit der Seelen, redete, brachte den Entschluß des Selbsimordes, des größten Lasters, in seinen Zuhörern zu Wege. Wenn man also nichts anders als eine verkehrte Anwendung deutlicher Wahrheiten versprechen kann, so erfordert es die Rlugheit, sie lieber einzukleiden, und den Schleier der Falschheit wie Thamar auf Unkosten seiner Ehre zu brauchen, und sie mit der Zeit desto nachdrücklicher zu rächen.

Ich theile Ihnen nur die zusässigsten Gebanken mit, weil Sie in einigem Zusammen-hange-mit meiner französischen Grammatik stehen, in der ich einige allgemeine Betrachtungen über die menschliche Sprache überhaupt zum voraus anzubringen gedenke; zu denen ich einigen Stoff gesammelt, den ich aber Mühe haben werde in Ordnung zu bringen. Erinnern Sie doch, geliebtester Freund, meinen Bruder, daß er die angesangenen Bogen den Musicalien beplegt.

Leben Sie gesund und zufrieden, geliebtester Freund. Ein gestignetes Pfingstfest; Ich habe alle Lust verloren, aufs kand zu gehen; mein fleiner Garten ist mein Gut; mit hrn. Trescho habe ich den Morgen darin zugebracht und schreibe jest darin. Mein Vater läßt Sie herzlich grüßen, ist ziemlich gesund und gutes Nuthes.

## 43. At 3. G. Linbner, nach Riga.

Königsberg, ben 5. Jun. 1759.

Herzlich geliebter Freund, Ich habe Ihren Brief gestern erhalten, und sehe denfelben als bas schätbarste Denkmal Ihrer Redlichkeit an. Was für ein gottliches Geschenk ift Freundschaft, wenn sie alle die Prufungen aushalt, die unfere schon durchgegangen, und wenn alles dasjenige, was auf ihre Vernichtung zu zielen scheint, nichts als ihre kauterung und Bewährung hervorbringt. Sie ift alsdann eine Frucht · des Geistes, der auch Freund und Troster heißt. Er, den wir nicht sehen, ob er gleich mit uns, in uns und unter uns ift, Er, der den Raum füllt, der uns beide von einander trennt, wolle unsere herzen auch seinen Gruß horen lassen: Friede fen mit euch! und fenden zu seinem und seines Vaters Geschäft, und unfer ganges leben mit der Burde und Treue seiner Bothschafter und Gefandten uns führen laffen. Er laffe uns auch durch das Blafen seines Othems, so verborgen uns auch der Ausund Eingang beffelben bleiben mag, den heiligen Geist hinnehmen, und in Kraft deffelben Sunde er laffen, und die Vergebung derfelben denjenigen zu genießen geben, denen wir fie erlaffen, Sunde hingegen behalten, und den Born derfelben diejnigen schrecken laffen, benen

wir ste behalten. Dieses schrieb ich am letten Tage des Festes, welcher der herrlichste war.

Wie schlecht verstehen Sie mich noch, liebster Freund, wenn Sie sich im Ernste Mühe geben, sich gegen mich zu rechtfertigen. Wenn nur von uns beiden die Rede wäre, so sind Sie in jedem Stücke gerechter als ich; so haben Sie die größte Frenheit und Besugniß, mir alle mögliche Vorwürse zu machen, die ich nicht anders als mit Stillschweigen und Scham zu beantworten wüßte.

Ich bin der bornehmfte unter den Gundern, sagte der größte Apostel; nicht, ich war, fondern: ich bin es noch. Und in dieser Empfindung seiner Ochwäche lag eben die State fe des Troffes, den er in der Erlosung genoß. Was fann uns mehr brucken und unfer Gewissen mehr beschweren, als ein unzeitiger Eifer fur Gott, ein unreifer Enthusiasmus. Gott! dein Rame wird durch denselben mehr geläftert als geheiligt, dein Reich mehr aufgehalten, als die Ankunft desselben befordert. Wie feverlich übergab der Apostel im ersten Briefe einen Gunder dem Satan jum Berderben des Fleisches; wie ungleich ist er sich im andern Briefe, da er seine Gemeine ermabnt, daß sie diesen Sunder trosten sollte. War dieß Leichtsing, oder ein Widerspruch fleischlicher Anschläge, die aus seinem . Temperament fioßen? Rein — daß ich

such in so einem harten und seltenen Tone geschrieben, das ist nicht geschehen um dessen willen, der beleidigt hat, auch nicht um dessen willen, der beleidigt worden ist, sondern darum, daß
eure Neigung, euer Herz gegen uns
offenbar würde vor Gott. Gott wollte versuchen, was in meinem Perzen die Liebe Christi gegen euch für Bewegungen hervorbringen würde, und was die Liebe Christi in euch
gegen uns hervorbringen würde. Was für ein
Gemisch von Leidenschaften hatte dieß in dem Gemüthe Pauli sowohl als der Corinther zuwege gebracht? Erschrecken Sie nicht, liebster Freund!

L

Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rach e. Wenn der natürliche Mensch fünf Sinne hat, so ist der Christ ein Instrument von zehen Saiten, und ohne Leidenschaften einem klingenden Erz ähnlicher als einem neuen Menschen. Kein besser Schwerdt als Goliaths; so braucht der Christ die Ironie, um den Teusel damit zu züchtigen. Diese Sigur ist die erste in seiner Redekunst gewesen, und mit dieser Figur führte Sott die ersten Eitern zum Paradiese heraus, nicht sie, sondern ihren Verführer damit zu spotten.

Zur Unzeit reden. So zerbrach ein Weib ein Glas mit köstlichem Wasfer zur Unzeit und ärgerte die Jünger mit ihrem Unrath. Die Weiber aber, die frühe auf gestanden waren, glaubten die rechte Zeit getroffen zu haben. Die Engel sagten ihnen aber: was suchet ihr den Lebenden unter den Todten?

Ich führe dieß bloß an, um von weitem zu zeigen, wie mißlich unser Urtheil ist über das, was uns als Unzeit und Unrath vorsommt. Daß selbst Jünger Christi salsch densen, und daß alles, was im Glauben geschieht, Gott gefällt; daß es im Geistlichen schwer ist, die Geister zu prüsen, da es in natürlichen Dingen öfters den scharffinnigsten Kennern mistlingt; daß wir alle diese Künste nicht nöthig haben, wenn wir glauben, daß alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen müssen.

Sie haben mir einen Gefallen gethan, tiebster Freund, in Entdeckung einiger Gloffen, mit denen Sie bisher so zurüchaltend gewesen. Hätzten Sie nicht dieses mit lauterer Freundschaft eher thun können? Je mehr ich Ihren Brief lese, desto mehr bewundere ich Ihren Wis, mit dem Sie sich in meinen Schwung zu setzen wissen. Ich weiß, wie natürlich Ihnen dieses ist, und daß Sie bald besser allegoristren würden als ich. Gott hat mich zum bibelsesten Manngemacht. — Aus Ihrem Munde sollen Sie gerichtet werden. — Und Sie werden bibelsest, um mich zu versuchen, und richten sich selbst, im die wersuchen, und richten sie gereichte mich zu versuchen, und richten sich selbst, im die mich zu versuchen, und richten sich selbst, im die mich anklagen.

Ich soll Ihnen beweisen, daß ich in aller meiner bisherigen Aufschrung alles Recht auf meiner Seite gehabt. — Ist es meine Schuld, daß Gott irdische schwache Gefässe zu seinen Werkzeugen wählt, die durch ihre Thorheit die Weisheit der Schriftgelehrten zu Schanden machen sollen?

Ich soll gottliche und menschliche Dinge unterscheiden. — Der Christ thut alles in Gott; Essen und Trinken, aus einer Stadt in die andere reisen, sich darin ein Jahr aufbalten und handeln und wandeln, oder darin still sigen und harren, sind alles göttliche Gesschäfte und Werke. Die größte Stusse bes Gottesdienstes, den Heuchler Gott bringen, bes sieht in der Verfolgung wahrer Bekenner.

Lassen Sie mir meinen Stolz in den alzten Lumpen. Diese alten Lumpen haben mich aus der Grube gerettet, und ich prange damit wie Joseph mit seinem bunten Rocke.

Die Leute haben niemals die Bibel gelessen; und daß sie jetzt nicht lesen werden, daran soll mein Mißbranch derselben Schuld senn?

Mache dich auf, zeuch mit den Männern, sagte Gott zu Bileam. Der Prophet war geshorsam; und doch ergrimmte der Zorn des Herern über ihn, weil sein Weg verkehrt war. Die Eselin wird schen; hatte sie nicht Ursache, aus zweichen? Sie sah, was der Mann nicht sah,

der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Die druckt ihm den Juß, weil sie nicht anders konnte, an die Mauer der Weinberge. Er liest ihr einen neuen Text aus der Moral, mit der man Roß und Mäuler zieht. Jest fällt fie auf die Kniee, ba fein Weichen fatt hatte. Beten willst du? rief ber Prophet; gehen sollst du. Du horst mich. Wie beweglich fing die Eselin an ju reben, und ihm die Dienfte vorzustellen, die sie ihm als Eselin gethan hatte. phen wundern fich nicht, daß Thiere reden; so dumm ihnen ihre Sprache auch vorkommt, lasfen sie sich doch in ein furzes Gespräch mit ihnen ein. Und der Engel des herrn sprach ju ihm: warum hast du beine Eselin geschlagen drenmal? —— Als Könige noch auf Eseln ritten, und kaltes Blut die erfte Tugend der Helden, selbst der cholerischen war, so prangten sie in den Metaphern der Dichter. Jest würde das eben so abgeschmackt senn, als mit einem begeisterten Apostel über so eine weltliche und burgerliche Sache, als ber Ropfpus des Frauenzimmers ift, Grunde aus der Geisterlehre und dem Recht der Natur an flugeln.

Bin ich nicht furchtsamer, als Sie, liebefter Freund? Wankelmuthiger als Sie? Habe ich mich in das Haus meiner Freunde eingeschlichen, oder aufgedrungen? Wie sollte ich mich

denn, jest in unendlich höhere Angelegenheiten aus eigenem Durste mischen? Mennen Sie nicht, daß zu dem Werke außerordentliche Prüfungen nöthig sind, Offenbarungen göttlicher Kräfte, und Faustschläge des Satans? Unser Leben ist verborgen — es ist noch nicht erschienen, was wir senn werden. Davon weiß kein Agrippa, kein "bennahe ein Christ." Die Furcht vor den Christen ist das Uebel, was einen Jünger Christi drückt, wie damals die Furcht vor den Juden. Die Namen werden bloß verändert, die Sache ist dieselbige.

Soll nun meine Vernunft das Licht senn, darnach sie sich richten sollen? Das wäre gestährlicher, als da sie jest ihre eigene zur Richtschnur und zum Blengewichte göttlicher Wege machen.

Ich weiß, daß ich unnüß bin, aber es ist Sunde, auch über den Geringsten: Racha! zu schrenen. Gott kann uns Narren schelten, aber kein Bruder den andern. Ich predige nicht in Gesellschaften, weder Catheder noch Kanzel wurden meiner känge etwas hinzusügen. Eine Lielie im Thal, und den Geruch des Erkenntnisses verborgen auszudusten, wird immer der Stolz senn, der im Grunde des Herzens und in dem innern Mensichen am meisten glüben soll.

Wenn es auf eine Rechtfertigung ankame,

so könnte ich Gott bafür banken, daß er mit eine Aufmerksamkeit und Gegenwart auf seis ne Gegenstände gegeben, die in seinem Licht am meisten erkannt werden, und die er durch ihre Beziehung auf mich und andere nicht ohne Frucht seyn lassen.

Der Geist der Liebe sucht die Einsamkeit, gleich irdischen Liehabern, das Dunkle, die Schatten, das Gebeimniß. Er spricht durch Blicke, durch Winke und Seufzer. Die Spiele seines Wißes sind gleich den Namenszügen, die beym ersten Schnitte der Rinden kaum ins Auge fallen und mit den Jahren der Bäume auswachsen, daß seder, der vorüber läuft, sie lesen kann. Ferne vom Weltgetümzmel, wo Stille, Ruhe, Friede, Einigkeit, und Liebe herrscht,

Da ist sein Tempel aufgericht't,
Da dient man ihm nach rechter Pflicht,
Da giebt er Klugheit und Verstand,
Da wird der Sprachen Grund erkannk.
Der Zungen Feuereiser glimmt.
Er zeigt, was niemand sonst vernimmt.
Schenkt das Vermögen, auszusprechen,
Was der Vernunft, dem Wis der Frechen,
tind aller List
Zu mächtig ist.

Sie werden sich mit dieser tumultuarischen Antwort auf Ihren Brief begnügen, und mit unter allen Gestalten Ihre Freundschaft zu er-

hakten suchen, die mir immer verehrungswürdig und theuer seyn wird. Mose war der sanste muthigste Mann, und der Apostel der Liebe hies der Donnersohn.

44. In 3. G. Lindner, nach Riga.

Konigsberg, ben 22. Jun. 1759.

Berglich geliebter Freund, Ich habe borie yen Dienstag Ihre Einlage durch Ihre Frau Mutter erhalten. Durch Jacobi's Predigten werde ich fünftig behntsamer senn; unterdessen wird es Ihnen leicht senn, sie dort anzubringen, Forstmann's Schriften werben mir sehr schätbar senn, den ich jest aus seinen erfreulichen Rachrichten für die Gunder kennen lerne; und der Rame eines herrenhuters, mit dem man ihn gebrandmarkt, soll mich nicht irre machen, die Wahrheiten Diefes Mannes und seine ruhrende Schreibart zu schmecken. bekannte Dichter Gisecke hat zwen Predigten herausgegeben, die Eramer's Beredtfamfeit ausstechen, so eckel mir auch die Zueignung an ihn vorgekommen, die mit der eiteln Vertraulichkeit eines französischen Abbé geschrieben ist. "Jesus als die eine, wiedergefundene, fostliiche Perte von A. E. Giefe." Diese Perle in ihrer Mutter mochte ein Renner gegen neun Sonure eines nordischen Chrysoftomus vertanichen. Tantum.

Lesen Sie denn gar keine Dickter mehr? werden Sie mir zulächeln. Ja, liebster Freund; ich lese sie nicht nur, sondern gehe auch jest mehr als sonst mit Poeten um. Bon 7 bis 19 heute mit Hrn. Trescho, und von 10 bis 12 mit Lauson zugebracht.

Haben Sie die geraubte Europa von Mofous und eben dieselbe von Monnus, zwen Bogen, mit einer Vorrede, die man Bodmern gue schreibt? Sie verdienen gelesen zu werden. Man fonnte über diese zwen ungleichen Stucke ein ganzes Collegium der Poeffe lefen, und den Une terschied des wahren, natürlichen, und des verborbenen, funftlichen Geschmack im Gangen und in jedem Theile derfelben zeigen. Wenn ein Moschus mit so viel Anstand ein mythologisch Mahrchen zu erzählen weiß, woran liegt es boch, daß ein Wieland den gepruften Abraham nicht mit eben der Sittsamfeit; sondern so viele arioflische Episoden, alcoranische und talmubische Zierrathen, die nichts als das Vorurtheil der Mode und der einmal angegebene Con rechtfertigen fann? Sat man bie Erdichtungen nothig, wo die Geschichte reich genug ist? und soll man Dinge nachahmen, die schon badurch um ihre ganze Anmuth gefommen, daß sie jedermann nachahmt? Von denen sollte man sich entferund seinen Muftern entgegen arbeiten. Endlich, wenn man sich ohne Erdichtung nicht bebel.

beheifen kann, so sollte man doch den besten Gebrauch bavon machen. Wozu wird Ismael su so widersinnigen und unnaturlichen Auftritten von ihm gebraucht? Wozu wird der Charafter eines Opotters ihm mit so viel Unverschämtheit geraubt, und in einen Selden findlicher und bruberlicher Liebe verdreht? Ich halte mich ben dem geprüften Abraham so weits läufig auf, weil es der Muhe lohnt, einen solchen Verfasser zu beurtheilen. Richts als eine blinde Gefälligkeit gegen die herrschenden Sitten unserer jetigen Dichtfunst, oder eine durch Gewohnheit erlangte Fertigkeit, die unfer Urtheil parthenisch macht und unsere Sinne bezaubert. — und der Trieb zu gahnen weil wir andere gahnen sehen — konnen, dergleichen Gaufelenen so ansteckend machen, daß die besten Ropfe davon hingeriffen werden. Geben die Benwörter, welche ben Parafiten gleich fich ben jedem Sauptworte zu Gaft bitten, nicht dem Ohre eine weit ärgere Monotonie, als die man bem Geflapper ber Reime jugeschrieben? Wird nicht die geistige Maschinerie grober angebracht, als das Spiel der Anechte bep den alten, und des Scapin ben den neueren Momern?

Fragen Sie mich also nicht mehr, ob ich keine Dichter lese, — Hr. B. ist vorige Wo-che angekommen. Ich habe ihn weder den ex-damann's Schriften I. Th. 26

sten noch ben zweiten Jahrmarktstag zu Hause sinden können. Mein Vater ist ihm begegnet, dem er versprochen, uns zu besuchen; das will ich also abwarten. Ich fand hier von ungefähr eine Uebersetzung eines platonischen Sespräches zwischen Sokrates und Alcibiades, das ich ihm zu lesen gebracht, weil die jezigen Conjuncturen darin sehr genau mitgenommen sind.

45. An J. G. Lindner, nach Riga.

Konigsberg, ben 3ten Jul. 1759.

Perzlich geliebter Freund, Ich habe heute frühe die Einlage durch Hrn. Wagner erhalten, und danke Ihnen für die Zeit, die Sie
sich nehmen, mich Ihres gütigen Andenkens zu
versichern. Jedes Denkmal und Wahrzeichen
davon ist mir unendlich schäßbar.

Ich habe heute eine Kur angefangen, die sich auf eine Flasche Seidlißer Wasser erstrecken wird und also diese Woche geschlossen werden durfte. Gestern die Zubereitung dazu gesmacht — ich werde eilen, um nicht die Erdbeesten, Zeit zu versäumen.

Wie angenehm der gestrige Abend für mich gewesen, können Sie selbst leicht erachten, da ich ihn in der Gesellschaft unsers Freundes, des Herrn Berens, zugebracht, der mich unvermuthet beschich. Er hat nicht gewaßt, daß ich ihn dren Tage nach einander aufgesucht; und ich nicht, daß er mich zu sehen wünschte. Dente fomme ich eben von ihm, aber ohne ihn zu Hause angetroffen zu haben.

Ich weiß, liebster Freund, daß eine Unwissenheit von beiden Theilen über gewisse Dinge und zu einem Misverständnisse vieler Kleinigkeiten und zu einem frevelhaften Urtheil über
amphibische, Dinge verleitet hat. Eine Appellation an Casar, den großen Eroberer — menschlicher Vorurtheile und Anschläge — die Zeit —
ist meine erste und leste Zusucht. Sie lieben
mich noch — mein Freund auch noch — Zufriedenheit genug für mich; wosür ich Gott
danke,

Schwung, Wiß und all das Zeng find entzückende Dinge, und sehr willsommene Vorzüge, wenn wir die erste, die beste Leiche oder Schönheit zu besingen haben; wenn Witz, Schwung und all das Zeug aber zu höheren Gegenständen gebraucht wird, und zu mehr als Theaterfabeln: so ist es eine vernünstige Raferen und eine extatische Selbstiebe — ein excentrischer Stolz. Wie ich mit Wörtern spiesle, so giebt es Leute, die mit Vegriffen spielen.

Der Geist der Liebe — ist ein Geist der Wahrheit, die im verborgenen liegt. Wenn derselbige kommt, sieht in meiner Bibel-, der wird die Welt strasen — Ich habe ench noch

viel zu sagen, ihr könnets aber jest nicht trasen; sind Worte, wie Sie wissen, des Menschensohns, der Sünder aufnimmt und mit ihnen isset.

Herr kanson hat mich heute besucht, ich habe ihm vorgelesen, daß ihm die Stille vortheilhafter senn wird als der vorige Tumult. Er ist der einzige von meinen alten Freunden, der mir hier übrig geblieben, und nimmt als les von mir für lieb.

Herr Trescho ist vorige Woche abgereiset nach Hause, der Gesundheit wegen. Er hat im Intelligenzblatt mit allgemeinen Gedanken eines christlichen Weltweisen über die Zufriedenheit Abschied genommen. In seiner Schreidart sind mehr Farben als Zeichnung. Wir haben der ben deres uns einander die Frage aufgeworfen von der Unverträglichseit der schweskerlichen Künste, Poesse und Rhetorik. Cicero war ein schlechter Dichter, und das an Poeten fruchtbare England zählt wenige Redner.

Ich freue mich, daß Sie mit überschicktem zufrieden sind. Wagner hat einiges nach seinem Geschmack bengelegt. Von Swift haben Sie vergessen, daß ich den ersten Theil als ein Geschenk bekommen und Ihnen versprochen die Last der Fortsetzung daben zu übertragen, wenn Sie den ersten Theil als eine Kleinigkeit annehmen wollen. Jch bin mit Hume's zweitem Theil fertig, ben ich ohne Sulzer gelesen. Seine Versuche habe ich mehrentheils zum Frühstück gelesen. Wie die Natur den Boden giftiger Kräuter mit Gegengiften in der Rähe beschenkt, und der Nil den Crocodil mit seinem Menchelmörder zu paaren weiß: so fällt Hume in das Schwerdt keiner eigenen Wahrheiten. Zwen davon sind allein genug, das ganze Gewebe seiner Schlisse in seiner wahren Schwäche zu verrathen.

1) "Die lette Frucht aller Weltweisheit ist "die Bemerkung der menschlichen Unwissenheit "und Schwachheit." Derjenige Theil, der fich auf unsere Verstandesfrafte und Erfenntniß bezieht, zeigt uns, wie unwiffend, der sittliche, wie bofe und seicht unsere Tugend ift. Fer Ecfftein ist zugleich ein Mühlstein, der alle feine Sophisterenen gertrummert. Unfere Bernunft ist also eben das, was Paulus das Gefet nennt — und das Gebot der Vernunft ift beilig, gerecht und gut. Aber ift fie uns gegeben - uns weise zu machen? eben so wenig als das Gefet der Juden, fie gerecht zu maden, sondern und ju überführen von dem Gegentheil, wie unvernünftig unsere Bernunft ift, und daß unsere Irrthumer durch fie zunehmen follen, wie die Sunde durch das Gefet junahm. Man setze allenthalben, wo Paulus von Geset redet — das Geset unsers Jahrhunderts

und die Losung unserer Alugen und Schriftgelehrten — die Vernunft: so wird Paulus mit unsern Zeitverwandten reden; und seine Briefe werden nicht mehr einer Trompete ähnlich senn, nach deren Schall sich keiner zum Streit rüstet, weil sie unverständlich das Feldzeichen giebt.

2) Ein Versuch von den Wunderwerken. "Die driftliche Religion ift nicht nur mit Bun-"derwerfen am Anfange begleitet gewesen; son-"dern sie kann auch selbst heut zu Tage von "feiner vernünftigen Person ohne ein Bunder-"werk geglaubt werden. Die bloße Vernunft "ist nicht zureichend, uns von der Wahrheit "derselben zu überzeugen; und wer immer durch "den Glauben bewogen wird, derfelben Ben-"fall zu geben, ber ift fich in seiner eigenen "Perfon eines beständig fortgesetzten, ununter-"brochenen Wunderwerkes bewußt, welches al-"le Grundsäße seines Verstandes umkehrt, und "demfelben eine Bestimmung giebt, das zu glau-"ben, mas der Gewohnheit und Erfahrung gui,wider und entgegengesett ift." - hume mag das mit einer höhnischen oder tiefsinnigen Diene gesagt haben; so ist dieß allemal Orthodorie, und ein Zeugniß der Wahrheit in dem Munde eines Feindes und Verfolgers derselben - Alle seine Zweifel sind Beweise seines Sages. — Pat das Geset nicht mit der Vernunft einen gleichen Ursprung? Jenes waren Kitus, Satzungen, entlehnte Gebräuche, wie Spencer will, von andern Völkern; sind unsere Vernünstelenen und Erkenntnis was anders als Traditionen der Sinne, der Väter ——?

Da ich den dritten Theil von Hume nicht Gelegenheit gehabt, zu bekommen, so ist jett Baco mein Philosoph, den ich gleichfalls sehr schmecke. Da ich die Encyclopädie und einige der französischen Neulinge Schriften kenne, so ist mir angenehm, die Quelle selbst zu versuchen, aus der jene geschöpft, und die Anwendung zu sehen, die sie von seinen Einställen gemacht. Vielleicht hievon künftig mehr.

Alle Musicalia, liebster Freund, wenn nicht mit der bequemsten, doch mit der geschwinde, sten Gelegenheit. Was das übrige anbetrisst, so brauche ich nichts. Es liegt dort so gut als hier. Alles was man damit ansängt, wird mir unterdessen angenehm und willsommen hier seyn. Grüßen Sie Herrn Carl, sein sämmtsliches Haus und das Arendsche auf das ergebenste von mir, so bald Sie Gelegenheit haben, dahin zu gehen. Das erste Wiedersehen des Herrn Berens ist ein Glück für mich gewesen, das ich mit aller möglichen Empfindslichtigenossen. Ich kann die Elegie des Dichsters in einen Paean übersehen oder in einen

andern Schlüssel transponiren und den Refraise umfehren:

Den Freund, ben hab ich funben.

Richt Zeit, nicht Entfernung, nicht Fehler, nicht Umstände haben bisher unseren Reigungen geschadet, und alles fünftige wird uns gleichfalls zum besten dienen mussen. Adieu.

46. An feinen Bruber nach Riga.

Trutenau, ben 12. Jul. 1759.

Ich bin heute frühe in Gesellschaft Zöpfel's hieher gegangen, um des Sommers zu genießen. Mein Vater hat mir Hoffnung gemacht, mich abzuholen. Gott Lob, leidlich gesund, aber von häuslichem Verdruß so umringt, daß er kaum Luft schöpfen kann. Heute wird hoffentslich ein Brief von dir ankommen, auf den du uns schon lange hast warten lassen. Bete und arbeite! Die Wenge deiner Geschäfte und Stunden such dir durch Ordnung und Mäßigkeit zu erleichtern. Ordnung ist die innere Oeconomie, Räßigkeit die äußere; jene muß regelmäßig, diese sittlich seyn.

Am Anfange dieser Woche bin ich in Geseuschaft des Hrn. B. und Mag. Kant in der Windmühle gewesen, wo wir zusammen ein bäurisch Abendbrod im dortigen Kruge gehalten; seitdem uns nicht wieder gesehen. Unter uns — unser Umgang hat noch nicht die vorige Vertraulichkeit, und wir legen uns beisde dadurch den größten Zwang an, daß wir alsen Schein desselben vermeiden wollen. Die Entwicklung dieses Spieles sen Gott empsohe Ien, dessen Regierung ich mich überlasse.

47. An 3. G. Lindner, nach Riga.

Trutenau, ben 16. Jul. 1759.

Herzlich geliebtester Freund, Ich habe gestern Ihre liebreiche Zuschrift erhalten und die Rachricht, daß ein Paket von Ihnen gleichfalls zu Hanse auf mich wartet. Ich denke morgen oder übermorgen von meinem Bater hier abgeholt zu werden. Anftatt Scenen in der Natur zu meiner Aussicht zu haben oder zu machen, liegen Hogarthsche Zeichnungen zu Sirach's Saus und Sittenbuch um mich her. um, die meine Aufmerksamfeit von der ersteren abziehen. Ich wurde vielleicht in der gautelnden Lusternheit des Mussigganges hier ausschweifen, ohne diesen monadischen Kapp. zaum von Betrachtungen — über Familienhan. del und den Umgang meines Wirths mit un. ferm großen Mühlenbaumeister Dietrich. Der lettere hat jett Balder in Polen auf sechs Jahre gekauft und ein Gut gepachtet — Der .. erste Versuch in dieser Art. Weil unsere Erfahrung (die im gewißen Verstande die mahre

Philosophia atomistica ift) burch bergleichem fleine Beobachtungen wächst; fo will ich immerhin die Augenweide des Landlebens etwas weniger hier genießen. Ich weiß, herzlich geliebteffer Freund, daß ich Ihnen noch eine Antwort in Ansehung meines Bruders schuldig bin. Da Sie jest selbst auf die Spur kommen, ist es mir lieb, mit wenigem mich zu erklaren. Um Geduld Sie zu bitten, murde vielleicht jemanden der Sie fennte, låcherlich vorkommen; gleichwohl habe ich es im letten Briefe gethan, und thue es noch. Sein letter Brief ist sehr gut geschrieben; aber so funftlich und in Falten gelegt, daß die Furcht und Scham einer Bloke fich durch seinen gesetzten With verrath, und ich finde allenthalben Beweise von dem; was Sie mir sagen, und Spuren, aus des . nen ich , wie der weise Memuon , merken kann, was für Ohren bas hundchen trägt, das man sucht ic. Ich thue das bennahe in jedem Briefe, warum Sie mich ersuchen — und ich werde mich näher erklären, da er mir selbst Unlaß dazu gegeben. Weil ich aber auch ben Berdacht ben ihm schon mehr als einmal erweckt, daß ich mich zu viel um fremde Dinge befummere, und von dem gemeinsten Lanf der Dinge und Geschäfte nicht anders als übertrieben denken kann; so thue ich durch dieses Vorurtheil nichts als Fehlschläge.

Da Sie Amtswegen und aus Gewissenspsticht, ja selbst aus Hausvater Recht und Freundschaft, so fren und rund mit ihm redentinnen, als Sie es für nothig sinden, da Sie ein Augenzeuge seiner Nachläßigkeiten und Rebenwege sind, und im Stande, ihn alle Augenblicke auf der That zu ertappen; da Sie übrigens die gute Mennung der Mäßigkeit und Lindigkeit für sich haben: so werden Sie es mir um so viel weniger verdenken, wenn ich Sie ersuche, sich gegen ihn ernsthaft zu erklären, und ein wenig Gewalt dazu zu brauchen, um ihn zur Selbsterkenntniß und Selbstprüfung zu beswegen.

Ich werde fortsahren aufrichtig gegen ihn zu senn, und Ihnen für alle die Winke herzlich danken, die Sie mir von seiner Aufführung geben, solche auch zu seinem Besten ohne jemandes Nachtheil anzuwenden suchen. Sein Phlegma und kalt Blut ist nichts als eine falsche Brustwehr seines Stolzes und seiner Bequemlichkeit — und so gut Blendwerk als meine auswallende Hiße.

Ronigsberg, ben 20ten.

Ich habe Ihrer lieben Mutter die Einlage eingehändigt. Ihr Herr Bruder aus Kurland hat mir geschrieben. Er steht jest in dem Hause sehr gut, wie ich auch durch Bassa gehore, worüber ich mich herzlich freue. Ich habe mich herzlich gewundert, daß man dort ein ander Wort in meinen Briefen, das nicht weit vom Abel gestanden, für Canaille gelesen, und darüber so bose geworden; und muß Ihren Derrn Bruder für seine Treuberzigkeit ein wenig anslachen, daß er fic dieser Einfalt so heftig angenommen. 3ch bin dergleichen Difverfandniffe schon gewohnter als er. Es war ein kißlicher Wiß in meinen Briefen, den weder Eltern noch Kinder verstehen, der aber frentich am meisten auf ihren hofmeister gemunt-war, wie er es auch selbst bemerkte, und wodurch feine Gitelfeit des wißigen Studirens und die unterlassene Anwendung davon zur Hauptsache, namlich der Erziehung, ein wenig gestraft werben sollte. Ich nahm mir zugleich die Fren. heit, meinen Muthwillen als eine Gelegenheit Ihnen an die Hand zu geben, fich an meinem eigenen Bruder zu rachen auf gleiche Art.

Ich danke Ihnen für Ihre kleine Rhapsodie von gelehrten Renigkeiten. Für mich ikt
Saft und Mark genug darin. Reine Entschuldigung mehr von der Art für mich. Jedes
Wort ist ein Urtheil für mich, und jede Kleinigkeit, womit mich ein Freund unterhält, unendlich kostdar. Richt das Gepränge, sondern
die aisance der Empsindung ist meine Sache;
und mit gleichen Gesinnungen wird Ihnen die

Seduld, mein Geschmiere zu lesen — wie ich mir schmeichele — zu einem Zeitvertreib. Freundschaft — unter sedem Contrast — Parsmonie — die im Sebrauch der Diffonanzen bescheht und wie die Italiener halbe Tone liebt — dieß sind die Quellen, die mich so briefreich an Sie allein machen, unterdessen ich audern, wie eine libysche Wüsse, auf den Scheitel und unter den Fußschlen brenne — ohne Schönheisten der Aussicht und ohne Früchte weder der Sonne noch des Monds.

Wenn Sie die lyrischen, elegischen und epischen Gedichte nicht haben, die zu Salle ausgekommen, so haben Sie das neuste in diefer Messe noch nicht kennen gelernt. Ich schicke fie Ihnen auf Gerathewohl. Besiten Sie solche, so konnten Sie selbige an herrn Carl Berens oder seine Schwester anbringen. Die Gebichte gehoren ju Meisterstuden; in ber Theorie ist der Verfasser auf guter Spur und überläuft bennahe seinen Liebling Batteur. Eitelfeit, gleich Systeme zu machen, und ber verfluchte Mechanismus unserer neueren Philosophie, die Ungeduld seine Eper auszubrüten und den Termin des Sigens auszuhalten, der jur Reife und Zeitigung ber Natur gehört! Worn find Anmerkungen, hinten find Briefe. Die letten widerlegen und erganzen zugleich Die ersten. In seinen Briefen ift eben der Feb.

herrscht. Sie werden hier meine Beobachtung in einem Benspiel sehen, wie eine Reihe neuer Begriffe eine neue Wendung der Sprache hervorbringt. Ich habe das Buch in einem Othem gelesen, daß ich mehr davon keichen als reden muß. Sie werden selbst die Schwärmerenen und die üppigen Aesse dieses zu fruchtbaren Genies ihrer Ausmerksamkeit würdigen.

Ich habe den ersten Theil des Nordischen Aufsehers durchblattert. Rlopftocks Stucke unterscheiden sich darunter und erheben allein bas Werk. Eine Ode über die Allgegenwart Gottes, die fich ohne einen heiligen Schauer nicht lesen läßt. Es ist wahr, daß er ein eben so fürtrefflicher prosaischer Schriftsteller ift. Luther, Opis und Paller ist sein beutsches Tri-Gedanken über die beste Art von Gott zu benfen 1) nach metaphyfischen Begriffen 2) in Betrachtungen 3) in Begeisterung; als ein Sophist, Philosoph und Christ oder Poet. Wundern Sie sich nicht, daß dieß Synonyma. find. Das zwente Stud von ihm find Anmerfungen über ben poetischen Ausdruck, Sprace oder Period. Laufon erschrack, daß so ein Geift. wie Klopstock auf ben Ort Achtung giebt, wo eine so nichts bedeutende Interjection als das Ach! ist, stehen sou. Dafür hat er heute erfahren mussen, daß er noch lange nicht so viel

als Gottsched von der Poesse versieht, den er so verächtlich beurtheilt. Endlich hat er einige Betrachtungen über das Publicum gemacht, nämlich das gelehrte, welches er in Richter und Renner eintheilt, und worin er seine eigene Geschichte mit dem bescheidenen Stolz eines Richters und Kenners seiner eigenen Werke emblematisch erzählt.

Dieses Publicum, was für ein Protens ift es? Wer kann alle die Verwandlungen erzählen, und alle die Gestalten, unter denen es angebetet wird, und durch die aberglaubische Lefer betrogen werden? Ein blessirter Officier, der für die lange Weile — ich weiß nicht was? lieset. Dieß ungenannte find die Briefe die neueste Litteratur betreffend, die ich mit so viel Vergnügen gelesen, als man einem Patienten -Laune zutrauen fann, der feinen Urm in der Schärpe trägt. Sollte aber wohl das Publicum bon Richtern und Rennern bergleichen Einfälle billigen, die gar zu deutlich verrathen, daß nicht der Mann, an den diese Briefe gerichtet find, sondern der Schriftsteller ein solder temporarer Invalide ist, der seine eigene lange Weile vertreibt - und feine gesunde Urtheilsfraft zur Lust ober aus eigennütigen Abfichten, wie die Bettler, jum Kruppel macht? Rein Bergmann wird durch diese Briefe gebeffert werden ; der ift ju dumm, fie ju lesen; fein

Wieland an seinem guten Namen viel verliesten, vielleicht dadurch für sich und seine Leseroder Anhänger gewinnen — kein Philosoph einem Wikling mehr zutrauen als einer privilezierten Academie. Der wie Pythagoras den olympischen Spielen zusieht, hat so wenig Lust als Seschick mitzulausen; er sieht aber auch ohne Neid den Sieger und ohne Mitseiden seine Vebenbuhler und sich selbst au.

Forstmann soll diesen Mai gestorben fenn. Seine erfreulichen Rachrichten für die Sunder find nicht mehr hier, werden aber wieder verschrieben; alsbann sollen Sie selbige haben. Ich kenne keinen größeren Redner unter den Meueren. Rein Wunder; was sind die Angelegenheiten eines Demoffhenes und Cicero gegen das Umt eines Evangelisten, eines Engels, der nichts weniger und nichts mehr seinen Zuhorern zu sagen hat und weiß, als: Laffet euch versöhnen mit Gott; und sie mit der Liebe, mit der Gewalt, mit der Niedrigkeit baju ermahnet, als wenn er Chriffus selbst mare? Und ju diesem koniglich priesterlichen Geiste wird, wie Petrus fagt, jeder Christ geweiht und gefalbt, ein Prediger der Gerechtigkeit, ein Zeuge und Martyrer der Wahrheit, mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht der Sunder; hier wie der Konig der Juden verworfen und mit Dornen gefront, dort Sohn

und Erbe, als Richter über die zwölf Stamme, eine Krone der Herrlichkeit auf dem Haupte. Dieß find Empfindungen, die mit zu benen gehören, an die sich, wie Klopstock fagt, kein prosaischer Schriftsteller magen fann noch. darf. Wer kann Dinge nachahmen, die durch feinen von den funf Sinnen geschöpft werden konnen? Dieß sind Empfindungen, die in kein ander Feld gehören, als in die Poesse, und in keiner andern als der Göttersprache allein ausgedruckt werden konnen. Sie kommen aus dem Munde Gottes und gehen in Gottes Ohr zuruck. Wie das Opferfeuer des herrn vom Himmel fällt und gen himmel steigt - Gedanken, die der Christ im Ochlummer und in den Traumen seiner Ruhe — mitten unter ben Gefahren ber Nacht und eines offenen Teldes — ungeachtet des Steines, des harten Polfters — wie Engel auf der Leiter Jacobs von Gott und zu Gott steigen sieht.

Den Begriffen des Klopstock zu Folge bekeht das physische Wachen in demjenigen Zustande eines Menschen, da er sich seiner selbst
bewußt ist; dieß ist aber der wahre Seelenschlaf. Unser Seist ist nur alsdann wachend
anzusehen, wenn er sich Gottes bewußt, ihn
benkt und empfindet; und die Allgegenwart
Gottes in und um sich erkennt, wie die Seele eines wachenden ihre Herrschaft über den
Hamann's Schriften L. Ih.

Leib, und ber Leib die Eindrucke eines geiffi= .. gen Willens ausbruckt. Ein Mensch, der in Gott lebt, wird sich daher zu einem naturlichen Menschen verhalten, wie ein wachender — zu einem schnarchenden in tiefem Schlaf — ju einem Traumenden — zu einem Mondsüchtigen. Ein tiefer Schlaf ist dem Tode am nachsten, ohne alles Nachdenken, ohne alle Thatigkeit. Ein Traumender fann lebhaftere Vorstellungen als ein Wachender haben, mehr sehen, horen, denken als er; sich derselben bewußt senn, mit mehr Ordnung traumen, als ein wachender denkt, ein Schöpfer neuer Gegenstände, gro-Ber Begebenheiten. Alles ift mahr fur ihn und doch ist alles Betrug. Alles was um ihn vorgeht, berjenige, ber mit ihm redet, die Befahr, die ihn umringt, das Gluck, das auf fein Aufwachen wartet, ist ihm aber nicht gegenwartig und Nichts für ihn. Er fieht, er bort, er versteht nichts; in der Theorie seiner Traume vielleicht unendlich mehr als der wachende an seinem Vett. Der Mondsüchtige ist vollends das Bild eines praktischen, geschäftigen Mannes, der mit aller Vorsichtigkeit, Ueberlegung und Zusammenhang redet, handelt, gefährliche Unternehmungen mit mehr Sicherheit ausführt, als er mit offenen Augen thun konnte und thun wurde.

Es giebt Traumende, die sich ausfragen

laffen, und mit Verstand antworten. Wenn ein Wachender in diesem Fall es mit dem erften versuchen mochte, und ihn über seinen ei= genen Zustand um Rath früge: so ware die Verwechselung der Ideen sehr leicht, daß er das von sich selbst fagte, was den Wachenden angienge, und umgefehrt. Gefest, der Wachende ließe in der Diße das Wort entfahren: Du traumst, lieber Freund, so konnte vielleicht ein großer Wortwechsel zwischen diesen Beiden entstehen - Ift jest die Frage, ob es wohl in aller Welt möglich ware, daß ein Wachender den Traumenden, so lange er namlich schliefe, das von überführen könnte, daß er schliefe ? Rein wenn Gott selbst mit ihm rebete, so ist er genothigt, das Machtwort zum voraus zu senden und es in Erfüllung gehen zu lassen: Wache auf, ber Du schläfst --

Ich wundere mich über Ihre Gleichgültige keit in Ansehung unsers gemeinschaftlichen Freundes. Er besuchte mich den Tag nach meiner Rückfunft vom Lande. Ich habe kein Mißetrauen in Ihre Redlichkeit und Freundschaft, daß ich nicht mein Herz in Ansehung seiner ein wenig entledigen sollte. Mein Urtheil über seine Berkassung kann nicht richtig seyn, weil ich keine völlige Einsicht von seinen hiesigen Absichten habe. Er beschuldigt mich, daß ich mir nicht zu nahe will kommen lassen; und

das ift vielleicht seine eigene Furcht für fich felbst, die ihn von jeder ernsthaften Untersudung über unsere Angelegenheiten entfernt. 3ch gittere fur feine Gefundheit - ben der jegigen Jahreszeit arbeitet er wie ein Taglohner den ganzen Morgen in Papieren — den ganzen Nachmittag in gesellschaftlichen Zerstreuungen. Er hat in beiden eine Heftigkeit, der ich nicht fåhig bin, weil ich einen schwächlicheren Leib und feigere Triebe habe. Eine Legion von Zweifeln im Kopf, für deren Auflösung er fich fürchtet. — Die Weisheit hat sich ihm fürchterlich gemacht, weil sie sich unter ihrem Schilde für ihn verbeckt; und dieser Schild, wie Sie wissen, tragt einen Medusenkopf. — Die Beisheit hat fich ben ihm verächtlich und lächerlich gemacht, weil sie einen schlechten Geschmack und zu wenig Urtheil in der Wahl ihrer Lieblinge unter ben Bogeln zp erkennen giebt. Da er, wie ein artiger Mann, den Gottinnen ibf ren Geschmack laffen sollte, wie die Gotter den Sterblichen hierin ihren frenen Willen laffen.

Ein heimlicher Groll gegen mich, den der stärkere Genius unserer Freundschaft in Fesseln halt — ein bitterer Gram um seinen hiesigen Bruder, den er für verloren halt, und im Widerspruch mit dieser Einbildung, retten will und zu retten glaubt. — Ben so viel Schmersten ist es kein Wunder, daß man seine Tage

im Wälzen und im Laufen ber Hände zubringen muß, wie ein Kranker seine Nächte die halbe Nacht auf harten Matrazen, und die andere Hälfte auf stachlichten Rosen.

Sieb Deinen Bruder auf; so bist Du ruhig. Willst Du ihn nicht aufgeben: so glaube, daß ihm zu helfen ist und brauche die rechten Mittel; so wird Dir nach Deinem Glauben geschehen und die Mittel werden gesegnet werden.

Ich besuchte ihn einen Abend, wo er in großer Unruhe war, die er mir immer ins Geficht leugnete, ungeachtet er gegen feinen Bruder eiferte. Ich suchte ihn damit zu beruhigen, daß Gott sich um unsere Wege befummere und unserer am meisten auf frummen wartete und hutete. Er fuhr darüber so auf, daß ich ihm unbegreifliche und unverständliche Einfalle vorsagte, daß ich mich freute, mit gefunden Gliedern die Treppe herunter zu fommen. — Ben einem folchen Saß und erbitterten Gemuthe, über die unschuldigsten Worte, Die mir in ber Angst entfahren, fann mir, liebster Freund, frenlich ben feinem Umgange nicht gut zu Muthe senn. Ich muß aus Furcht Die Thuren meines Bergens verschließen, und meinen Mund huten und versiegeln lassen, als wenn er das Grab eines Betrugers und Berführers ware. Ich muß mich, wie die ersten

Jünger, bis in das dritte Stockwerk meines Wißes verfriechen, wo mir Gott die Gnade giebt, Paulum zu hören, ben dessen langen Briefen mancher junge muntere Christ, doch ohne seinen Schaden, sich des Schlases nicht erweheren kann. Act. XX.

Ich weiß nicht mehr, liebster Freund, welcher an den Erklärungen Ihrer Rhetorif alle Farben ausloschen, und sie dafür in reines Licht verwandelt zu sehen wünschte — weil ihm in den meisten ein fenerlich Wort und uneigents liches Zeichen eines Begriffs zu senn schien. Wenn Sie diesen Jehler an meinen Perioden, an einigen ausgesuchten, heben, und ihnen das tropische, das dichterische und schwärmerische abschälen — sie in reine, flussige, deutliche, — aber nicht sinnliche, sondern bloß den Berstand überzeugende — auch nicht pathetische und bergliche — sondern sanft kißelnde und die Oberhaut des Herzens gleichförmig berührende Curialien überseten könnten: so ware dießz ein recht freundschaftlich Sendschreiben an Ihren alten Zuhörer.

werden Sie mir, liebster Freund, zulächeln. Wenn Sie auch noch so erträgliche Wahrheizten sagen, werden Sie mir vorwerfen, so kann Ihnen Ihr Werk nicht anders als mißlingen, da Sie über kleine Nebendinge gern Anlaß nehmen zu spotten — Nun so will ich mich mit dem Topfer über meine Ungeschicklichkeit oder Unglück trösten. So geht es allen, die in Leim arbeiten. Jedes Ding ben seinem alten Namen zu lassen, ist das sicherste.

Das Publicum, der blessirte Officier und ein guter Freund wollen vielleicht auf gleiche Art amüsirt seyn. — Unter den Bedingungen werde ich in Ewigkeit kein Autor. Ich will lieber wie ein einsamer Vogel auf dem Dache leben und mit David verstummen und still seyn, selbst meiner Freuden schweigen und mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich dran denke, werd' ich entzündet. Laß sie daher gehen wie ihre Schemata, und sich viel vergebliche Unruhe machen. — Mein Alter läßt Sie herzlich grüßen nebst Ihrer lieben Hausehre. Ich umarme Sie beiderseits.

## 48. An feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 16. Jul. 1759.

Ich bin vorgestern unter göttlicher Huse mit einer Arbeit zu Ende gekommen, die ich hier aus Muße angefangen und mit vielem Eifer fortgesetzt, nämlich, das Neue Testament im Griechischen zu durchgehen, wozu ich mich durch eine slüchtige Wiederholung der Grammatik zubereitet. Zu diesem Gebrauche fand ich ein durchschossen leusdenianisch Testament und habe Daries Wörterbuch, das Prof. Kypfe herausgegeben, mit Rugen gebraucht. Es
ist Schade, daß es nicht mit mehr Ordnung
und Aufsicht geschrieben ist; so wurde es um
die Hälfte kleiner und viel nußbarer seyn.
Wit dem Ende dieser Arbeit bin ich so zufrieben gewesen, daß ich gestern mir einen ganzen
Fepertag gemacht und Nachmittags eine kleine
Kindergesellschaft in unserm Sarten zusammengebeten und bewirthet habe.

Du wirst mir nicht übel nehmen, mein lieber Bruder, daß ich dir neulich eine so kurze und übel geschriebene Einlage durch den Herrn Rector habe einhandigen lassen. Nimm mei= ne brüderlichen Erinnerungen mit Sanftmuth auf. Du hast mir den Anfang beines Gespråches deswegen geschickt, daß ich darüber urtheilen soll. An den Sprachfehlern ist mir nichts gelegen, sondern ich habe mein Augenmerk auf die Gemuthsverfassung gerichtet, die aus dem Schwunge oder der Bildung und der Tracht deiner Gedanken fich verrath. Wenn du auf die Empfindungen und Bewegungen deines Semuthes Achtung gegeben, womit du meinen Brief gelesen, so wirst du vielleicht erkennen, daß ich mich in meinen Vermuthungen nicht geirrt. Nimm an den Urtheilen Anderer über mich keinen Antheil; als ein Bruder entschuldige mich wenigstens in deinem Herzen und

kehre alles zum Besten. Laß dich kein Ansehen und keine Vernunft und keinen Namen der Freundschaft versühren noch mit hinreißen. Warte nicht auf mehr Erfahrungen und denke durch künstige klug zu werden; wenn dich die vergangenen und gegenwärtigen nicht klüger gemacht haben, so werden alle künstige gleich verloren senn. Dem Un wissen den oder Ungläubigen kommt alles übertrieben vor, was aus der größten Einsalt sließt und mit derselben bestehen kann; der Weise, der Gott fürch tet und Gott zu gefallen such, erreicht auch das nil admirazi, das der Welt- und Schulmann affectirt.

G

周

IB

Ift es nicht ein alter Einfall, ben dn oft son mir gehört: Incredibile sed verum? &u gen und Romane muffen wahrscheinlich senn, Hypothesen und Fabeln; aber nicht die Wahre. Grundlehren unseres Glaubens. und Was für ein schaler Glaube, der aus der Begreiflichkeit und Sinnlichkeit der Predigt entsteht! "Mir geschehe, wie du gesagt hast" wie widernaturlich den Begriffen eines Mad. chens, das von den Wind- Erzeugungen eines Hills nichts wußte — wie nachtheilig ihrer Tugend und ihrem guten Ramen; und doch glaub. te sie nicht nur, sondern wünschte auch die Erfullung des Unfinns und Spottes, den Engel reden, die vor Gott stehen. Ihre philosophische Rengierde: wie mag das zugehen?

war bis jum Stillschweigen burch ben alltäglichen Grundsat aufgelost: Ben Gott ift fein Ding unmöglich. Was ift an meiner Ehre gelegen? Die Ehre ber Menschen ift ein Spiel ihrer Einfalle und Bosheit. Der Schimpf, ben meine Bruder nach dem Fleische, meine Glaubensgenossen, mir nachreden, wird durch Die abgottische Ehre einer Stadt, die ich nur ans dem Scepter fenne, welches fie mein gand fühlen läßt , zu einem Gleichgewichte der Eitelkeit und des Nichts gebracht. Die Sage ber Birten ju Bethlehem und die Reifebeforeibung ber Weisen aus dem Morgenlanbe: hier liegt das Zeugniß von der herrlichfeit meiner Niederfunft. - In folchen Erscheinungen des Glaubens thun sich die Graber der Beiligen und der Propheten für Christen auf, und in solchen Prosopophien reden die Buge ihrer Gemalde in den heiligen Schriften ju uns. So werden die Brocken berfelben in Korbe verwandelt, und die Monospllaben der Sprache bes Beiligen Geistes so sach : und sinnreich, daß wir mit Johannes die Unmöglichkeit fuhlen, das zu erzählen, was wir gewiß wissen, weil die Welt die Bucher nicht begreifen wurde, die zu beschreiben waren.

Laß dich, mein lieber Bruder, aufmuntern, aus eben der Quelle zu schöpfen, aus welcher ich Trost, Ruhe und Zufriedenheit trinfe. So eigen dir und Andern meine Verfassung vorkommen mag, so giebt mir Gott Kräfte im Verhältnis der Versuchungen, denen ich
ausgesetzt bin, und ich will mir an seiner Snade genügen lassen, die nicht aushören wird, seine Kraft in meiner Schwachheit zu offenbaren.

Du wirst also meine Briefe ansehen, wie Horaz in einer Stelle, die ich nicht sinden kann, die Tafeln des Lucilius beschreibt:

Quum flueret lutulentus, erat quod stollere velles.

Ich wünschte, daß du einigen Gebrauch von den Empfindungen, die meine Feder so dromedarisch machen, auf deine gegenwärtigen Umstände ziehen könntest.

Schäme dich weniger beiner Fehler, so wirst du dein Gutes mehr mittheilen können. Es ist mein eigen Ich, das ich dir verrathe. Dein Umgang ist daher so zurückhaltend und kalt, und deine Briefe haben ein gleiches von diesem Zwange, den der Wiß nicht übertünschen kann. Daher schreibst du nicht gern, weißt nicht, was du schreiben sollst, und willst wenigstens gleichthun, wenn du nicht übertreffen kannst. Denke an deine Kindheit und an deine Buchstaben, und laß dich gerne von Andern, wenn es auch deine eigenen Schulbrüder wären, ausschelten und auslachen; gieb aber dein krumm schreiben nicht gar aus Verzweistung auf; so

wirst du zeitig genug mit Gottes Hulfe deutlich und schon schreiben lernen.

Wenn wir an das Ende dächten, sagte Diac. Buchholz ben dem besondern Todesfalste des Jagemann hier, wie klug würden wir Menschen in allen unsern Angelegenheiten handeln!

Semper ad eventum festinat, et in medias res, Non secus ac notas, auditorem rapit, et quae Desperat tractata nitescere posse, relinquit.

So schreibt der Dichter, der fur die Ewigkeit schreibt; so lebt der Mensch, der für die Ewigkeit lebt. Er weiß Ochonheiten, Bortheile aufzuopfern; durch seine Nachläßigkeiten, Kehler, Schwachheiten gewinnt er, wie Homer burch ben Schlummer seiner Muse. Der Zorn des Achill, der sich auf seinem Ruhebette malgt, bem Deerführer seinen Gehorsam entzieht, und die Liebe zu seinem Bolfe und ber Ehre deffelben verleugnet, - dieß ist sein Mittelpunct, in den er feinen Lefer verfett, als wenn er die Geschichte der Belagerung von Troja schon ergählt hatte. Solch ein lehrreich Geschwäß, solch einem gottlichen Mahrchen ahnlich wird unser Leben, wenn eine hohere Dufe den Faden deffelben von der Spindel der ersten Schicksalsgöttin an bis zur Scheere ber letten regiert und in das Gewebe ihrer Entwürfe einträgt.

Unser alter Vater hat selbst an dich geschrieben. Gott kob für all das Gute, was er ihm erweist und ferner erweisen wolle! Ich umarme dich und empfehle dich göttlicher Obhut.

49. An Rant.

Ronigsberg, ben 27ten Bul. 1759.

Pochstzuehrender Herr Magister, Ich lege es Ihnen nicht zur Last, daß Sie mein Nebenbuhler find und Ihren neuen Freund ganze Wochen genießen, unterdeffen er fich ben mir auf wenige zerstreute Stunden wie eine Lufterscheinung oder vielmehr wie ein schlauer Rundschafter sehen läßt. Ihrem Freunde aber werde ich diese Beleidigung nachtragen, daß er fich unterstanden, Sie in meine Einsiedleren selbst einzuführen; und daß er mich nicht nur ber Versuchung, Ihnen meine Empfindlichkeit, Rache und Eifersucht merken zu lassen, sondern Sie so gar dieser Gefahr ausgesett, einem Menschen so nahe zu kommen, dem die Rrankheit seiner Leidenschaften eine Starke gu benfen und zu empfinden giebt, die ein Gesunder nicht besitt. Dies wollte ich Ihrem Buhler ins Ohr sagen, als ich Ihnen für die Chre Ihres erften Besuchs dankte.

Sind Sie Socrates und will Ihr Freund Alcibiades seyn: so haben Sie zu Ihrem Un-

terricht die Stimme eines Genii nothig. Und diese Rolle gebührt mir, ohne daß ich mir den Verdacht des Stolzes dadurch zuziehe. Schauspieler legt seine konigliche Maske, feinen Gang und seine Sprache auf Stelzen abs so bald er den Schauplag verläßt. Erlauben Sie mir also, daß ich so lange Genius heifen und als ein Genius aus einer Wolfe mit Ihnen reden fann, als ich Zeit zu diesem Briefe nothig haben werde. Soll ich aber als ein Genius reden, so bitte ich mir wenigstens die Geduld und die Aufmerksamkeit aus, womit ein erlauchtes, schönes, wißiges und gelehrtes Publicum jungst die Abschiederede eines Irdischen über die Scherben einer alten Urne, auf der man mit Muhe die Buchstaben BI-BLIOTEK entziffern fonnte, überhorchte. Es war ein Project, schone Leiber denken zu lehren. Das fann nur ein Socrates, und fein Herzog, feine Landstände werden durch die Kraft ihres obrigfeitlichen Berufs und Bollmacht ihrer Wahl einen Watson jum Genie creiren.

1

Ich schreibe episch, weil Sie die lyrische Sprache noch nicht lesen können. Ein epischer Autor ist ein Geschichtschreiber der seltenen Geschöpfe und ihres noch seltenern Lebenslauses; der lyrische ist der Geschichtschreiber des menschlichen Herzens. Die Selbsterkenntniß ist die schwerste und höchste, die leichteste und eckel

hafteste Naturgeschichte, Philosophie und Poefie. Es ift angenehm und nutlich eine Seite des Pope zu übersegen — in die Fibern bes Gehirnes und des Herzens - Eitelfeit und Fluch hingegen, einen Theil der Encyclopedie durchzublättern. Ich bin noch gestern Abend mit der Arbeit fertig geworden, die Sie mir in Vorschlag gebracht. Der Artikel über bas Schone ist ein Geschwätz und Auszug von hutdinson. Der von der Kunst ist seichter, also süßer als das Gespräch des Englanders über nichts als ein Wort. Bliebe also noch ein einziger übrig, der wirklich eine Uebersetung verdiente. Er handelt von dem Schaarwerk und Gehorcharbeitern. Jeder verständige Leser meines Peldenbriefes wird die Muhe aus der Erfahrung kennen, über solche Leute gesett zu fenn, aber auch bas Mitleiden mit allen Gehorcharbeitern haben, was der Verfasser meines Artifels mit ihnen hat, und die Difbrauche zu verbessern suchen, wodurch es ihnen unmöglich gemacht wird, gute Gehorcharbeiter ju senn. Weil ich aber selbst keiner zu werden Lust habe, und kein Amt von der Art auf der Welt verwalte, wo ich von der kaune derjeni. gen, die unter mir find, abhangen darf: so wird diefer Artifel Ueberfeger genug antreffen, die einen Beruf dazu haben. Ein Mann von ber Welt, ber bie Runft Bifiten zu machen

versieht, wird immer einen guten Intendan: ten über Entreprisen abgeben.

Auf unsern lieben Better wieder zu kommen. Aus Reigung können Sie diesen alten Mann nicht lieben; aus Eitelkeit oder Eigennuß. Sie hätten ihn kennen sollen zu meiner Zeit, da ich ihn liebte. Damals dachte er nie Sie, Höchstzuehrender Herr Magister, über das Recht der Ratur, er kannte nichts als großmuthige Reigungen in sich selbst und mir.

Sie treffen es, diese schielende Verachtung ist auch ein Rest von Liebe gegen ihn. Lassen Sie sich warnen und mich der Sappho nachgirren:

At vos erronem tellure remittite nostrum
Nisiades matres, Nisiadesque nurus.
Neu vos decipiant blandae mendacia linguae;
Quae dicit vobis, dixerat ante mihi.

Ich glaube, Ihr Umgang ift noch unschuldig, und Sie vertreiben sich bloß die langen Sommer und August Abende. Können Sie mir nicht die Verwirrung und die Scham eines Mädchens ansehen, das ihre Ehre ihrem Freunde aufgeopfert, und der mit meinen Schwachheiten und Bloßen, aus denen ich ihm unter vier Augen kein Seheimniß gemacht, seine Sesellschaften von gutem Ton unterhält? Frankreich, das Hosleben und sein jesiger Umgang mit lauter Calvinisten sind an allem Ungen sinde schuld. Er liebt das menschliche Seschlecht

wie der Franzmann das Frauenzimmer, zu seinem bloßen Selbstgenuß und auf Rechnung ihrer Tugend und Ehre. In der Freundschaft, wie in der Liebe, verwirft er alle Seheimnisse. Das heißt den Gott der Freundschaft gar lengmen, und wenn der Ovid, sein Leibdichter, ad amicam corruptam schreibt, ist er noch zärtlich genug, ihr die Vertraulichkeit eines dritten vorzurücken über Ihre Liebeshändel.

Haec tibi sunt mecum, mihi sunt communia tecum;

In bona cur quisquam tertius ista venit?

Daß er anders benkt als er redet, anders schreibt als er redet, werbe ich ben Gelegenheit eines Spazierganges Ihnen einmal naber entdecken konnen. Gestern sollte alles dffentlich fenn, und in seinem letten Billet doup schrieb er mir: "Ich bitte mir aus, "daß Sie von all dem, was ich Ihnen als "ein redlicher Freund schreibe, nicht ben gering-"sten Disbrauch zu unserm Gelächter machen ..- Unsere Haussachen gehen Sie gar nichts "mehr an — wir leben hier ruhig, vergnügt, "menschlich und driftlich." Ich habe mich an diese Bedingung so ängstlich gehalten, daß ich mir über unschuldige Worte, die mir entfahren und die feiner verfteben fonnte, ein Gewissen gemacht. Jest soll alles öffentlich senn. Ich halte mich aber an seine Handschrift. Es Damann's Schriften I. Ib. 28

wird zu keiner Erklarung unter uns kommen. Es schickt sich nicht für mich, daß ich mich rechtfertige, weil ich mich nicht rechtfertigen kann, ohne meine Richter zu verdammen, und dieß sind meine liebsten Freunde, die ich auf der Welt habe.

Wenn ich mich rechtfertigen sollte, so muß-

te ich beweisen,

1. Daß mein Freund eine falsche Erkenntniß seiner selbst hat,

2. Eben so falsch einen jeden seiner Rach-

ften beurtheilt,

3. Eine falsche von mir gehabt und noch

4. Die Sache unter uns, im Ganzen und ihrem Zusammenhange, ganz unrichtig und einsseitig beurtheilt,

5. Von demjenigen weder Begriff noch Emspfindung hat, was ich und Er bisher gethan

und noch thun.

Daß ich ihn in dem übersehen kann, was ich weiß und nicht weiß, was er gethan und noch thut, weil ich alle die Grundsäse und Triebsedern kenne, nach denen er handelt, da er nach seinem eigenen Geständniß, aus meinen Worten und Handlungen nicht klug werden kann; dieß muß Ihnen als eine Prahleren vorkommen, und geht gleichwohl nach dem Lauf der Dinge ganz natürlich zu. Ich

bin noch zu bescheiben, und kann ganz sicher gegenzeinen Staarigen mit meinen triefenden rothen Augen prahlen.

Gegen die Arbeit und Mühe, die ich mir gemacht, würde es also eine Kleinigkeit senn, mich losgesprochen zu sehen. Aber unschuldig zum Gistbecher verdammt zu werden! so densten alle Santippen, alle Sophisten — Socraztes umgekehrt; weil ihm mehr um sein Gezwissen der Unschuld, als den Preis derselben, die Erhaltung seines Lebens, zu thun war.

Un eine solche Apologie mag ich also nicht benken. Der Sott, dem ich diene, und den Spötter sür Wolken, sür Nebel, für Vapeurs und Hypochondrie ansehen, wird nicht mit Bocks, und Kälberblut versähnt; sonst wolkte ich bald mit dem Beweise fertig werden, daß die Vernunft und der Witzhres Freundes, wie meine, ein geil Kald, und sein gutes Herz mit seinen edlen Absichten ein Widder mit Hörnern ist.

Was Ihr Freund nicht glaubt, geht mich so wenig an, als ihn, was ich glaube. Hierüber sind wir also geschiedene Leute, und die Rede bleibt bloß von Geschäften. Eine ganze Welt von schönen und tiefsinnigen Geistern, wenn sie lauter Morgensterne und Lucifers wärren, kann hierüber weder Richter noch Kenner sen, and ist nicht das Publicum eines lykie

schen Dichters, der über den Benfall seiner Epopde lächelt und zu ihrem Tadel still schweigt.

Peter der Große war vom Olymp eingeweiht, die schöne Ratur anderer Rationen in einigen Rleinigkeiten an seinem Bolf nachzuahmen. Wird man aber durch ein geschoren Kinn junger? Ein bloß sinnlich Urtheil ist keine Wahrsheit. Der Unterthan eines despotischen Staats, sagt Montesquieu, muß nicht wissen, was gut und bose ist. Fürchten soll er sich, als wenn sein Fürst ein Gott wäre, der Leib und Seele stürzen könnte in die Holle. Hat er Einsichten, so ist er ein unglücklicher Unterthan sür seinen Staat; hat er Tugend, so ist er ein Thor, sich selbige merken zu lassen.

Ein Patricius einer griechischen Republik durfte in keiner Berbindung mit dem Persischen Hofe stehen, wenn er nicht als ein Berrather seines Vaterlandes verwiesen werden follte.

Schicken sich denn die Gesetze der Ueberwundenen für die Eroberer? Der Unterthan ist durch selbige unterdrückt worden. Sonnst du ein gleiches Schicksal deinen Mitbürgern?

Abraham ist unser Bater — Wir arbeisten nach Peters Entwurf? wie der Magistrat eines kleinen Frenstaats in Italien Commercium und Publicum lallen gelernt hat. — Thut eures Baters Werke, versteht das, was ihr re-

det, wendet eure Erkenntniß recht an und sest euer Ach! am rechten Ort. Durch Wahrheizten thut man mehr Schaden als durch Irrithumer, wenn wir einen widersinnigen Gebrauch von den ersten machen und die lesten durch Routine oder Glück zu modificiren wissen. Wie manzicher Orthodox zum Teufel sahren kann, troß der Wahrheit, und mancher Ketzer in den Himmel kommt, troß dem Bann der herrschenden Kirche oder des Publici.

In wie weit der Mensch in die Ordnung der Welt wirken kann, ist eine Aufgabe für Sie, an die man sich aber nicht eher wagen muß, dis man versteht, wie unsere Seele in das System der kleinen Welt wirket. Ob nicht harmonia praestabilita wenigstens ein glücklicher Zeichen dieses Wunders ist, als influxus physicus den Begriff davon ausdrückt, mögen Sie entscheiden. Unterdessen ist es mir lieb, daß ich daraus abnehmen kann, daß die kalvinische Kirche unsern Freund so wenig zu ihrem Anshänger zu machen im Stande ist, als die lustherische.

Diese Einfälle sind nichts als Aepfel, die ich wie Galathea werfe, um Ihren Liebhaber zu necken. Um Wahrheit ist mir so wenig als Ihrem Freunde zu thun; ich glaube wie Socraties alles, was der andere glaubt — und gehe nur darauf aus, andere in ihrem Glauben zu

schen Dichters, der über den Benfall seiner Epopde lächelt und zu ihrem Tadel still schweigt.

Peter der Große war vom Olymp eingeweiht, die schöne Ratur anderer Nationen in einigen Rleinigkeiten an seinem Volk nachzuahmen. Wird man aber durch ein geschoren Kinn junger? Ein bloß sinnlich Urtheil ist keine Wahrsteit. Der Unterthan eines despotischen Staats, sagt Montesquieu, muß nicht wissen, was gut und bose ist. Fürchten soll er sich, als wenn sein Fürst ein Gott ware, der Leib und Seele stürzen könnte in die Hölle. Hat er Einsichsten, so ist er ein unglücklicher Unterthan sür seinen Staat; hat er Tugend, so ist er ein Thor, sich selbige merken zu lassen.

Ein Patricius einer griechischen Republik durfte in keiner Verbindung mit dem Persischen Hofe siehen, wenn er nicht als ein Verstährer seines Vaterlandes verwiesen werden

soute.

Schicken sich denn die Sesetze der Ueberwundenen für die Eroberer? Der Unterthan ist durch selbige unterdrückt worden. Sonnst du ein gleiches Schicksal deinen Mithürgern?

Abraham ist unser Bater — Wir arbeisten nach Peters Entwurf? wie der Magistrat eines kleinen Frenstaats in Italien Commercium und Publicum lassen gelernt hat. — Thut eures Baters Werke, versteht das, was ihr re-

det, wendet eure Erkenntniß recht an und sest euer Ach! am rechten Ort. Durch Wahrheisten thut man mehr Schaden als durch Irrsthümer, wenn wir einen widersinnigen Gebrauch von den ersten machen und die letzten durch Routine oder Glück zu modificiren wissen. Wie manzicher Orthodox zum Tenfel sahren kann, troß der Wahrheit, und mancher Retzer in den Himmel kommt, troß dem Bann der herrschenden Kirche oder des Publici.

In wie weit der Mensch in die Ordnung der Welt wirken kann, ist eine Aufgabe für Sie, an die man sich aber nicht eher wagen muß, dis man versteht, wie unsere Seele in das System der kleinen Welt wirket. Ob nicht harmonia praestabilita wenigstens ein glücklicher Zeichen dieses Aunders ist, als influxus physicus den Begriff davon ausdrückt, mögen Sie entscheiden. Unterdessen ist es mir lieb, daß ich daraus abnehmen kann, daß die kalvinische Kirche unsern Freund so wenig zu ihrem Anshänger zu machen im Stande ist, als die lustherische.

Diese Einfalle sind nichts als Aepfel, die ich wie Salathea werfe, um Ihren Liebhaber zu necken. Um Wahrheit ist mir so wenig als Ihrem Freunde zu thun; ich glaube wie Socrasifes alles, was der andere glaubt — und gehe nur darauf aus, andere in ihrem Glauben zu

storen. Dies mußte der weise Mann thun, weil er mit Sophissen umgeben war und Priestern, deren gesunde Vernunft und guten Werke in der Einbildung bestanden. Es giebt eingebildete gesunde und ehrliche Leute, wie es malades imaginaires giebt.

Wenn Sie aus den Recensionen des Herrit. B. und meinem Schreiben mich beurtheilen wollen, so ist dieß ein so unphilosophisch Urtheil, als Luther aus einer Broschüre an den Herzog von Wolfenbüttel von Kopf zu Fuß überssehen zu wollen.

Der eines andern Vernunft me'r glaubt als seiner eigenen, hort auf ein Mensch zu seyn, und hat den ersten Rang unter dem servum pecus der Rachahmer. Auch das größte menschliche Genie sollte uns zu schlecht dazu seyn. Ratur, sagt Batteux; man muß kein Spinozisk in schönen Künsten noch Staatssachen seyn.

Spinoza führte einen unschuldigen Wandel, im Nachdenken zu furchtsam; wenn er weiter gegangen ware, so hätte er die Wahrheit besser eingekleidet. Er war unbehutsam in seinen Zeitverkürzungen, und hielt sich zu viel ben Spinneweben auf; dieser Geschmack verräth sich in seiner Denkungkart, die nur klein Ungeziesfer berwickeln kann.

Was sind die Archive aller Könige — und Jahrhunderte wenn einige Zeilen aus die

fem großen Fragment, einige Sonnenstanbchen von diesem Chaos im Stande sind, uns Erkenntniß und Macht zu geben? Wie glücklich ist der, welcher das Archiv desjenigen, der die Herzen aller Könige wie Wasserbache leiten kann, täglich besuchen kann, den seine wunderbare Haushaltung, die Gesete seines Reichs zc. nicht umfonst einzusehen gelüstet. Ein pragmatischer Schriftsteller fagt davon: Die Rechte des herrn find köstlicher denn Gold, und viel fein Gold, füßer benn Honig und des Honigfeims tropfelnde Faden. — Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber benn viel tausend Stuck Gold und Silber. — Ich bin gelehrter, benn alle meine Lehrer, denn beine Zeugnisse sind meine Rede -3ch bin flüger denn die Alten, benn ich halte — Du machst mich mit deinem Gebot weis fer benn meine Feinde sind — benn es ist ewiglich mein Schat.

Was mennen Sie von diesem System? Ich will meinen Rächsten und mich glücklich machen. Ein reicher Kaufmann ist glücklich. Daß Sie reich werden können, dazu gehören Einsichten und moralische Tugenden.

In meinem mimischen Styl herrscht eine frengere Logif und eine geleimtere Verbindung als in den Begriffen lebhafter Köpfe. Ihre Ideen sind wie die spielenden Farben eines geswässerten Seidenzeuges, sagt Pope.

Diesen Augenblick bin ich ein Leviathan, der Monarch oder der erfte Staatsminister des Oceans, von dessen Othem Ebbe und Fluth abhängt. Den nächsten Augenblick sehe ich mich als einen Wallsisch an, den Gott geschaffen hat, wie der größte Dichter sagt, in dem Meers zu scherzen.

Ich muß bennahe über die Wahl eines Philosophen zu dem Endzweck, eine Sinnesanderung in mir hervorzubringen, lachen. Ich
sehe die beste Demonstration, wie ein vernünftig Mädchen einen Liebesbrief, und eine Banmgartensche Erklärung wie eine wißige Fleurette an.

Man hat mir gräuliche Lügen aufgebürdet, höchstzuehrender Herr Magister. Weil Sie viele Reisebeschreibungen gelesen haben, so weiß ich nicht, ob Sie dadurch leichtglaubig oder unglaubig geworden sind. Den Urhebern derselben vergebe ich, weil sie es unwissend thun, und wie ein comischer Held Prose reden, ohne es zu wissen. Lügen ist die Muttersprache unserer Vernunft und Wites.

Man muß nicht glauben, was man sieht — geschweige was man hort. — Wenn zwen Mensichen in einer verschiedenen Lage sich besinden, mussen sie niemals über ihre sinnlichen Einsdrücke streiten. Ein Wächter auf einer Sternwarte kann einem im dritten Stockwerk viel er-

ihm seine gesunden Augen absprechen: komme hernnter, so wiest du überzeugt senn, daß du nichts gesehen hast. Ein Mann in einer tiesen Grube, worin kein Wasser ist, kann am hellen Mittag Sterne sehen. Der andere auf der Oberstäche leugnet die Sterne nicht, er kann aber nichts als den Herrn des Tages sehen. Weil der Mond der Erde näher ist als der Sonne, so erzählen Sie Ihrem Monde Mährehen von der Ehre Gottes. Es ist Gottes Ehre, eine Sache verbergen: aber der Könige Ehre ist, eine Sache erforschen.

Wie man den Baum an den Früchten erkennt, so weiß ich, daß ich ein Prophet bin, aus dem Schicksal, das ich mit allen Zeugen theile, gelästert, verfolgt und verachtet zu werden.

Ich will auf einmal, mein Herr Magister, Ihnen die Hossnung benehmen, sich über gewisse Dinge mit mir einzulassen, die ich besser beurtheilen kann, wie Sie, weil ich mehr Data darüber weiß, mich auf Facta gründe, und meine Antoren nicht aus Journalen, sondern aus mühsamer und täglicher Hin- und Herwälzung derselben kenne; nicht Auszüge, sondern die Acten selbst gelesen habe, worin des Königs Interesse sowohl als des Landes debattirt wird.

Jedes Thier hat im Denken und Schreisben seinen Gang. Der eine geht in Satzen und Bögen wie eine heuschrecke; der andere in einer zusammenhängenden Verbindung wie eine Blindschleiche im Fahrgleise, der Sichersheit wegen, die sein Bau nothig haben soll. Der eine gerade, der andere frumm. Rach Hogarths System ist die Schlangenlinie das Element aller malerischen Schönheiten, wie ich es aus der Vignette des Titelblattes gelesen habe.

Der attische Philosoph, Hume, hat den Glauben nothig, wenn er ein En essen und ein Glas Wasser trinken soll. Er sagt: Woses, das Gesetz der Vernunft, auf das sich der Phisosoph beruft, verdammt ihn. Die Vernunft, ist euch nicht dazu gegeben, dadurch weise zu werden, sondern eure Thorheit und Unwissenheit zu erkennen; wie das mosaische Gesetz den Juden, nicht sie gerecht zu machen, sondern ihnen ihre Sünden sündlicher. Wenn er den Glauben zum Essen und Trinken nothig hat: wozu verläugnet er sein eigen Principium, wenn er über höhere Dinge, als das sinnliche Essen und Trinken, urtheilt!

Durch die Gewohnheit etwas zu erklären — die Gewohnheit ist ein zusammengeset Ding, das aus Monaden besteht. Die Gewohnheit heißt die andere Natur, und ist in ihren Phae-

nomenis eben so räthselhaft, als die Natur selbst, die sie nachahmt.

- Wenn Hume nur aufrichtig ware, sich felbst gleichformig. — Aller seiner Fehler ungeachtet ift er wie Saul unter den Propheten. Ich will Ihnen eine Stelle abschreiben, die Ihnen beweisen soll, daß man im Scherz und ohne sein Wissen und Willen die Wahrheit pre-Digen kann, wenn man auch ber größte Zweifler ware, und wie die Schlange über bas zweifeln wollte, was Gott sagt. Hier ist sie: "Die "driftliche Religion ist nicht nur mit Wunder-"werken am Anfange begleitet gewesen, son-"dern sie kann auch selbst heut zu Tage bon "feiner vernünftigen Person ohne ein Wunder-"werk geglaubt werden. Die bloße Bernunft "ist nicht zureichend, uns von der Wahrheit "derselben zu überzeugen, und wer immer durch "den Glauben bewogen wird, derfelben Bepe "fall zu geben, der ist sich in seiner eigenen "Verson eines beständigen, fortgesetten, ununter, "brochenen Wunderwerfes bewußt, melches alle "Grundsäte seines Verstandes umkehrt, und "demselben eine Bestimmung giebt, das zu "glauben, was der Gewohnheit und Erfahrung "am meisten zuwider und entgegen ist."

Bitten Sie Ihren Freund, daß es sich für ihn am wenigsten schick, über die Brille meiner ästhetischen Einbildungsfraft zu lachen,

weil ich mit selbiger die bloden Augen meiner Bernunft waffnen muß.

Ein zärtlicher Liebhaber läßt sich ben dem Wrnche einer Intrigue niemals seine Unkossen gereuen. Wenn also vielleicht nach dem neuen Naturrecht alter Leute die Rede vom Gelde wäre, so sagen Sie ihm, daß ich jest nichts habe, und selbst von meines Vaters Gnade lesben muß; daß ihm aber alles als eigen gestört, was mir Gott geben will — wornach ich aber nicht trachte, weil ich sonst den Sezgen des vierten Gebots darüber verlieren könnte. Wenn ich sterben sollte, so will ich ihm obenein meinen Leichnam vermachen, an dem er sich, wie Aegyptier, pfänden kann, wie in dem angenehmen Happelio Griechenlandes, dem Herodot, geschrieben stehen soll.

Das keirische der lyrischen Dichtkunst ist das Tireli der kerche. Wenn ich wie eine Nachtigall schlagen könnte, so muß sie wenigstens an den Vögeln Kunstrichter haben, die immer singen, und mit ihrem unaufhörlichen Fleiß prahlen.

Sie wissen, hochzuehrender Herr Magister, daß die Senii Flügel haben, und daß das Rauschen derselben dem Klatschen der Menge gleich kommt.

Wenn sich über unsere Vorstellungen von Gott mit Anmuth und Stärfe spotten läffet;

warum soll man mit Gößen nicht seine Rurgweil treiben können? Mutter Lise singt:

Die falschen Gößen macht zu Spott. — Ein Philosoph sieht aber auf die Dichter, Lieb. haber und Projectmacher, wie ein Mensch auf einen Uffen, mit Lust und Mitleiden.

Sobald sich die Menschen einander verstehen, können sie arbeiten. Der die Sprache
verwirrte, und die Schemata des Stolzes aus Liebe und politischen Absichten, zum Besten der Bevölkerung, wie ein Menschenfreund, strafte
— vereinigte sie an dem Tage, da man Menschen mit fenrigen Zungen, als Köpfe berauscht vom süsen Wein, lästerte. Die Wahrheit wollte sich von Straßenräubern nicht zu nahe kommen lassen; sie trug Kleid auf Kleid, daß man zweiselte, ihren Leib zu sinden. Wie erschraden sie, da sie ihren Willen hatten, und das schreckliche Gespenst, die Wahrheit, vor sich sahen!

Ich werde diesen Brief ehester Tagen in Person abzuholen kommen.

50. An G. E. Lindner, nach Grunhof. Ronigsberg, ben 3. Aug. 1759.

Ich habe Ihre gutige Zuschrift vom 13. Juni erst vor vierzehn Tagen ungefähr erhalten, da ich mich in Trutenau aufhielt. Wie selbige über einen Monat alt geworden, weiß ich nicht. Weil ich aber lange barauf gewartet, ift ste mir desto angenehmer gewesen. Ich habe, um Sie zu entschuldigen, nichts mehr nothig als, an meinen leiblichen Bruder zu denken.

Sie haben mir geschrieben, laut dem Anfange Ihres Briefes, um mich aus einer Unruhe zu ziehen, die ich über einige zwendeutige Worte Ihres vorigen Schreibens bezeigt.
Wenn ich darüber unruhig gewesen, ist es
nicht eine kleine Grausamkeit, einen guten
Freund so lange darin zu lassen?

Ich mache mir aus den Urtheilen über meisne Briefe nichts, und sehe das darüber entstandene Mißverständniß der Eltern als eine wohlverdiente Züchtigung an. Die sind zu alt, um durch Vorstellungen gebessert zu werden; und ihre Kinder zu jung, um meine Moral zu verstehen. Meine ganze Ubsicht war, meinen lieben Freund und Nachfolger, ihren Hofmeister, ein wenig aus der Schlassucht auszumunztern; und die Eltern haben ein ganz verdienstelch Werf gethan, sich Ihrer Ehre gegen meinen Unfug anzunehmen und mich dafür ein wenig zu strafen.

So lieb es mir unterdessen gewesen ware, das Wort zu wissen, was man für ein gemeines Schimpfwort gelesen, dergleichen ich nicht brauche, so lange ich wizige Umschreibungen machen kann: so gleichzültig bin ich darüber,

daß Sie es vergessen. Daß Sie sich aber meiner Unschuld angenommen, dafür bin ich Ihnen Dank schuldig, doch nur in so weit, daß
ich daben die Erinnerung anhängen darf, Ihre Nächstenliebe nicht weiter zu treiben, als Sie sich selbst zu lieben schuldig sind.

Ueber Ihren Entschluß, so lange in Grünhof auszuhalten, als es Gott gefällt, bin ich sehr zufrieden. Wenn wir um Gottes Willen leben und arbeiten, ist beides am gesegnetsten.

Ich habe meinem Nachbar von kuthers kleisnen Schriften gesagt; er zweiselte, daß sie noch da wären. Sind sie es gewesen, so erhalten Sie selbige mit dem ersten Fuhrmann, der die Woche abgegangen. Rommen sie nicht mit, so sehlen sie; und mein Bruder würde Ihnen mit seinem Eremplar eine Zeitlang dienen. Lilienthals Gesangbuch habe ich bestellt — Spruchkäsichen vergessen; Spener mit Fleiß nicht mitschicken wollen, weil er nen zu vielkossen wird. Herr Rector erhält einige Sachen von Forsmann, die ich Ihnen empsehle. Diesser evangelische Prediger soll diesen Rai gestorsben senn.

Die hinterlassenen Schriften der Margaretha Klopstock gehören gleichfalls für Sie, geliebtester Freund. Sie ist als eine Heldin im Kindbette oder vor demselben an den Wehen und Operationsschmerzen gestorben. Sollte es unserm Heldendichter auch so gehen, daß seine Muse an der Meskade unterläge? Dieses kleisne Werk, das aus Fragmenten von Briefen zum Theil besteht, ist aus mehr als einem Geschtspunct merkwürdig.

Ich lebe hier so ruhig und zufrieden, als möglich. Es fehlt mir hier an Prüfung nicht. Die Welt mag die beste senn oder nicht — Wenn nur Gott darin regiert, oder in unserm Herzen vielmehr, so werden seine Wege unsern Augen allemal wohl gefallen. Dieses Wohlgesfallen an den Wegen der mütterlichen Vorseshung sen auch Ihr Trost und Trost! und sein heiliger Rame Ihre Sonne und Schild!

Weil ich hier keine Amtsgeschäfte habe, siel es mir ein, das Griechische vorzunehmen. Ich din mit dem neuen Testament einmalzunt Ende gekommen, und wiederhole es jest. Sind Sie auch schon so weit? Unstreitig weiter? Wenn Gott hilft, kommt die Reihe vielleicht an das hebräische.

Ich habe noch zu wenig Kenntniß von der griechischen Sprache; den Mangel ihrer Grammatiken möchte ich aber bald beurtheilen können. Ihre Abweichungen kommen von der Ungeschicklichkeit der angenommenen Regeln her. Je weniger Regeln, desto weniger Ausnahmen. Eine Sprache, welche die größten Anomalien hat, sollte die nicht die allgemeinsten Principia

man nicht auf die letteren gekommen, hat man mehr ihre Analogie mit andern Sprachen als ihre innere Natur zum Jundament der Grammatik gemacht. Dialecte und Figuren muß man kennen, um griechisch zu verstehen; hierin besteht ihre Schönheit und Schwierigkeit. Dialecte gründen sich auf eine philosophische oder experimentale Kenntniß der Laute; Figuren auf eine logische Etymologie.

Wenn Sie diese kurze Beobachtung nicht für ein Galimathias halten wollen, so denken Sie in Ihren griechischen Stunden daran, die Ihnen behülstich senn werden, das zu erklären, was ich sagen will. In der Sprache jedes Volztes sinden wir die Geschichte desselben. Da das Geschenk zu reden unter die unterscheidenden den Vorzüge des Menschen gehört; so wundert mich, daß man noch nicht die Geschichte unssers Geschlechts und unserer Seele von dieser Seite näher zu untersuchen einen Versuch gesmacht hat.

Das unsichtbare Wesen unserer Seele ofesenbart sich durch Worte — wie die Schöpfung eine Rede ist, beren Schnur von einem Ende des Himmels dis zum andern sich erstreckt. Der Geist Gottes allein hat so tiefsinnig und bes greislich uns das Wunder der sechs Tage erzählen können. Zwischen einer Idee unserer Seele Samann's Schriften, I, Th. 29

und einem Schall, ber burch den Mund hervorge. bracht wird, ist eben die Entfernung als zwischen Geift und Leib, Simmel und Erde. Das für ein unbegreiflich Band verknupft gleichwohl diese fo von einander entfernten Dinge? Ift es nicht eine Erniedrigung fur unsere Gedanken, daß fie nicht anders sichtbar gleichsam werden konnen, als in der groben Einkleidung willkührlicher Zeis chen; und was fur ein Beweis gottlicher Allmacht — und Demuth — daß er die Tiefen seiner Geheimnisse, die Schätze seiner Weis. heit, in so kanderwelsche, verworrene und Anechtsgestalt an sich habende Zungen der menschlichen Begriffe einzuhauchen vermocht und gewollt. So wie also ein Mensch ben Thron des himmels und die herrschaft deffelben einnimme; so ift die Menschensprache die hofsprache — im gelobten — im Vaterlande des Chriften. Beil uns! Frenlich schuf er uns nach seinem Bilde — weil wir das verloren, nahm er unser eigen Bild an — Fleisch und Blut, wie die Kinder haben, lernte weinen - lallen, reden - lesen - bichten wie ein wahrer Menschensohn; ahmte uns nach, um uns zu seiner Rachahmung aufzumuntern.

Der Seide, der Philosoph erkennt die Allmacht, die Hoheit, die Heiligkeit, die Güte Gottes; aber von der Demuth seiner Menschenliebe weiß er nichts. Als ein schöner Stier, als ein Abler, Schwan und galdener Regen theilte sich Jupiter seinen Buhlerinnen mit.

Wenn ich in meiner Einbildungskraft ausgeschweift, so ist die Aussicht meines verwilderten Gärtchens Schuld daran, in dem ich
schreibe. Daß er auch der Heiden Gott ist,
dafür haben wir Gelegenheit ihm auch zu danken, wenn wir mit Thomas ihm ganz allein
uns zu eigen machen, und ihm nachsagen:
Wein Herr und Mein Gott,

Ueberlassen Sie sich der Führung des guten Hirten, der sein Leben läßt für seine Schaafe, und aus dessen hand uns kein Feind rauben kann,

51. Un einen Ungenannten.

Ronigsberg, ben 7ten Mug. 1759. Ich will Ihnen eine kurze Liste der Zerfreuungen herseben, aus denen seit meinem letten Briefe die Arbeit meiner Tage be-Diesen Donnerstag vor 14 Tagen erhielt ich einen wichtigen Besuch zween gnter Freunde, ging den folgenden Tag wider Vermuthen auf eine Hochzeit; die nächste Nach. barschaft machte es zu einer Pflicht und die Reugierde, die Praut kennen zu lernen, zu einer Eitelfeit. Porige Woche mußte ich die Leiche einer Bernsteindreherin begleiten, Die eine alte Befannte meiner seligen Mutter gewesen. Am Ende derselben habe ich an alle meine guten Freunde nach Curland geschrieben,

Geffern Rachmittag habe ich meinen Banch ermubet mit Durchblatterung einiger Renigkeiten, davon Sie eine ben Gelegenheit follen au lesen bekommen, weil sie die einzige ift, die ich Ihrer Aufmerksamkeit wurdig halte. Deute Morgen habe ich ben Lucas in meiner griewischen Stunde Gott Lob zu Ende gebracht, die immer die erste meines Tagwerts ift, und hierauf ein Paar Abschnitte in Baco Sermonibus fidelibus voll von fremden Gedane. fen überlaufen, weil ich an meinen Schreibe-Pult bachte. Dier haben Sie meine Memoiren von bennahe 14 Tagen. Schreiben muß ich Ihnen, das ist eine Pflicht und ein Bergnügen für mich. Ich weiß aber nicht, was ich schreiben soll. Regeln wissen Sie besfer als ich, und Exempel darnach zu machen, dazu haben Sie nicht Luft. Einfälle verstehen Sie nicht, und Wahrheiten find nicht nach Ihrem Geschmack. Mit Ihnen zu lachen, will ich auf Ihren Hochzeittag versparen; es wird aber Beit genug fenn, an den ju benfen, wenn Sie erst eine Brant haben. Personalien auf Sie zu machen, ist ben Ihrem Eloge fundbre Zeit genug; und bas muß ber Schreiber ber Afademie thun, dem ich nicht als ein illiteratus ins Amt fallen will. Ihr Nachruhm murbe ohnedieß dadurch verlieren, weil ich nicht Wis genug habe, Romane zu schreiben, nicht einmal mehr

zu lesen , und nicht Berg genug, Geschichten zu erzählen, weil es mir jest an Rengierde und Geduld fehlt, ihren nochigen Detail ju wiffen. Bas soll ich armer Jurgen also thun ? Schreiben muß ich und ich weiß und fühle nicht, was. — Doch jest fällt es mir ein, mas ich thun will. Ein fauler Laborator, ein ftolzer. Bettler ift verloren. Doch Faulheit und Stolz schaden nicht bem Sandwert, wenn man nur flug ist und Wiß hat, wie ein Rind ber Welt. Es melbete fich ein ehrlicher Mensch zum Todengraberdienst; weil er sah, daß er zum Graben so wenig als zum Predigen geboren war, fo wurde er ein Ruster, und hatte so viel Ch. re hinter bemt Pfarrer herzugehen, als ein geschickter Uebersetzer hinter seinem Original. Dies. fer Mensch hatte fehr gute Gedanken so lange er den Kanzelmann nach seinem Ort begleitete; so bald aber die Predigt anging, erlandten ihm seine Rusterforgen nicht aufs Wort zu merken. Unterdeffen lag ihm fein miklungener Todtengräber - Versuch immer so sehr im Ropfe, daß er auch sein Rusteramt barüber Whlecht verwastete. Graben mag ich auch nicht; vielleicht lage in meinem Bergen eben bie Aber. die andere Aecker reich macht. Graben mag ich wohl, wenn es darauf ankommt, mein Pfund in einem Schweißtuch gubetbergen; aut. einen freigen Richter wenigstons von nieumen

Treue zu überführen, wenn es nicht durch meinen wuchernden Fleiß geschehen kann. In betteln schäme ich mich, wie ein alter Mensch in die Schule zu gehen, und ungeachtet ich Dichter lese, so sind die alte sten und besten nicht eben meine Sache, weil man in ihnen wohl Sprüche, aber nicht die Gemälde und Schilderepen meiner Zeitgenossen sindet. Z. E.

Cur male pudens ---

Underen ihre Empfindungen nachzuahmen, ift gleichwohl nichts als Bettelen, und die Sprade der Liebe ift ein Galimathias einer mos notonischen Saite; wie der Apostel Petrus diefes felbit an ber schweren Schreibart paulinischer Briefe zu tadeln scheint, und ihr Verfaffer feibst sich für ein Allerley ausgiebt; das Allerlen zu senn brung ihn aber die Liebe. Weil ich also wie ein Schulfnabe - wenn Sie, mein herr, kein Schulmann find, so werden Sie doch aus Erfahrung wissen, daß Sie ein Schie ler-gewesen sind, und wie einem solchen zu Muthe ift - ju bequem bin, ju graben, und tu field, tu lernen, so weiß ich mir nicht auders zu rathen, als daß ich mich an die Schuldner meines herrn made, und in fie dringe, die Zahlen ihrer Schuldbriefe hernntermseben. Weil mein Derr dadurch nicht arm wird, sie aber am meisten daben gewinnew, so wird wich the Glanbiger für meinen

Wiß loben, und seine Schuldner, wenn sie anders ihr Bestes kennen und lieben, mit der Zeit dafür danken. Da Sie in einer Anhe leben, mein Herr, die einem tiesen Schlase näher kommt als einem Schlummer, ich hingegen in lauter Zerstreuungen, so bin ich nicht im Stande, meine Gedanken so ordentlich wie Sie zu sammeln. Unterdessen wird es keine vergebliche Uebung für Ihre Lunge senn, meisne langen Perioden und pneumata laut zu lessen, so laut, bis Sie im Stande sind, sich selbst zu hören.

Es siel mir also vor einer halben Stunde ein, aus Roth, aus änßerster Noth an Materialien, Sie mit einem Briefe meines einzigen Bruders, den ich auf der Welt habe, zu unterhalten. Da Sie aber ben dieser Abschrift durch meine Schuld seine Calligraphie einbüßen, so werz de ich dieses durch die Anmerkungen eines Anomm ersehen, der ihn, wie Gott, liebt, weil er ihn zücht igt.

Riga, ben 7ten Jul. 1759. Herzlich geliebtester Bruber,

Deine beiden Briefe sind mir richtig eingehändigt worden, die mir desto angenehmer gewesen, da sie mit von unseres alten Baters und deiner eiges nen Gesundheit versichert. Gott erhalte dieses uns ser bestes Geschenk, was wir noch mit einigem Grun, de von ihm bitten können, wenn wir es wohl ans

g uwenben fuchen.

So andächtig der Brieffieller auch redet, so leuchtet doch nichts mehr als die Andacht eines Beiden aus feinem Gesichte. Ift er ein Theolog, so studirt er wenig oder gar nichts Was will er in den symbolischen Büchern. damit sagen: Die Gesundheit ift unser beftes Geschent? Gieb uns Gesundheit, für die Eugend wollen wir schon selbst forgen, war das Gebet eines stoischen Beuchlers oder epicurischen Dichters. Was will er sagen: mit Grund? Ift Christus deswegen gestorben und in die Hohe gefahren? — Da er nicht einmal feine Kehle braucht, um Gott zuweilen ein Morgen : und Abendliedchen ju singen : Gefunden Leib gieb mir, und daß in diesem Leib ein' unverlette Seel' und rein Gewiffen bleib. Benn ' ihm nun Gott einen ganzen gesunden Leib giebt, und nicht Rehle allein, wie sieht es mit seis nem Gewissen aus in Ansehung des Gebraudes, den er von jedem Gliede deffelben macht? Sind es Waffen der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit? Wer da weiß, daß Gott Gesund. heit giebt als ein Geschenf, das wir gut anzuwenden suchen sollen, wird für diese Erkenntniß doppelte Streiche leiden muffen. macht er mit seiner Gesundheit? Wie brauchft du deine Augen, deine Ohren, deine Zunge, deine Sande, deine Schulstunden, deine Rebenftunden? Bereitest du dich und wiederholft

du so fleißig: als beine schlechtesten oder besten Schüler thun? Würdest du nicht von beiden beschämt werden, wenn sie gegen dich auftreten sollten?

Bas hilft es dich, daß beide Briefe deines Bruders dir eingehandigt worden, wenn du auf keinen zu antworten verstehst noch Lust hast? Wenn du sie umsonst liesest, mennst du, daß sie umsonst geschrieben werden? Anstatt zu fragen: wie schreibt der Mensch? solltest du dich selbst fragen: wie liesest du was er schreibt, und was im Gesetz geschrieben sieht? Wenn du auf die Frage verstummst, wie du deine: Gesundheit zu beinem Berufe als Schulmann und Candidat der Gottesgelehrtheit brauchst, wie wirst du die andere beantworten: wie brauchst du deine Gesundheit zu ihrer Erhaltung? Du machst dir aus beiner Schande einen Ruhm. Du willst besser als andere Leute senn, und brauchst den Sommer nicht wozu er andern Menschen gegeben ift: die Freundlichkeit Gottes zu sehen und zu schmecken. Was Rarren schreiben, barum bist du nengieriger, als was Gott thut; ja, wenn du auch nur jene. zu verstehen und anzuwenden wüßtest. Go bleibt aber alles tobt und unfruchtbar in dir. fatt deine Seele zu nahren, nahrst du ihre Krankheiten. Bist du nicht beinem Bernfe nach jum Umgang, jum burgerfichen Leben, jum Wohlstande verbunden? Fehlt es dir nicht das ran, daß du dich eher dazu drängen, als zur viel zurückziehen solltest? Wird deine Gesundheit nicht bald ben deinen versichlenen Frohmdiensten und ben dem Wurm, den du dadurch in deinem Gemüth nährst, verbraucht werden ?

Gott lasse mich dasselbe niemals durch Unordnungen, Ausschweifungen und Misbrauch des Guten von sich kosen, sondern den mannigsaltigen Gelegenheiten desielben die Vernunft immer unsere Führerin seyn.

Deine Bernunft redet noch schlecht deutsch mit bem lieben Gott. Sie fann baber eine schlechte Führerin abgeben. Von fich follte beißen : von mir. Menschen konnen wir Lugen, Complimente und Wendungen vorfagen, aber dem nicht, der das Ohr gemacht hat und auf die Stimme unseres Herzens beffer horcht als auf das hölzerne Clavier unserer Lippen. Die Uebersetung des Grundtertes wurde so lauten: Gott fieht die Unordnungen, die Ansschweifungen, ben Mißbrauch bes Guten, die Blindheit meiner Vernunft und die Thorheit derfelben. Er wird aber seinen Ramen nicht verleugnen, denn er ist langmuthig, geduldig und von großer Gute und Treue. Er giebt mehr als wir bitten, unaussprechlich mehr, als wir Verstand haben zu beten. Er wird mir seinen Geift geben, ber mein finstres herz erlenchte; bann wird meine Bernunft und

mein Sewissen erleuchtet werden und nicht mehr im Finstern bleiben; denn in keinem andern Lichte, als seinem Lichte und dem Lichte seines Wortes und des Glaubens an einen Fürsprecher, sehen wir das Licht und die Farden unserer eigenen Gestalt und der Dinge die uns umgeben.

Ich habe meine Johannisferien auf der Stube zus gebracht, und, da fast die ganze Stadt ihr Vergnüs gen im Freyen sucht, das meinige zwischen den vier Wänden gehabt.

Dieser Ruhm ist nicht fein. Das ist Straxfe der Sunde. Wenn Andere mit gutem oder bosem Gewissen sagen können: Deus nobis haec otia secit, so weißt du, daß du selbige picht verdienst, und thust daher Hausbuße und legst dir selbst einen Stubenarrest auf. Diese Pausbuße und diese willführliche Ponitenz ist aber eine neue Sunde; womit willst du die büßen?...

52. An J. S. Linbner, nach Riga.

Königsberg, den gien Aug. 1759.

Perslich geliedtester Freund, Meinem Bater und seinen guten Freunden schmeckt Ihr Lachs recht sehr gut. Ich habe mich kaum getraut davon zu kossen, weil ich nicht wußte, ob alle 4 Stücke für uns sepn sollen. Heute würden Sie Ihre Lust sehen, wenn Sie um? ser Gast wären. Sie müßten aber als Freun d' und Zusch auer kommen, nicht als Richter, sonst würde ich für einen großen Frese ser von Ihnen gescholten werden, wie gescheieben sieht. Dafür kann ich auch Briefeschreiben und Tischreden halten, — die so lang als Ihre kächse sind — und auf die ein Trunkschmeckt, wie Wagner sagt.

Womit ich Ihre kächse verdient, das weiß ich eben so wenig, liebster Freund, als was ich Ihnen wieder dafür schicken soll. Beides mag Ihre Sorge senn; die ganze Welt meiner Freunde wird mich zulest als einen durchtriebenen Schuldner brandmarken. Meine Schuld ist es nicht, daß sie gutherziger sind als ich; dafür muß ich aber klüger als meine Gläubiger oder Wohlthäter senn.

tung meines Briefwechsels als kein Geseswerk an. Ich bitte Sie recht sehr barum. Der Fall mit uns beiden ist sehr ungleich. Ich habe nichts zu than und kann Ihnen ich weiß nicht wie viel hinschreiben, und Ihre Geduld, es zu lesen und zu ertragen ist schon ein Opfer der Freundschaft. Sie mögen gegen alle andere mit Ihren Antworten punktlich sehn; ich erstasse die hiemit formlich davon, und werbe deswegen nicht mehr nicht weniger schreiben,

als was mir meine Muse, die Erinnerung Ih.
rer Freundschaft, dictirt.

Ich werde mich jest bloß ben einigen Punkten Ihres Briefes aufhalten, woran mir am meisten gelegen; warum mir baran gelegen, hievon kunftig. Daß mir aber wirklich baran gelegen, mussen Sie vor der Hand glauben.

Sie wissen nichts von dem Migverständnisfe meiner Briefe in Grunhof? Gut. Rachfolger dort hat mir jungst geschrieben und scheint Ihnen darin zu widersprechen. fann aber ein bloßer Ochein senn, wie es auch ift. Es toftet Dube, wenigstens für mich, feine Briefe zu verstehen. Meine entfernte Abfict für Ihren herrn Bruder ift nicht gang fenchtlos gewesen. Das nicht gang frucht. los fann ich aus feiner Denfunge. und Schreib. art sehr gut erklaren. Aber daß dieses eine entfernte Abacht von mir gewesen; hierin muß ich Ihnen widersprechen; insbesondere ba Sie es noch einmal fagen: baß Sie biefes Rebenaugenmerk meines Muthwillens damals nicht håtten errathen können, oder so weit herho. len. Sagen Sie mir um Gottes willen , lieb. fter Freund, wie ich mit Ihnen reben foll, und was das für eine neue Zunge oder Sprache oder Schreibart seyn soll, in der Sie mich verstehen werden? Rede ich sein, so sind ek

Dinge, die man hat errathen ober weit hers holen mussen. Rede ich klar, so kind es Perstonalien, Anzüglichkeiten, Humor. Bin ich aufrichtig und sage: das ist meine wahre Abskicht gewesen; so werde ich Lügen gestraft und man sagt mir: Nein! das ist eine entsernte Abskicht, ein Nebenaugenmerk deines Muthwilstens gewesen. Bin ich als ein Verführer und doch wahrhaftig; so ärgert man sich an meisnem Muthwillen, Unlauterkeit, Hestigkeit und Schlaugengestalt. Wenn Sie Richter über mich wären, oder im Stande wären, es zu senn; so würde der Teusel den Freund und Inschauer bald holen.

Dieses Rebenangenmerk meines Muthwilslens haben Sie damals nicht errathen oder so weit herholen können. Ich muß es Ihnen hier sagen: daß nicht ein wahres Wort von Ihnen geschrieben ist.

Duthwillens recht sehr gut empfunden, ohne daß Sie nothig hatten, darauf als ein Rathsel zu studiren oder es weit herzuholen. Warnm waren Sie damals auf meine Briefe empfindlich, bitter, lasen Sie halb mit einem Schaltsauge, halb mit einem Auge der Freundschaft und des Geschmacks? Warnm ruckten Sie mir vor, daß ich mich in fremde Han, del mischte, und weissagten mir mit Frohle.

den ben Undank der Eltern? Seben Sie das Bertrauen, die Offenherzigkeit, die Unerschro. denbeit, Die Berleugnung feines guten Ramens und seiner Gemutheruhe u. d. g. auch für Sadelchen an, und die Pflichten eines Nachfolgers, ihm zu rathen, ihn aufzuwecken, für Debenaugenmerke, zu benen nichts als ein wenig Wit und Muthwille gehört? Sie lassen gern an folchen Sacheichen jeden ungebunden und nach seinem Gutdunken handeln; ob einer mit Vertrauen oder Zurückhaltung, falsch oder heim. tuckisch mit Ihnen handelt. Diese Denkungs. art ist wißig und tandelnd, scheint demuthig und großmuthig; schickt fich aber für feinen Rector, für keinen Magister, für keinen, ber ein Freund senn will, und es durch Opfer beweiset, für keinen Pythagoras, der den olom. pischen Spielen zufieht.

Homo sum, nil humani a ms alsenum puto. Ihres herrn Bruders Gemuthsverfassung, damals und jest, seine Lage in dem Hause, worein ich ihn gebracht, sein kunftig Glück, sein kunftig Gewissen, zu dem seine gegenwärtige Einsicht und Treue eine Stufe ist, sind keine fremden Händel für mich. Wenn Sie dieß an Ihrem leiblichen Bruder für fremde Händel ansehen, wie kann ich Ihnen meinen leiblichen Bruder, und Ihren Urtheilen und unverhohlenen und liebreichen Ermahnungen vertranen. Sott hat mir Inabe gegeben, den Sößen in seinem Herzen anzugreisen, dem Sie nicht das Herz haben nahe zu kommen, weil er Ihr eigener Abgott ist.

Ungeachtet Sie also das Räthsel selbst trafen, ohne es weit herzuholen; so habe ich doch
noch zum Ueberstuß es Ihnen selbst auf meiner Stube sowohl als in Ihrem Hause — am
Spiegel, ich weiß die Stelle noch — gethan,
und Sie darum gesteht: Thun Sie an meinem
Bruder, was ich an Ihrem gethan. Sie haben mehr Recht zu meinem Bruder, als Untergesetzen, wie ich zu Ihrem als bloßem
Freunde und Nachfolger.

Ich lasse mich nicht durch Namen, so wenig als durch Wörter hintergehen. Meine Menschen sind nicht elsenbeinerne; Sie müßten mich
denn sur einen Elephanten selbst schelten. Richt
Cadavera, nicht Aldze, nicht todte Baume—
sie fühlen und schreyen Gottlob und überführen
mich, daß ich sie nicht von fern ausspeculire,
sondern sie mit meinem Dolch so gut als Bogen tresse. Gott ist in den Schwachen mächtig; das sind aber feine schwachen Leute, die
ihre Nächsten so lieblos beurtheilen, und anstatt als Hirten lebendiger Lämmer sich anzusehen, sich für Phymalions halten, für große
Bildhauer, deren liebreiches Berz den Othem
des Lebens ihnen mittheilen wird, si Diis placet.

Trene ist da; ich sage: nein, und leugne rund aus, daß sie so wenig im Tummeln und Herumschmeißen, noch lassen händen und schlaffen Linien besteht. Was Sie Treue nennen, ist für mich ein unbekanntes Wort, ein ens Ihrer Vernunft und guten Herzens. Wo Treue ist, da hört nicht nur eine gewisse, sondern auch alle Läßigkeit, Schlendrian und Vergessenheit auf. Der Geist der Wahrheit erinnert uns an alles.

Ein Fonds von Misanthropie und ein steisfes Wesen kann nicht gut seyn ben einem Schulsmann, besonders ben einem dffentlichen. Ein Wenschenfeind und Freund dieser Welt ist beisdes ein Feind Gottes.

Ich lache Sie dafür aus, daß Sie ihmt mehr Bequemlichkeit einräumen, als Sie Selbst haben, oder ich glaube Ihnen auch nicht. Du follst beinen Rächsten lieben als dich selbst. Ein Gemisch von Pathos und Schwulst ist nicht die erhabene Woral unsers Fürsprechers.

Sie verderben ihn durch Ihre Gefälligkeit; lassen Sie ihn selbst für sein Examen und meisne Grammatif sorgen. Wir mussen nicht in allem dienen, sondern das als unnüße Knechte thun, was uns befohlen ist.

Durch den Diebstahl kleiner nothiger Ausgaben sich die Strafe größerer zuziehen, heißt in Ihrer Sprache eine zu gekünstelte Spar-Pamann's Schriften I. Ah. samfeit; ben mir eine dumme und nachtheislige.

Daß unsere Urtheile nicht übereinkommen, ist sehr gut und daran kehre ich mich nicht. Ich prophezene Ihnen aber, daß sie am Ende unsers Briefwechsels und unserer Reise übereinkommen werden.

Starf und schön ist alles, was ich ben eisnem Gedichte fordere, und ein solches nenne ich ein Meisterstück. Die Uebersetzungen der Psalmen mögen sehr edel senn; sie kommen mir aber nicht genau genug vor, und ich sehe mehr ben einer Uebersetzung auf das letztere denn auf das erstere.

Die hinterlassenen Schriften der Meta sind ein sehr philosophisch Werk, das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensten und prischalsten sind. Rußknicker und galanthommes sind nicht das Klopstockische Publicum. In seis ner Sprache heißt Rußknicker ein Richter, und galanthomme ein Kenner.

53. An J. G. Lindner nach Riga. Konigsberg, den 18. Aug. 1759.

Meine Briefe sind vielleicht schwer, weil ich elliptisch wie ein Grieche und allegorisch wie ein Morgenländer schreibe. Ungelehrigkeit,

chen und meinen Fleiß im analysiren auf sich deuten will, ist eben so eine schlechte Exegests als leichtsertigkeit, wodurch der Sinn meiner Einfälle nur noch mehr vereitelt wird! Der comische Dichter mag immer lachen, so geht seine satyrische Nase nicht den Zuhörer an; sondern zu dem sagt er: Ich arbeite ben meinem Lachen. Warum lachst Du aber? Du disk selbst der Mann der Fabel, die meiner Nase Kunzeln giebt.

Ein kape und Ungläubiger kann meine Schreibart nicht anders als für Unsinn erkläten, weil ich mit mancherlen Zungen mich ausdrücke, und die Sprache der Sophissen, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Wohren und Ereolen rede, Eritik, Mysthologie, redus und Grundsäte durch einander schwaße, und bald zur' ürzenwei bald zur' ärzenwei bald zur' ärzenwei bald zur' ärzenwei bald zur'

T

11

: 1

3

M.

3

Der Begriff, den ich von der Gabe der Sprachen hier gebe, ist vielleicht so neu, als der Begriff, den Paulus vom Weissagen giebt, daß nämlich selbiges in der Parrhesse und ikowiscals also zu strafen und zu richten bestände, daß das Verborgene des Herzens offenbar würde und det Lane auf sein Angesicht siele, Gott anbetete und bekennete, daß Gott wahrhaftig in uns sep.

Sie hoffen nicht, daß B. hart gegen mich

senn wird, weil dieß seine Art nicht ist. Hier scheint eine freundschaftliche Unruhe hervor zu leuchten. Wenn Ihnen im Ernst Angst dafür if, daß mir hart follte von ihm begegnet werden — – so ist es kein Wunder, daß nach der falschen Kenntniß, die Sie von meiner Art haben, Ihre Freundschaft einen ganz falschen Geschmack und Farbe annehmen muß. Ich wunschte nichts mehr, als daß herr B. hart gegen mich ware und die Maske der Freundschaft niederlegen wollte, daß ich nach den Gesetzen der Maskerade nicht långer unter mei= ner schwißen durfte. Ich werde aufhören sein Widersacher zu senn, so bald er den Glanz eines Engels bes Lichts ausziehen wird. Go lange wir aber unter unserer Verkleidung bleiben, ift es gut, daß wir uns einander meis den, und ganz naturlich, daß ich Kohlen rede und er sanft säuselnde Wahrheiten und Sittensprüche, ich einen Pferdfuß, bald des Bucephali, bald des Pegasi, zu meiner Rolle borge; er hingegen mehr Gefallen als Aristoteles an feinen eigenen Beinen haben fann. Wenn er so hart gegen mich senn wollte, als ich gegen ihn gewesen, so hatten wir uns schon lange einander erkannt und wir wurden schon im funften Actu unseres Luftspiels fenn. Als ein Engel des Lichts, wiffen Sie, kann er mir keine Gewaltthätigkeit thun, so große

Lust er unter dem Theaterkleide auch dazu dfeters hat; unterdessen mich das meinige zu alsem nothigen Unfug berechtigt.

Er besuchte mich fehr lange — ich weiß die Zeit nicht, daß ich ihn gesehen — mit dem herrn Magister Kant, durch den er meine Bekehrung wie durch Sie versuchen wollte. war eben Fepertag für mich, an dem ich meis ne Maske nicht brauchen wollte; und die Wahrbeit zu sagen, ich hatte auch nichts weniger nothig, denn die seinige war so zerlumpt, daß ber weiße Engel bennahe von dem durchschlagenden schwarzen Schatten eclipsirt wurde. verfprach mich ben seinem neuen Freunde in der Zeit von zwen Tagen zu einem Colloquio einzustellen. Unstatt selbst zu kommen, rief meine Muse den Kobold des Gokrates aus dem Monde herab, und schickte ihn in meinem Namen mit einer Granate, die aus lauter fleinen Schwärmern beftund. Weil ich seinen fleis nen Magister so sehr liebe und hochschäße, als Ihr Freund; so machte ich ihm dieß Schrecken, um zu verhindern, daß er sich nicht weiter einlassen sollte. Sie sagen ganz recht: Mund gegen Mund; dann ist frenlich die dritte Person nicht nothig. Und dieß gab ich auch dem kleinen Sofrates und großen Alcibiades so gut zu verstehen, als ich konnte. Alle meine Sirenen. kunste sind umsonst; mein Ulysses hort nicht,

die Ohren voll Wachs und am Mastbaum ans gebunden. Ich will also Ihrem guten Exempel folgen und weiter nichts stimmen.

Wenn er Ihnen klagt, daß ich heimlich folz bin — so hintergeht er Sie. Ich habe nicht nothig, heimlich stolz zu senn, als einer der sich seines eigenen Stolzes schämt oder mit selbis gem andern Schaden thun will. Ich habe nicht nur eingestanden, daß ich stolz bin; sondern auch die guten Grunde, die ich habe es ju senn und mit Gottes Hulfe darin zu verhare ren. Eigensinnig war sein Bater; eigensinnig heißt eine Frau, die sich nicht für einen Stw per auf den Rucken werfen will; eigensinnig heißt alles, was uns im Wege steht. Einer auf dem breiten Wege findet vielleicht weniger Eigensinn, noch hat selbiger ihn so nothig als ein Mensch, der auf einem schmalen Pfade geht, und ohne lebensgefahr nicht ausweichen noch um sich gaffen fann, sondern widerstehen 1. Pet. V. und auf seinen Weg wachen muß.

Ich habe hier den Anfang, gemacht zu einem kleinen Aufsatz über einige Denkwürdigsteiten in Sokratis Leben. Soute ich mit sels bigen weiter kommen, so möchte ich mir die Frenheit nehmen, sie Ihnen zur Durchsicht zu überschicken. Vielleicht den ersten halben Bosen mit erstem, aber ich müßte ihn wieder zurück haben. Sie wissen, wie schwerfällig ich

arbeite, und daß ich mehr mit umgekehrtem Griffel als mit dem spißen Ende desselben schreisben muß. Drey Bogen waren stark genug.

54. An J. G. Linbner, nach Riga.

Konigsberg, ben 31. Aug. 1759.

Herzlich geliebtester Freund, Auf die Wothe wird Ihre geehrte Frau Mutter Ihnen einige Sachen überschicken, worunter Reichel's Resaias. Der Anfang davon hat mir so gefallen, daß ich an der Zufriedenheit, die ich daraus geschöpft, Sie gerne habe wollen Untheil nehmen lassen. Von Forstmann hatte ich Ihnen weit lieber die Nachrichten fur die Gunber zugedacht; sie sind aber nicht mehr zu haben, und aus Reigung gegen diesen evangelischen Mann habe ich die Unkosten des größeren Werks gewagt. Ich hoffe, sie werden Ihnen nicht leid thun. Einige Personalien muffen, in Ansehung ihres Inhalts, nach der Liebe ausgelegt werden. Ich lese jego noch den ersten Theil. In seinen Zueignungsschriften finbet fich ein neuer und frennuthiger Schwung, ber mir fehr gefällt.

Ich bin jest mit einem Werke beschäftigt, das in Ihre Bibliothek gehört; des Präsidenten Goguet de l'origine des loix, des arts et des Sciences. Es ist ein Zwilling von Rollins alter Geschichte. Selehrsamkeit, ein gesunder Gebrauch davon; und das Alte ist durch den gegenwärtigen Zustand der wilden Völker immer erklärt. Weder in Betrachtungen noch Einfällen ausschweisend. Aurz, recht sehr hrauchbar, und ein cornu copiae für einen Philosophen so wohl als Leser von Geschmack.

Der Sergeant ist gestern zur Armee abgesangen und besuchte uns noch, um einen ziemslich wehmüthigen Abschied zu nehmen. Ich begleitete ihn nach Ort und Stelle, wo ich seinen Bruder fand, den ich mich herzlich frente wiederzusehen. Machte mir auf seine Gesculschaft den Rachmittag Staat; es siel ihm aber ein in der Kanzlen anzusprechen. Künftige Woche denke ich ich ihn zu besuchen; weil ich mit meiner Arbeit fertig, und bloß die Abschrist dann noch einmal unternehmen möchte. Meinem Rachbar habe ich heute selbige gebracht, der sehr geneigt schien sie zu übernehmen.

Weil ich den Anfang des Persius O curas hominum — Quis leget haec? vel duo vel nemo, so habe ich zwen Zuschriften an Niemand und Zween dazu gemacht. Das ganze Werk ist mimisch und besteht in einer Einleitung, dren Abschnitten und einer Schlußrede. Ich habe die vornehmsten Umstände aus Sofrates Leben initgenommen, und mich ben einigen besonders aufgehalten, die ich von so viel Seiten als

möglich untersuchen wollen, und zugleich eine Probe von einer lebendigeren Art die Geschichte der Philosophie zu studiren geben wollen. Es wird mir aber wie den Poeten gehen, welche durch das Vergnügen, was sie ihren Lesern zu geben suchen, den Unterricht derselben verlieren. Sind die Poeten, schuld daran? War Ezechiel einer, daß Gott zu ihm sagen mußte: Du bist für dein Volf der Liebesgesang eines Menschen, der eine gute Stimme hat, und wohl auf einem Instrument spielen kann; denn sie hören deine Worte, und wollen sie nicht thun. Wenn es aber geschehen wird, (siehe es wird geschehen) dann werden sie wissen, daß ein Prophet unter ihnen gewesen. Cap. 33.

Eine Stelle in Ihrer letten Zuschrift giebt mir zu dieser Anführung Anlaß. Ich danke Ihnen herzlich für die Geduld, die Sie bisher mit mir gehabt, und werde selbige nicht länger mißbrauchen. Sie werden mir erlauben, geliebtester Freund, mit einer nochmaligen Wiederholung und Erklärung über einige Punctezu beschließen.

Die Freundschaft soll geradezu sprechen, wenn sie lehren will, ist Ihre Methode, die ich wünschte, daß sie immer von Ihnen getrieben würde, und für die ich Ihnen vor allen Ihren Freunden Dank wissen wollte. Ich will Ihnen meine Sedanken über diesen Lehrsat mitcheilen. Wir sind Freunden unter allen übrischeilen.

gen die meisten Achtsamkeiten schuldig; daher mussen wir unsern Unterricht gegen sie mit mehr Achtsamkeit treiben als gegen andere. Freundschaft legt uns Hindernisse in den Weg, die ich ben Fremden und Feinden nicht habe; und hiezu gehören neue Regeln, wodurch Ihre Methode ziemlich verdächtig gemacht wird, oder es ist eine Methode, die Sie selbst so wenig gestraucht haben, daß Sie ihre Natur nicht kennen.

Was hat aber die Freundschaft mit lehren, unterrichten, umkehren und bekehren zu schafe fen? Ich sage: nichts. Was hatte ich Ihren Bruder lehren können:, was er nicht selbst gewußt hatte; was kann ich meinen lehren, das er nicht eben so gut wissen mag, als ich? Ich glaube, daß feiner den Catechismus so schlecht weiß, wie ich ; und daß, wenn es aufs Wissen ankame, ich die wenigste Ursache hatte, auf: geblähet zu senn. Ein Lügner weiß besser als ich es ihn überführen kann, daß er lügt; er weiß eben so gut als ich, daß er nicht lügen soll. Ist hier also die Rede vom Lehren und Unterrichten? Guter Freund, sen so gut und lug nicht, und schneid nicht auf, und thu dieß und jenes nicht, was du nicht lassen kannst —— Sieh, fieh die Folgen davon haarklein -Hore was der und jener davon urtheilt, was Bernunft, Gewissen, Welt zc. davon sagt. Rede Folianten mit deinem Freunde, unterrichte

ihn, widerlege ihn; du zeigst, daß du ein gestehrter, vernünftiger, wißiger Mann bist, aber was hat die Freundschaft an allen diesen Handslungen für Antheil? Eine Empfindung seines Sewissens predigt überzeugender als ein ganz Spstem. Ist lehren also nicht das Augenmerk der Freundschaft, was denn? Lieben, empfinden, leiden. — Was wird Liebe, Empfindung, Leidenschaft aber eingeben und einen Freund lehren? Gesichter, Mienen, Verzuckungen, Figuren, redende Handlungen, Stratageme — Schwärmeren, Eisersucht, Wuth —

Aus eben dem methodischen herzen Ihrer Freundschaft fließt Ihr guter Rath, geschiedene Leute zu werden., wenn ich nicht an einem Joch mit ihm ziehen will. Go klug bin ich alle Tage; und es ift kein Freund dazu nothig. Der Weg ist eben so leicht. Ich wurde aber ber niederträchtigste und undankbarfte Mensch senn, wenn ich mich durch seine Kaltfinnigkeit, durch sein Mißverständniß, ja selbst durch seine of. fenbare Feindschaft so bald sollte abschrecken laffen, sein Freund zu bleiben. Unter allen diesen Umständen ist es desto mehr meine Pflicht Stand zu halten; und barauf zu marten, bis es es ihm gefallen wird, mir sein voriges Vertrauen wieder zu schenken. Es fehlt an nichts als hieran, daß wir uns einander so gut und beffer als jemals versiehen.

1

55. An J. G. Lindner, nach Riga.

Rönigsberg, ben 11. Sept. 1759-

Perzlich geliebtester Freund, ich habe mir zur Ader lassen und mich ein wenig arznepen mussen; wunsche, daß Sie beides nicht nörthig haben oder zu rechter Zeit thun mögen wie ich. Besinde mich leidlich, arbeite aber an Congestionen. Eine junge Frau, die ihre Sechswochen überstanden und — daß etwas ähnliches mit mir vorgegangen, werden Sie aus folgendem Skelett ersehen, das Sie wie die Aegypter zu Ihrem Nachtische brauchen werden, um sich auch Ihrer Sterblichkeit daben zu erinnern.

Sokratische Denkwürdigkeiten für die lange Weile des Publikums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Weile.
Nebst einer doppelten Zuschrift an Niemand und an Zween.

Einleitung. Schicksale der philosophischen Geschichte. Eritik über Stanlen, Brucker und Deslandes. Verbindung der Philosophie und ihrer Geschichte. Project, die philosophische Historie zu schreiben. In Ermangelung deffelben, ein ander Project, sie besser zu stwieden, als bisher geschehen.

Erfäuterung davon. Was die Geschichte übershaupt für einen Endzweck habe. Der Unglausbe macht Dichter und Romanschreiber; in der Geschichte an zwei berühmten Benspielen beswiesen. Ob ein Denkmal der vorigen Zeiten verloren gegangen, woran uns etwas gelegen senn könne? Abfertigung und Trost der Gelehrsten, die über verlorne Werke klagen. Baco und Bolingbroke angeführt. Was des Autors Absicht ist. Wangel einer guten Lebensbeschreisbung von Sokrates. Kleine Anekdote von dem Umgange dieses Weisen, mit einem Ausruse des Verfassers.

Erster Abschnitt. Wer des Sofrates Eltern gewesen. Was er von seiner Mutter geslernt? Was von seinem Vater? Sofrates wird ein Bildhauer. Betrachtungen über seine Statuen. Ob Sofrates als ein Bildhauer des Zimsmermannes Sohne vorgezogen werden musse? Sein Geschmack an wohlgewachsenen Jünglingen. Von Widersprüchen. Von Orafeln und Meteoren.

Zweiter Abschnitt. Kriton, des Sofrates Wohlthäter. Hat viele Lehrmeister und Lehrmeisterinnen zu besolden. Vergleichung eines Menschen, der nichts hat, und, der nichts weiß. Vergleichung der Unwissenheit des Sofrates mit der Hypochondrie. Sofrates Sprüchwort zusammengehalten mit der Ueberschrift des

belphischen Tempels. Anmerkungen über bie Didaskalie des Apollo, oder seine Methode zu unterrichten. Runftgriff der hermeneutif. Eis nerlen Wahrheiten konnen mit einem sehr entgegengesetten Geiste ausgesprochen Mannigfaltigkeit des Sinnes, mit bem Gofrates sagte: ich weiß nichts, nach der verschiedenen Beschaffenheit der Personen, zu der nen er es sagte. Versuch einer Umschreibung. der Gedanken eines Menschen, der uns sagt: ich spiele nicht, wenn er zu einer l'Hombre-Partie aufgefordert wird. Sofraces Unwissenheit mit der Skeptiker ihrer zusammengehalten. Unterschied zwischen Empfindung und einem Glauben Lehrsate oder Beweise deffelben. geschieht eben so wenig durch Grunde, als Schmeden und Sehen. Phantasie if nicht Glaube. Ein Giegel und Schlussel zu des Sokrates Zeugniß von seiner Unwissenheit. Beweis, daß es Leuten von Genie allemal erlaubt gewesen, unwissend und Uebertreter der Gesetzu senn. Ueber den Damon des Go-Frates. Sonderbarkeiten seiner Lehr : und Denke art als Corollaria seiner Unwissenheit. Palip genesie der Geschichtschreiber. Einige Wahr zeichen, daß Sofrates für die Athenienser gemacht war.

Dritter Abschnitt. Von des Sofrates bren Feldzügen. Von seinen öffentlichen Neme tern. Warum Sofrates fein Autor geworben? 1. Grund der Uebereinstimmung mit sich selbst. 2. Unvermögenheit. 3. Seine Haushaltung. 4. Aus Muthmaßungen über seine Schreibart. Eine von seinen Parabeln und Anspielungen angeführt und auf unsere Zeit angewandt. OD. frates wird als ein Miffethater verdammt. Seis ne Verbrechen. Wie er sich vertheidigt. Einfall erleichtert das Gewissen seiner Richter. Ein Fest giebt ihm dreißig. Tage Zeit, sich jum Tode ju bereiten. Erscheinung nach dem Tode. Spuren seiner gottlichen Sendung, nach Platons Mennung, in seiner frenwilligen Armuth, noch mehr aber in seinem Ende, und der Ehre, die allen Propheten nach ihrem Bluts gerichte widerfahren.

Die Schlußrede besteht aus einigen kurzen Lehren für diejenigen, die zum Dienste der Wahrheit geschickt sind, und aus einem Prognostico, was sie sich zum Lohne ihrer Arbeiten versprechen können.

Ich habe mich auf das Exempel des Aristoteles bezogen, der eine Schrift ausgab, von
der er gestand, daß sie so gut als nicht ausgegeben wäre; bin also nicht der erste, der
das Publicum äfft. Meine Gesinnungen habe
ich gegen dasselbe offenherzig ausgeschüttet und
neige mich bloß wie Naeman vor dem Gößen

seines herrn, wenn er ihn aus Pflicht in den Tempel desselben begleiten mußte.

Zwehdeutigkeit und Jronie und Schwarmeren konnen mir nicht selbst zur Last gelegt werden, weil sie hier nichts als Rachahmungen find meines helden und der fofratischen Schriftsteller, besonders Bolingbroke's und Shaftesbury's. Der attische Patriotismus des ersten und die platonische Begeisterung des lets ten find die Muster und Antipoden, auf die ich meine zween hiefigen Freunde gewiesen. In meiner Zuschrift an zween habe ich noch eine Muthmaßung gewagt über das, was Cotrates unter Lesern verstanden, die schwim men könnten, auch ihnen die Methode des · felben in Beurtheilung dunfler Schriften angepriesen, daß man darin unterscheiden musse dasjenige, was man verstände, von demjenis gen, was man nicht verstände.

Als einem Freunde kann ich Ihnen sagen, daß ich an dieser ganzen Abhandlung mit Lust gearbeitet und daß sie mir nach Wunsch gerathen. Da ich also mit mir selbst zufrieden senn kann, so ist mir an der dssentlichen Aufnahme wenig gelegen. Man mag den Wahrheiten wir dersprechen, so ist dieser Widerspruch ein Bereits für sie. Man mag über ihre dunkte Eine keidung spotten oder eifersüchtig thun, so ist dieß das Schicksal aller Moden, daß man sie weder

weder versteht zu beurtheilen noch nachzuah-

3ch mache mir eben so wenig Gewissen baraus, mit meinem Wig zu scherzen, als Raac mit seiner Rebecca, ohne mich an das Fenster des lufternen Philisters zu kehren. Meine Fruhlingsfreude an Blumen, und die gute Laune meines herzens hat mich nicht gehindert, an meinen Schopfer zu benfen, an den Schöpfer meiner Jugend und ihrer Scherze. Ich site unter dem Schatten, deß ich begehre, sagt meine Muse; und seine Frucht ift meiner Reble fuß. Er führt mich in den Weinkeller und die Liebe ist sein Panier über mir. Er erquickt mich mit Blumen und labt mich mit Aepfeln. Bald find es Berge, bald Bugel, auf die ich wie ein flüchtiges. Reh springe und Staub mache. Sie wissen, daß meine Denkungsart nicht zusammenhängend und so wenig als meine Ochreibart zara ro sourcoonder, nach der Methode des Pfluges, geht.

Sie warnen mich, liebster Freund, für meinen Geist. Es ist mir lieb, an meine Sünden und Thorheiten erinnert zu werden, weil selbige mir immer, wie dem Mundschenk des Pharao, Joseph ins Gemüth bringen.

Ist es kein guter Geist, der mich auf die Zinne des Tempels gepflanzt, so werde ich Hamann's Schriften I. Th. wich von derselben auf Ihre Zumnshung nicht herunterlassen, sondern mit Paulo sagen: Kein Hohes, sein Eiefes kann und scheiden ic. Oder mit David: Bettete ich mich in die Hölle, so dist on da. Rehme ich Flügel der Worgenröthe, so führt mich seine Linke und seine Rechte hält mich.

Sie werden also mit meiner Schwachheit des Fleisches Geduld haben. Alles, was ich Ihnen schreibe, sließt ans einem Vertrauen auf Ihre Freundschaft, an deren Stärke ich nicht verzweisse.

56. In 3. 6. Lindner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 28. Sept. 1759.

Mein wahrer, alter Freund, Ich habe worige Woche meinen Jesaias vom Buchbinder bekommen, und habe selbigen jest durchlesen können. Da ich aus dem bloßen Anfange von der Süte dieses Werkes urtheilte, so bin ich jest desto mehr zufrieden, daß ich es Ihnen überschickt, und empfehle es Ihrem Gebrauche. Es ist mir eine große Zufriedenheit, meine eigenen Empfindungen und Sedanken in Anderer Schriften zurückgeworfen zu sehen. Wenn ich diese Werke und Männer, welche ich jest kennen gelernt, vor meiner Reise nach England gelesen hätte, so würde ich immer die Furcht haben, meine Erkenntniß als eine bloße Frucht einer menschlichen Belesenheit anzusehen oder

wenigstens in ungleich mehr Zweifel zu ziehen. Jeht sind alle meine Betrachtungen von ihnen gewesen, ohne daß ich gewußt, daß sie meine Borgänger waren. Ich habe besonders in dem Commentar dieses Dieners des Evangelii viele Wahrheiten in starkem Lichte gefunden, die ich mir vor einigen Wochen Mühe' gegeben zu schattiren, weil ich mir die Kühnheit diesses gesalbten Mannes nicht erlauben konnte noch wollte. Wenn ich das Buch wenige Wochen eher gekannt hätte, so würde ich vielleicht dreister gewesen und weiter gegangen seyn.

Was unsere Controvers, alter, wahrer Freund, betrifft, so sehe ich selbige nicht als einen Anhang meiner Briefe au. Glauben wir einen Gott im himmel und am Kreuz, eine unsterbliche Geele und ein ewig Gericht; so hat die Controvers mit allen den Dingen den genauesten Zusammenhang. Da ich heute sterben, und Sie morgen mir nachfolgen tonnen, so will ich nicht mehr durch Gleichnisse mit Ihnen reden. Paulus ermahnte feine lieben Bruder ben ben Barmherzigfeiten Gottes, fich nicht dieser Welt gleich zu stellen, und zu prufen, welches da sen der gute, der wohle gefällige und der pollkommene Wil le Gottes.

.4

Ţ

ø

#

Ŋ

į

3

1

ķ

1

Meine Angelegenheiten mit jenen gehen Sie im ftrengen Verstande nichts an, oder

boch fens nur so weit, als es Ihnen wie ei nem alten Freunde beliebt, sich selbiger anzunehmen. Und dieses wie weit? durfen Sie fich weder von mir noch von der Gegenparten borschreiben laffen. Es bleibt also immer von bei den Theilen ein Mißbrauch der Freundschaft, wenn wir Ihnen den geringsten Rothzwang das rin anthun; und wenn ich an Ihrer Stelle ware, so hatte ich mir darin von keinem zu nabe kommen lassen. Ungeachtet dieser Grundfate, die ich mich immer bestrebt nicht aus dem Gefichte zu verlieren, bin ich doch berjenige, welcher felbige am meisten übertreten hat oder zu haben scheint. . Meine Verdam mung wurde daher im Gerichte der Vernunft größer als jener ihre senn, die sich nicht die se Gesețe der Vernunft und Billigkeit borgeschrieben. Hier muß ich Ihnen aber ein Rad in dem anderen entdecken. Ich bin Ihnen deß wegen wider mein Gewiffen und Gefühl jo überlastig in unserer Privatsache gewesen, weil ich gehofft und gewünscht, daß Sie mehr Anwendung davon auf sich selbst machen würden, und nicht ben mir und meinen Antipoden stehen bleiben. Wie oft bin ich aber at das Leiden unseres Erlosers erinnert worden, da feine Rächsten, seine Tischfreunde ber feis nes vernahmen, und nicht wußten, was er redete und was er ihnen zu ver fehen geben wollte.

Man hat mich hart beschuldigt, daß ich Mittel verachtete, und von Gott, ich weiß nicht auf was für eine unmittelbare Art, geholfen zu werden suchte. Verachtete ich Mittel, so ware ich ein Berächter gottlicher Ordnung. Wenn ich Mittel verachtete, so murde ich keine Briefe schreiben nub kein Wort mehr verlieren. Ich will ruhig, aber nicht unthätig senn; ich will wuchern, aber nicht in der Erde graben. Wer ist aber ein Verächter der Mittel? Braucht Gott kein Mittel, uns zu bekehren ? Und was für ein besser Mittel, als ein glaubiges Weib für einen unglaubigen Mann, oder umgekehrt, wie St. Paulus sagt? Was für ein beffer Mittel hatten fich meine Freunde von Gott selbst erbitten konnen, als mich, den man für einen alten, mahren Freund anfieht und immer angesehen hat, wenn er in eigenem Namen fommt? Weil man aber ben nicht kennt, der mich gesandt hat, so bin ich auch verworfen, so bald ich in seinem Ramen komme. Wer ift also ein Verächter ber Mittel? Ich setze etwas an den Mitteln aus, Die sie zu ihren irdischen Absichten mahlen; und fie verwerfen den , ben Gott versiegelt hat zum Dienste ihrer Seelen.

Mein erster Brief, den ich aus England schrieb, war mit der frohlichen Botschaft angefüllt: Ich habe den funden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben

haben; des Menschen Sohn ist der Schöpfer, Regierer und Wiederbringer aller Dinge, der Erlöser und Richter des menschlichen Geschlechts. Ich bin also nicht wie ein Mörder oder Dieb, soudern durch die rechte Thur eingegangen.

Itgionsgrillen lange nicht so beschwerlich gewesen in meinem Umgange, als ich von seinen Handlungs — und Staatsideen aushalten muß, te, da ich noch keinen Begriff von diesen Schwarzstünsteleven hatte, bis ich auch diese Geheimsnisse und ihre Eitelkeit ihm zu Gefallen kennen lernte, und vielleicht eben so weit in der Theorie davon als er hatte kommen können, wenn ich Enst und Liebe zur Praktik gehabt hatte.

Ich weiß, daß meinen Freunden eckelt vor der losen Speise, die sie in meinen Briefen sinden. Was lese ich aber in ihren? nichts als die Schlüsse meines eigenen Fleisches und Blutes, das verderbter ist als ihr eigenes, nichts als das Murren und die Heuchelen meines eigenen alten Adams, den ich mit meinen eigenen Satyren geißle, und die Striemen dar von eher als sie selbst fühle, länger als sie selbst behalte und mehr darunter brumme und girre als sie, weil ich mehr Leben, mehr Affect, mehr Leidenschaft besitze, nach ihrem eigenen Seständniß.

daß ich allein unerkannte Sunden begehe. Ik

mein übertriebener Ernst und Eiser eine? Was denkt Gott von Ihrer Lauigkeit, Furchtsamkeit und zurückhaltendem Sinne, wenn man mit Posaunen reden muß? Der Schade, den ich mir durch meine heftigkeit zuziehe, ist ein bloß sinnlicher Betrug; ich gewinne daben. Die Vortheile, die Sie durch Ihre Menschenfurcht und Leutseligkeit zu ziehen glauben, sind Scheingüter, die aber für Sie Schaden zur Folge haben.

Ueberlegen Sie selbst, ob es mir nicht gleichsgultig, daß ich menschlich rede, senn kann, man mag mein Zeugniß von Christo oder mein Christenthum sur Schwärmeren, einen Deckmantel des Stolzes, und ich weiß nicht wosür halten. Richten die aber nicht und lästern, die so urtheilen und auf dieses gefährliche Urtheil trauen? Ist denn die Bibel ein Pasquill, die das menschliche Herz als unergründlich bösse beschreibt, und ist diese Wahrheit eine Sastyre auf das menschliche Geschlecht?

Habe ich irrige Grundsätz, so will ich aus der Schrift belehrt senn, und sehr gerne von Ihnen. Daß man aber ins Gelag hinein schrept: Er geht in allem zu weit, ift für mich nichts geredet. Soll ich den Krebsgang gehen? Davor wird mich Gott behüten. Was nennt ihr denn zu weit? Soll mir eure Vernunft die Grenzen meiner Pflichten setzen? Das leis de ich nicht von meiner eigenen, und die ift

mir doch immer die nächste. Wenn ich der nicht glaube, wie könnte ich einer fremden glauben? Fehlt es mir denn an Licht auf meinem Wege? Es brennt wie die Sonne, und es liegt an euch, daß ihr die Angen nicht muthwillig verschließet, oder Sott so lange anrufet, bis er euch sehend macht. Einem Sehenden wird es aber nicht so leicht fallen, Sott um erleuchtete Augen zu bitten, und die Gesunden brauchen feinen Arzt.

57. An seinen Bruber nach Riga. Königsberg am Michaelistage 1759.

Mein lieber Bruder, du hast deinem Bater nicht geschrieben, ungeachtet es dir wurde leichter gewesen senn, an ihn als an mich ju schreiben. Du hast meiner Bitte und ber Erin nerung deines Freundes nicht nachgegeben, und an ihn die Aufschrift gemacht, und gleich mit deiner Apologie angefangen, wodurch er sowohl als ich beunruhigt worden, durch deinen Grib lenbrief, wie er ihn nannte. Du fennst mein Gefühl für meine Freunde, und bringst jemand mit ins Spiel, der gar nicht zu dem Inhalte meines Briefes gehört, der allemal so oft von dir die Rede hier gewesen, deine Parten gehalten und dir ein gutes Zeugnif gegeben. Wenn es darauf ankame, wer seine Zunge am meisten gahme, so weiß ich nicht, ob du hierin gerechtfertigt seyn würdest. Id

Bin nicht gekommen zu richten, sondern das Werlorene zu suchen; und wenn ich das erste thue, so ist es ein fremd Werk für mich, und nichts als die Stimme eines Predigers in der Wüste, der den Weg bereiten will dem Könige unserer Perzen und Neigungen.

Mein Urtheil ist über Dinge gegangen, benen ich gewissermaßen mehr gewachsen bin, als
dn. Es sehlt dir an Detail in unsern Händeln, und wenn du auch das hättest, an Ropf
und Herz in der Art, ich sage, in der Art,
daß du keine Beleidigung darin sindest.

Dein Gleichnis von zwen Quecksiberröhren will nichts sagen. Ich rücke es deswegen auf, weil du damit scheinst viel sagen zu wollen. Iwen Quecksiberröhren werden nicht von selbst zusammen gestoßen, sondern ihr Zusammenstoßmuß von einem Zufalle oder Willen herkommen. Wir sind beide in Gottes Hand, und der geht mit uns nicht ungeschickt, nicht unvorsichtig, nicht blindlings um.

Du sprichst mir die christliche Bruderliebe ab; dann ist mein Glaube todt, ein gemaltes, und kein brennendes und scheinendes Licht. Liebst du deine Kinder auch so, daß du ihrer Nach-läßigkeit, Unachtsamkeit, Unart durch die Finger siehst? Ja, nach den Begriffen der Kinder nach den Begriffen eines vernünftigen und redlichen

Baters und kehrers, der die am meiffen an Gottes Stelle züchtigt, die er lieb hat.

unsere Herzen kalt, verwirrt alle Begriffe unserer Bernunft, unterdessen wir, ich weiß nicht was für ein, gutes Herz in unserm Busen und eine vernünftige Denkungsart in unsern Handlungen träumen. Worin besteht denn dieß alles? Bloß in der Uebereinstimmung mit andern Menschen, die auch so denken, so reden, so urtheilen, so handeln wie wir, und in deren Gesellschaft wir schrenen: Hier ist des Herrn Tempel! Hier ist Christus? Warum? Ich vergebe, ich liebe, ich beleidige nicht. — Ist alles gelogen; Gott gelogen, der da sagt: alle Menschen sind Lügner; Christo gelogen, der da sagt; ich bin kein Arzt für Gesunde.

58. Un 3. G. Einbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 12. Oct. 1759.

mundo non optimo disputirt. Ich habe bloß hineingeguckt in seine Dissertation, und die Lust verging mir sie zu lesen; ich ging ins Anditorium, und die Lust verging mir zu hören. Bleib zu Hause, dachte ich, damit du dich nicht ärgern darfst, und sich andere an dir nicht ärgern. Herr Mag. Kaut ist zu oppeniren ersucht worden, hat es aber verbeten, und dafür eine Einladungsschrift zu seinen Vorte-

fungen, über den Optimismus, brucken laffen, die ich für Sie aufhebe. Er hat mir auch ein Eremplar bavon zugeschickt. Seine Grunde verstehe ich nicht; seine Einfalle aber find blinde Jungen, die eine eilfertige Sundin ge-Wenn es der Muhe lohnte, ihn gu widerlegen, so hatte ich mir wohl die Muhe geben mogen, ibn zu verfteben. Er beruft fich auf das Gange, um von der Welt zu ur-Dazu gehört aber ein Wiffen, bas fein Studwerf mehr ift. Bom Ganzen also auf die Fragmente zu schließen, ist eben so, als von dem Unbekannten auf bas Bekannte. Ein Philosoph also, der mir besiehlt, auf das Sanze zu sehen, thut eine eben so schwere Forderung an mich, als ein anderer, der mir besiehlt, auf das herz zu sehen, mit dem er schreibt. Das Ganze ist mir eben so verborgen, wie mir dein Berg ift. Mennst du denn, daß ich ein Gott bin? Du machst mich dazu durch deine Sppothese, oder haltst dich felbst dafür. Db der Stolz nicht ofters ein Rind des Leichtsinns ift, gehört fur die Renner des menschlichen herzens; um wie viel aber ein leichtsinniger Stolz besser oder schlech. ter als' ein steifer ist, damit mag sich ein Seelmesser abgeben. Die Unwissenheit oder Fiuch. tigkeit im Denken macht eigentlich stolze Geifier; je mehr man aber darin weiter kommt, desto demuthiger wird man, nicht im Styl,

sondern am inwendigen Menschen, den kein Auge sieht und kein Ohr hört und keine Elle ausmißt.

Die Predigten des Baumgarten über die Lusternheit sich selbst zu helfen , habe ich vorher selbst gelesen, ebe sie Ihnen bengelegt wor den. Sie werden fich 14 Tage zu seinen An-Wer benfen will, merfungen Beit nehmen. und fich aus die Gabe ju denken beruft, muß so denken, wie dieser philosophische Gesetzrediger des Evangelii, und sich doch noch immer Odwäche und Unwissen heit bewußt senn. Wer, wie die Kinder, hintennach denken und andern nachplappern will, und sich doch auf das Horum der Vernunft beruft, der muß gegedt und nicht widerlegt werden, muß mit der Schule der Rosse und Mäuler für lieb nehmen, muß zum Narren gemacht werden, und fich schämen ler. nen, wenn er nicht benfen lernen will.

und sind ein Schriftgelehrter, ohne "schriftstoll" zu senn. Sie beweisen Ihren Glauben durch Tugend, und in Ihrer Tugend Bescheidenheit und Mäßigkeit, und brüderliche Liebe und allgemeine Liebe. So bald können die Armen reich werden und die Hungrigen mit Gütern überfüllt. Hüsten Sie sich vor den Klippen, vor denen Sie mich so treuherzig gewarnt.

Es fehlt nicht viel, so fallen Sie in Offenbarungen. Sie find knicht herr mehr bon Ihrem Geiste, ungeachtet Paulus den Propher ten dieses beplegt. Sie wiffen nicht, warum Sie schreiben ober wogu? aber Sie follen es schreiben? und was denn? daß ich in Armen . Schulen auftreten foll. Sie fommen mit Diesem Einfalle zu spat, aufrichtig zu sagen. In der Abschiedspredigt, die mir ein Anecht. des herrn in England halten mußte, hieß es: If bein Brod mit Freuden, und trinf beinen Wein mit gutem Muthe 2c. Mein Vater giebt mir alles reichlich, was zur Leibes Nahrung und Rothdurft gehört, und hat mich nicht hergerufen, mich in die Armen. Schulen gu berpflanzen, sondern zu seiner Sandreichung. Wer fren ist und senn kann, soll nicht ein Rnecht werden, und wem Gott ein Erbtheil unter ben "Dauptern seines Bolfes und Eigenthumes zugedacht, foll nicht ein Gibeoniter aus Demuth werden. David verließ nicht seinen Thron bep feinem Thurhuterdienst im Tempel. Das mich Gott in ein Feld getrieben hat, bas Difteln and Dorn en tragt, erfenne ich mit Dank und Demuth.

Ihre Anmerkung ift sehr richtig, daß der Leichtsinn uns nicht erlaubt, stolz zu senn. Er macht uns aber desto eitler. Die Sitelkeit ist ein Affe des Stolzes.

1

i

Ein Berg obne Leibenschaften, ohne Affecte, if ein Kopf ohne Begriffe, ohne Mark. Ob das Christenthum solche Herzen und Köpfe verlangt, zweifie ich fehr. Wie Sie beten konnen: Ich bin blind, lehre mich, o Gott, deine Rechte, und doch daben so klare Augen haben, Licht und Finsterniß in mir auf ein Saar zu unterscheiden, was der Geist und das Fleisch in Ihnen sowohl als in mir thue, begreife ich "Treiben Sie die Verleugnung Ihrer Vernunft und Phantasie nicht zu weit. Vernunft und Phantafie find Gaben Gottes, Die man nicht verwerfen muß," Das Galz ift eine aute Sache, es muß aber nicht dumm fenn, fonst ist es Salz und kein Salz. Ein unge= falzen Salz und ein driftlicher Sofrates geho. ren in eine Rlaffe. Der Gokrates, deffen Denkwürdigkeiten ich geschrieben, war der größte Idiot in seiner Theorie, und der größte Sophist in seiner Praxis. Lesen Sie nur das Gefprach mit Alcibiades. Berftehen Sie eben den Sofrates, oder vielleicht einen andern, der ein Prablhans der weisen und flugen Leute ist, und die Maske starker Geister? Mein:Sokrates bleibt als ein Dei de groß und nachahmungswurdig. Das Chriftenthum wurde feinen Glang berdunfein.

Zu Hirtenbriefen gehören zwen Griffel, der Griffel Wehe und der Griffel Sanft. Wir mussen die Bibel nicht nach Paragraphen, sondern ganz lesen; es ist ein zwenschneidig Schwert, und Gott muß uns Gnade geben, es recht zu th eilen, zur Rechten und zur Linken damit umzugehen. 1. Cor. 4, 21.

Den Mag. Kant nicht Paragraphenweise, sondern das Sanze, was man geschrieben und geslebt, zu überlegen, damit das Tumpktnarische nicht das Sute ersticke. Sind wir aber nicht Kinder am Verstande? Wir ersticken am Ungezieser, und getrauen uns Kameele zu versschlicken. Wir sind zu ungeduldig und flatter, haft, seidene Fäden durch das Nadelohr zu tressen, und fordern Schifsseile,

Ich will nichts erklaren. Ihr gutes herz ist der beste Exeget meiner schweren Stellen, und Sie haben einen schnellen Zeugen an Ihrem Gewissen.

Ob es eitle Schulweisheit ist, in Gleichnissen und Sprüchwörternzu reden, mögen Sie als ein Prediger dieser Weisheit am besten wissen. Wenn die Moral durch asopische Larven eckel gemacht wird, warum haben die Evangelienbücher so viele Parabeln?

Da unfer Brieswechsel immer mehr ansarten möchte, und man weder auf die Schranken Acht geben kann noch will, die ich mir setz; da ich die Grenzen ehre, vor denen sich die Wellen meines Stolzes legen mussen; da mir meine Briese Arbeit kosten, die Tage

Furz und die Rächte lang für mich werden, ich Beschäft igungen sowohl als Rebenstent dinge nach dem Maße meiner Zeit und Kräfte habe; so wünschte ich, daß wir uns eisne Weile ausruhten. Wollen Sie noch hierauf antworten; gut; lieber nicht, doch wie Sie wollen. Paben Sie mir etwas auszutragen oder zu melden, so bin ich zu Ihren Diensten der näch sie und schuldigste. Fällt mir etwas dor, so bediene ich mich gleicher Frenheit.

Sie find vielleicht zu bescheiden, mir einen Waffenstillstand unter der Bedingung eines ganglichen Stillschweigens aufzulegen; ich will mein Werf durch diese Grobheit kronen. Ihre Antworten mehr aus einer gesetlichen Gefälligkeit zu fließen scheinen, so find dieß keine Pflichten der Freundschaft, die alle Menschensatungen, wie die Noth und die Liebe, bricht, und feine Gesetze kennt, sondern wie die Luft, der Othem unseres Mundes, fren senn will. Ein naturlicher hang zur Frenbeit ist mir gewissermaßen mehr naturlich als Ihnen; ich liebe also auch in dieser Absicht das Christenthum als eine Lehre, die meinen Leid enschaften angemessen ist, die nicht eine Galzfaule, sondern einen neuen Menschen verlangt und verspricht. Wo der Geist Gottes ift, da ist Frenheit. Und die Wahrheit macht uns fren. Die Gerechtigkeit in Christo ist kein Schnurseib, leib, sondern ein Harnisch, an den sich ein Streiter, wie ein Mäcenas an seine lose Tracht, gewähnt.

Ich habe Ihren Hrn. Schwager noch nicht gehört und, wähle mir keine Prediger mehr, sondern nehme für lieb mit dem, welchen der liebe Gott giebt. Baumgarten, Forstmann, Weichel, Paulus und Kephas sind Menschen, und ich höre öfters mit mehr Freude das Wort Sottes im Punde eines Pharisaers, als eines Zeugen wider seinen Willen, als aus dem Munde eines Engels des Lichts.

Für Leute, die blode Augen haben, ist die schwarze Farbe eines Predigers erträglicher, als ein glänzender Talar; und mit Ihrer pragmatischen Regel, kranke Augen durch das Licht zu stärken, bin ich nicht einig. Schirme, Worhänge, gefärbte Gläser, Wolken und ein Wiederschein im Wasser, sind Methoden der Natur, der Vernunft und des Geschmacks.

So bald ich meine sofratischen Denkwürdige keiten erhalte, schicke ich ein Exemplar. Wer sich daran ärgert, thut sich selbst Schaben. Wahrheiten, Grundschen, Schemen bin ich nicht gewachsen. Brocken, Fragmente, Grillen, Einfälle. Ein jeder nach seinem Grund und Boden. Ich warte mit Ungeduld auf den Ubdruck. Ich bin jusqu'à revoir

Ihr Freund in petto.

ler gemacht. Und was offender Rigen find, mil ier ihm bloß Schwäche des Bernandes. En Sesessich Christenthum kann wen Gerchkalt w Dem Leben dieses Mannes seben, was zu mich karmen Wege, die es uns sietern lehet; voe Furcht des Todes, in der uns dasselbe kien läst z Durch das ganze Buch bin ich bekönder wer den in meiner alten Hypothese, des have - Chondrie in Leidenschaften ihren Ursprung nimme-- Diese Memoiren sind sehr branchbar, venne man Kleinigkeiten mit Verstand auseilen - anwenden kann, sonst bleibt es ein langweise ges oder albernes Buch, das weter Bergue gen noch Rußen geben kann, einem kenhoften nigen leser Eckel und Gelächter erweite, & nem hypodondrischen aber augs mur Imme - macht, ohne ihn flüger zu machen. dir einmal in die Hände und du sur ink im zu lesen, so können dir diese kurzu Kannen kungen jum keitfaden dienen. : 3

60, Anseinen Bruber aut Rige

Ronigsberg, bur a Des hen. Rectors Brief fiche in 21 erhalten, der mir dein Wolfeling inches Ich werde ihm nicht antwerden. Eine meinem Borsas, unfere Beierseite brechen auf eine Zeit lang. Ihr Meien Berlichen Granden, au Britis Granden aus aus mand gelegen ift, house me futten morrow

. 💋

35

kimmungen meines Briefwechsels auf. Meine Commission an ihn ift zu Ende; ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Die andere Ursache hat gleichfalls aufgehört. Mein Freund ift Sonntags abgereist, und schickte gestern ben Magister Kant, uns nochmals grußen zu lase sen. Ich preise Gott für alle die Gnade, die Er mir erwiesen. Herr B. hat mir alle die Acht famfeit, Redlichkeit und Zärtlichkeit erwiesen, die gute Freunde sich schuldig kind, wenn fie fich gleich genothigt sehen, nach verschiedenen Entwurfen zu leben. Ich fann ihm nichts darin zur Last legen, muß aber die Chre davon auch dem Geber aller guten Gaben, worunter auch bas tägliche Brod der Freundschaft gehört, allein zuschreiben.

Ich lese jest den Chrysostomus, und werbe dir eine Stelle abschreiben, die ich hente gelesen. "Du mußt dir Freunde machen? Mache dir Freunde Gott zur Ehre. Du mußt dir Feinde machen? Mache dir Feinde Gott zur Ehre. Wenn mir uns auch nicht solche Freunde gewinnen, durch welche wir Reichthümer erlangen, deren Tisch wir genießen, und durch welche wir mächtig werden können, so wollen wir diesenigen auf such en und uns zu Freunden machen, die unser Se e e len im mer in Ord nung halten, die uns zur Ersülsung unserer Pflichten ermahnen, die uns de. Erafen, wenn wir sündigen, die uns auf.

richten, wenn wir fraucheln, und die uns mit Gebet und Rath benftehen, um uns ju Sott ju bringen. Wiederum burfen mir uns um Gottes willen Fein be machen. Wenn du einen Schwelger und Unreinen fiehft, einen Menschen voll Bosheit, voll irriger Lehren, der dich jum Sall zu bringen und dir zu schaden sucht, so weiche von ihm und fliehe gurud. Das verlangt Chriftus von dir: wenn dich dein rechtes Auge argert, fo reiß es aus. Er befiehlt bir deine lieb. Ren Freunde, die dir so theuer als deine Augen, und ben ben Geschäften dieses Lebens eben so unentbehrlich find, auszureißen und wegzuwerfen, wenn fie dir an beiner Seligfeit hinderlich find."

Ich habe gestern seine sechs Bücher vom Priesterthum mit viel Zufriedenheit gelesen. Weil das Christenthum in einem königlich en Priesterthum besteht, so ist dieß ein Buch für jeden Christen. Ein Kunstrichter wird mehr Hypochondrie als Beredsamkeit darin sinden. Was für ängstliche, schwülstige, übertriebene Begriffe machte sich dieser Mann von seinem Stande, und wie surchtsam und schlecht dachte er von sich selbst! Ich habe eine schwache, kleine Seele, schreibt er, die nicht allein vielen Leidenschaften, sondern der bittersten unter allen, der Mißgunst, leicht unterworfen ist, die weder die Schmach noch

dieser über die Maßen aufschwillt und von jener allzu sehr erniedrigt wird. —

Meine Entschuldigung, unsern Briefwechsel bis auf langere Tage auszusetzen, ist nicht zum Schein. Es sehlt mir gewiß an Zeit, unnütze Briefe zu schreiben, von denen ich Rechenschaft ablegen soll, und mein Semuth ist durch alzerhand Gorgen seiner ersten Munterfeit beraubt, zu der ich mich sammeln will und muß. Ich habe nicht aufs ungewisse gelaufen noch in die Luft gesochten, sondern ein Ziel und Sezgenstand gehabt, die ich erreicht. Wenn der Ackersmann seine Saat ausgestreut, so sindet er seine Ruhe in kleinen Hausgeschäften und überläßt sein Ackerwerk dem Segen Gottes.

Chrysostomus hat fünf Predigten über die Und egreiflichkeit Gottes geschrieben, durch deren Lesung sich die Philosophen ein wenig unterrichten können, welche aus den Eigenschaften bes höchsten Wesens so viel problematische Wahrheiten herzuleiten im Stande sind. Die Idee, welche sich Schulgelehrte von Gott und seinen Eigenschaften machen, ist vielleicht schlechter als der Athenienser Altar, auf dem sie einem und kannten Gott dienen. Doch wenn der Philosoph nur weiß, daß Gott das höchste Wesen ist, so stießt aus diesem Begriffe seine höchste Weisheit und Gute, das Urtheil über seine Werke, wie eine Zigeu, nerin aus den Zügen der Hand den ganzen Lebenslauf eines Menschen, oder wie ein Moralist aus dem gegebenen Charafter den ganzen Mechanismus sittlicher Handlungen herleiten kann. Wer also den Beweis einer besten Welt auf die Eigenschaften eines unsichtbaren und unbegreislichen Wesens gründen will, der versieht seine Frage nicht, und in welches Fach sie gehört.

Ich habe gestern das griechische, Testament Gott Lob wieder anfangen können, und eine griechische Grammatik von ein Paar Bogen gestunden, wie ich sie gewünscht. Der Verkasser heißt Wagner. Man muß sie mit ein wenig viel Aufmerksamkeit lesen, wenn man ihren Rusten und Gebrauch einsehen will. Ein Grund, riß von der Art hat mir immer im Kopf gestegen. Es hat alle die Vollkommenseiten in sich, die ich an einem Schulduche wünschte; kurz, rund und trocken. Es gehört aber bennahe eben so viel Mühe dazu, dergleichen Bogen zu lesen, als sie zu schreiben.

į

Ich las jungst Opisens Buchlein von der deutschen Poeteren, das er in fünf Tagen geschrieben. Dieß ist leicht möglich ben einem Manne, der seiner Materie Meister ist. Ich habe auch daben die Genüge und Ruhe empfunden, welche man schöpft ans dem geheimen Gespräch und Gemeinsscheiten Geselen, die seit

hundert, ja tausend Jahren mit uns reden, wie er selbst sich ausdrückt.

61. An J. G. Lindner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 7ten Rov. 1759.

Die Einlage hat mir Ihre Frau Mutter zugeschickt. Sie ist auf dem Lande, und war so gütig, mich noch den Tag ihrer Abreise zu besuchen und mit mir Abrede zu nehmen. Sie werden also so gütig senn, alles was don Briefen oder Sachen an sie kommen soll, an mich zu adressiren.

.... Pr. Mag. Kant wird erst hente Ihren Brief erhalten; ich werde zu ihm gehen. Wir stehen so mit einander, daß ich bald eine sehr nahe, bald eine sehr entfernte Verbindung mit ihm zu haben voraussehe.

## 62. An Rant,

1759.

Geehrter Freund! Dieser Rame ist nicht ein leeres Wort für mich, sondern eine Quelle von Pflichten und Entzückungen, die sich auf einander beziehen. Aus diesem Gesichtspuncte werden Sie die Beplage beurtheilen. Es gehört nicht immer ein Schessel Salz zu dem Bündnisse, das man Freundschaft nennt. Ich schmeichle mir also, daß ich mit dem Handvoll abkommen werde, womit ich gegenwärtigen Brief habe würzen müssen.

Ihr Stillschweigen über gewisse Dinge, wo die Redlichkeit einem Stummen die Zunge ldesen würde, ist eine Beleidigung für mich, die ich eben so wenig erklären kann, oder so schlecht erklären muß, als Sie meine auffahrende hiße.

Ich habe Luft, an dem Werke zu arbeiten, Davon die Rede unter uns ift. Für einen eingigen ist es zu schwer, und zwen sind besser als dren. Wir mochten auch vielleicht von einigem Geschicke dazu senn, und von einem Zuschnitte, ber zusammenpaßte. Wir muffen aber unsere Odwächen und Bidben so genau kennen lernen, daß keine Eifersucht noch Mißverständniß unter uns möglich ift. Auf Schmåden und Blogen grundet fich die Liebe, und auf diese die Fruchtbarfeit. Sie muffen mich daber mit eben dem Nachdruck zurückstoßen, womit ich Sie angreife, und mit eben der Gewalt fich meinen Vorurtheilen widersetzen, womit ich die Ihrigen angreife; oder Ihre Liebe zur Wahrheit und Tugend wird in meinen Augen so verächtlich als Buhlerfünfte aussehen.

Einigkeit gehört also zu nuserem Entwurfe. Die darf nicht in Ideen sepn und kann darin nicht- gesucht noch erhalten werden, sondern in der Kraft und dem Geiste, dem selbst Ideen unterworsen sind; wie die Bilder des rechten und linken Auges durch die Einheit des Gesichtsnervs zusammensließen. Furz und die Rächte lang für mich werden, ich Beschäft igungen sowohl als Nebendinge nach dem Maße meiner Zeit und Kräfte habe; so wünschte ich, daß wir uns eine Weile ausruhten. Wollen Sie noch hierauf antworten; gut; lieber nicht, doch wie Sie wollen. Haben Sie mir etwas auszutragen oder zu melden, so bin ich zu Ihren Diensten der näch sie und schuldigste. Fällt mir etwas dor, so bediene ich mich gleicher Frenheit.

Sie sind vielleicht zu bescheiden, mir einen Waffenstillstand unter der Bedingung eines ganglichen Stillschweigens aufzulegen; ich will mein Werf durch diese Grobheit fronen. Ihre Antworten mehr aus einer gesetlichen Gefälligkeit zu fließen scheinen, so find dieß keine Pflichten der Freundschaft, die alle Menschensatungen, wie die Roth und die Liebe, bricht, und feine Gesetze kennt, sondern wie die Luft, der Othem unseres Mundes, fren senn will. Ein naturlicher Sang zur Frenbeit ist mir gewissermaßen mehr naturlich als Ihnen; ich liebe also auch in dieser Absicht das Christenthum als eine Lehre, die meinen Leidenschaften angemessen ist, die nicht eine Salzsaule, sondern einen neuen Menschen verlangt und verspricht. Wo der Geist Gottes ift, da ist Frenheit. Und die Wahrheit macht uns fren-Die Gerechtigkeit in Christo ist kein Schnurleib, leib, sondern ein Harnisch, an den sich ein Streiter, wie ein Mäcenas an seine lose Tracht, gewähnt.

Ich habe Ihren Hrn. Schwager noch nicht gehört und, wähle mir keine Prediger mehr, sondern nehme für lieb mit dem, welchen der liebe Gott giebt. Baumgarten, Forstmann, Weichel, Paulus und Kephas sind Wenschen, und ich höre öfters mit mehr Freude das Wort Gottes im Punde eines Pharisaers, als eines Zeugen wider seinen Willen, als aus dem Munde eines Engels des Lichts.

Für Leute, die blode Augen haben, ist die schwarze Farbe eines Predigers erträglicher, als ein glänzender Talar; und mit Ihrer pragmatischen Regel, kranke Augen durch das Licht zu stärken, bin ich nicht einig. Schirme, Vorhänge, gefärbte Gläser, Wolken und ein Wiederschein im Wasser, sind Methoden der Natur, der Vernunft und des Geschmacks.

So bald ich meine sofratischen Denkwürdigkeiten erhalte, schicke ich ein Exemplar. Wer sich daran ärgert, thut sich selbst Schaden. Wahrheiten, Grundsähen, Spstemen bin ich nicht gewachsen. Brocken, Fragmente, Grillen, Einfälle. Ein jeder nach seinem Grund und Voden. Ich warte mit Ungeduld auf den Abdruck. Ich bin jusqu'à revoir

Ihr Frenud in petto.

## 59. In feinen Bruber nach Riga.

Ronigs berg, ben 24. Oct. 1759.

Aaselhühner von Tilse geschickt, davon ich die Halfte gern mit meinem abreisenden Freunde B. verzehren wollte. Auf morgen Mittag Hossenung ben meinem heutigen Worgenbesuche, von dem ich jest eben komme. Er reist diese Wosche ab. Du warst besorgt, mit was für einem air du ihn wiedersehen solltest. Als den Fre und und Wohlthäter deines einzigen Bruders.

Ich hoffe, kunftige Woche die griechische Grammatik mit allen möglichen Hulfsmitteln anzufangen, und werde den jungen Er. zu meisnem Mitarbeiter darin wählen.

Ich habe des berüchtigten Bernds Leben gelefen und ein Paar von seinen Schriften durchblätttert, die mir das übrige zu sehen keint Lust machen. Das erste ist das einzige Buch in seiner Art. Ich urtheile nach dem Bilde des Mannes von sich selbst. Es sehlte ihm an Urtheilskraft I. in der Erkenntniß seiner selbst, 2. in seinen Sähen und in seinem Styl. Geiz und Eitelkeit guckt allenthalben hervor, ungeachtet er beide Eigenschaften niemals an sich erkannt. Aufrichtig ist er gewesen, daß er nichts von sich verschwiegen. Was ein Mann nicht weiß, kann er nicht sagen. Sein schwach Judicium hat ihn wider Willen zu einem Deuch-

ler gemacht. Und was offenbare Lugen sind, ift in ihm bloß Schwäche des Verstandes. Ein gefeslich Christenthum fann man gleichfalls in dem Leben dieses Mannes sehen, und die muhsamen Wege, die es uns stolpern lehrt; die Furcht des Todes, in der uns dasselbe sigen läßt zc. Durch bas ganze Buch bin ich bestätigt worden in meiner alten Hypothese, daß hypodondrie in Leidenschaften ihren Ursprung nimmt. Diese Memoiren sind sehr brauchbar, wenn man Kleinigkeiten mit Verstand ansehen und anwenden fann, sonst bleibt es ein langweilis' ges oder albernes Buch, das weder Vergnugen noch Ruten geben fann, einem leichtsinnigen Leser Eckel und Gelächter erweckt, eis nem hppochondrischen aber angst und bange' macht, ohne ihn fluger zu machen. Fällt es Dir einmal in die Hande und du hast Lust es zu lesen, so konnen bir diese kurzen Unmerfungen jum Leitfaden dienen.

50. Un seinen Bruber nach Riga. Königsberg, ben 30. Okt. 1759.

Des Hrn. Rectors Brief habe ich gestern erhalten, der mir dein Wohlbesinden berichtet. Ich werde ihm nicht antworten. Es bleibt ben meinem Vorsas, unsern Briefwechsel zu unterbrechen auf eine Zeit lang. Außer vielen auberlichen Gründen, an deren Erklärung niemand gesegen ist, hören die beiden inneren Bei

fimmungen meines Briefwechsels auf. Meine Commission an ihn ift zu Ende; ich habe ibm nichts mehr zu sagen. Die andere Urface hat gleichfalls aufgehört. Mein Freund ift Sonntags abgereist, und schickte gestern ben Magister Kant, uns nochmals grußen zu lase fen. 3d preise Gott für alle die Gnade, die Er mir erwiesen. Berr B. hat mir alle die Acht famfeit, Redlichkeit und Zärtlichkeit erwiesen, die gute Freunde fich schuldig find, wenn fie fich gleich genothigt sehen, nach verschiedenen Entwurfen zu leben. 3ch fann ihm nichts barin zur Last legen, muß aber bie Chre davon auch dem Geber aller guten Gaben, worunter auch bas tägliche Brod ber Freundschaft gebort, allein zuschreiben.

Ich lese jest den Chrysostomus, und werde dir eine Stelle abschreiben, die ich hente
gelesen. "Du mußt dir Freunde machen? Mache dir Freunde Gott zur Ehre. Du mußt dir
Feinde machen? Mache dir Feinde Gott zur
Ehre. Wenn wir uns auch nicht solche Freunde gewinnen, durch welche wir Reichthümer
erlangen, deren Tisch wir genießen, und durch
welche wir mächtig werden können, so wollen
wir diesenigen auf such en und uns zu Freunden machen, die unsere Seelen immer
in Ord nung halten, die uns zur Erstllung unserer Pflichten ermachnen, die uns bebrasen, wenn wir sündigen, die uns aus

richten, wenn wir fraucheln, und die uns mit Gebet und Rath benstehen, um uns gn Sott ju bringen. Wiederum burfen mir uns um Gottes willen Fein be machen. Wenn du einen Schwelger und Unreinen fiehft, einen Menschen voll Bosheit, voll irriger Lehren, der dich zum Fall zu bringen und dir zu schaden sucht, fo weiche von ihm und fliehe gurud. Das verlangt Chriftus von bir: wenn bich bein rechtes Auge argert, fo reiß es aus. Er befiehlt dir deine lieb. ften Freunde, die dir so theuer als deine Augen, und ben ben Geschäften Diefes Lebens eben fo unentbehrlich find, auszureißen und wegzuwerfen, wenn fie dir an beiner Seligfeit hinderlich find."

Ich habe gestern seine sechs Bücher vom Priesterthum mit viel Zufriedenheit gelesen. Weil das Christenthum in einem königlich en Priesterthum besteht, so ist dieß ein Buch für jeden Christen. Ein Kunstrichter wird mehr Hypochondrie als Beredsamkeit darin sinden. Was für ängstliche, schwülstigie, übertriebene Begriffe machte sich dieser Mann von seinem Stande, und wie surchtsam und schlecht dachte er von sich selbst! Ich habe eine schwache, kleine Seele, schreibt er, die nicht allein vielen Leidenschaften, sondern der bittersten unter allen, der Mißgunst, leicht unterworfen ist, die weder die Schmach noch

die Ehre gelassen ertragen kann, sondern von dieser über die Maßen aufschwillt und von jener allzu sehr erniedrigt wird. —

Meine Entschuldigung, unsern Briefwechsel bis auf längere Tage auszusetzen, ist nicht zum Schein. Es sehlt mir gewiß an Zeit, unnütze Briefe zu schreiben, von denen ich Rechenschaft ablegen soll, und mein Gemüth ist durch alzerhand Sorgen seiner ersten Munterkeit beraubt, zu der ich mich sammeln will und muß. Ich habe nicht aufs ungewisse gelaufen noch in die Luft gesochten, sondern ein Ziel und Gegenstand gehabt, die ich erreicht. Wenn der Ackersmann seine Saat ausgestreut, so sindet er seine Ruhe in kleinen Hausgeschäften und überläßt sein Ackerwerk dem Segen Gottes.

Ehrysostomus hat fünf Predigten über die Unbegreiflich feit Gottes geschrieben, durch deren Lesung sich die Philosophen ein weinig unterrichten können, welche aus den Eigenschaften Wesens so viel problematische Wahrheiten herzuleiten im Stande sind. Die Idee, welche sich Schulgelehrte von Gott und seinen Eigenschaften machen, ist vielleicht schlechter als der Athenienser Altar, auf dem sie einem und kannten Gott dienen. Doch wenn der Philosoph nur weiß, daß Gott das höchste Wesen ist, so sließt aus diesem Bestisse seine höchste Weisheit und Güte, das Urtheil über seine Werke, wie eine Zigeu.

nerin aus den Zügen der Hand den ganzen Lebenslauf eines Menschen, oder wie ein Moralist aus dem gegebenen Charafter den ganzen Mechanismus sittlicher Handlungen herleiten kann. Wer also den Beweis einer besten Welt auf die Eigenschaften eines unsichtbaren und unbegreislichen Wesens gründen will, der versieht seine Frage nicht, und in welches Fach sie gehört.

Ich habe gestern das griechische Testament Sott Lob wieder anfangen können, und eine griechische Grammatik von ein Paar Bogen gestunden, wie ich sie gewünscht. Der Verfasser heißt Wagner. Man muß sie mit ein wenig viel Aufmerksamkeit lesen, wenn man ihren Rusen und Gebrauch einsehen will. Ein Grund, riß von der Art hat mir immer im Kopf gestegen. Es hat alle die Vollkommenseiten in sich, die ich an einem Schulduche wünschte; kurz, rund und trock en. Es gehört aber bennahe eben so viel Wühe dazu, dergleichen Bogen zu lesen, als sie zu schreiben.

Ich las jüngst Opigens Büchlein von der deutschen Poeteren, das er in fünf Tagen geschrieben. Dieß ist leicht möglich ben einem Manne, der seiner Materie Meister ist. Ich habe auch daben die Genüge und Kuhe empfunden, welche man schöpft aus dem geheimen Gespräch und Gemeinscheit der großen Seelen, die seit

hundert, ja tänsend Jahren mit uns reden, wie er selbst sich ausdrück.

61. An J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 7ten Rov. 1759.

Die Einlage hat mir Ihre Frau Mutter zugeschickt. Sie ist auf dem Lande, und war so gütig, mich noch den Tag ihrer Abreise zu besuchen und mit mir Abrede zu nehmen. Sie werden also so gütig senn, alles was don Briesen oder Sachen an sie kommen soll, an mich zu adressiren.

ren Brief erhalten; ich werde zu ihm gehen. Wir stehen so mit einander, daß ich bald einne sehr nahe, bald eine sehr entfernte Verbindung mit ihm zu haben voraussehe.

62. Un Rant.

1759.

Geehrter Freund! Dieser Name ist nicht ein leeres Wort für mich, sondern eine Oneh le von Pflichten und Entzückungen, die sich auf einander beziehen. Aus diesem Gesichtspuncte werden Sie die Beplage beurtheilen. Es gehört nicht immer ein Scheffel Salz zu dem Bündnisse, das man Freundschaft nennt. Ich schmeichle mir also, daß ich mit dem Handvoll abkommen werde, womit ich gegenwärtigen Brief habe würzen müssen.

13 .

Ihr Stillschweigen über gewisse Dinge, wo die Redlichkeit einem Stummen die Zunge ldsen würde, ist eine Beleidigung für mich, die ich eben so wenig erklären kann, oder so schlecht erklären muß, als Sie meine auffahrende Hiße.

Ich habe Luft, an dem Werke zu arbeiten, Davon die Rede unter uns ift. Für einen einsigen ift es zu schwer, und zwen find beffer als dren. Wir mochten auch vielleicht von einigem Geschicke dazu senn, und von einem Zufcnitte, ber zusammenpaßte. Wir muffen aber unsere Schwächen und Bloßen so genau kennen lernen, daß keine Eifersucht noch Diß. verständnis unter uns möglich ist. Auf Schwäden und Blogen grundet fich bie Liebe, und auf diese die Fruchtbarkeit. Sie muffen mich daher mit eben dem Nachdruck zurückstoßen, womit ich Sie angreife, und mit eben der Gewalt fich meinen Vorurtheilen widersegen, womit ich die Ihrigen angreife; oder Ihre Liebe zur Wahrheit und Tugend wird in meinen Augen so verächtlich als Buhlerfünfte aussehen.

Einigkeit gehört also zu nuserem Entwurfe. Die darf nicht in Ideen fepn und kann darin nicht- gesucht noch erhalten werden, sondern in der Kraft und dem Geiste, dem selbst Ideen unterworfen sind; wie die Bilder des rechten und linken Auges durch die Einheit des Gesichtsneros zusammensließen. Ich wünschte baher, daß Sie mich über meine zwen Briefe von dieser Materie zur Rede gesest hatten. Es ist Ihnen aber nichts daran gelegen mich zu versiehen oder nicht zu versiehen,
wenn Sie mich nur so ungefähr erklären können,
daß Sie daben nicht zu Schanden werden und ich
nicht alle gute Meynung verliere. Das heißt
nicht philosophisch, nicht aufrichtig, nicht freundschaftlich gehandelt.

Meine Anerbietung war, die Stelle des Kindes zu vertreten. Sie sollten mich daher ausfragen: wie weit ich gekommen? Wie und was
ich wüßte? und Ihr Gebäude darnach einrichten.
Sie setzen aber schon zum Vorans, daß das Kinderepen sind, was ich gelernt. Dieß ist gegen alle Menschenliebe eines Lehrers, der sich auch den
schlechtesten Grund ben seinem Schüler gefallen
läßt, und ihn durch das, was er schon weiß, und
wodurch er ihn überführt, daß er es schon weiß,
ausmuntert, mehr und weiter und besser zu sernen. Sapienti sat. Wissen Sie nun, warum
die Jesuiten so gute Schulmeister und feine
Staatsleute sind?

Soll ich nicht brennen, wenn jemand an mir geärgert wird? Und woran denn? An meinem Stolz. Ich sage Ihnen, Sie mussen diesen Stolz fühlen, oder wenigstens hachahmen, ja übertreffen können; oder auch meine Demuth um Ruster wählen und die Lust der Autorschaft

verleugnen. Oder beweisen Sie mir, daß Ihre Eitelkeit besser ist, als der Stolz, der Sie ärgert, und die Demuth, die Sie verachten.

7

Ś

1

ķ

Mi

M

K

1

Es ist ein Zug des Stolzes an Casar, meines Wissens, daß er sich nicht eher zufrieden gab, bis er alles gethan hatte und nichts übrig blieb, Wo Andere zu schwach sind, Hindernisse zu machen, wirft er sich selbst Alpen in den Weg, um seine Seduld, seinen Muth, seine Größe zu zeigen. Ehre ist ihm lieber als Leben. Ein kluger Geist denkt nicht so und handelt ganz anders; piel weniger ein weiser Mann.

Wenn Sie sich schamen, oder vielleicht unvermögendsind, stolzzusenn, so lassen Sie Ihre Feder schlafen, wenigstens zu dem Werk, woran ich Antheil nehmen soll. In diesem Fall ist es über Ihren. Sesichtskreis und Ihren Schultern überlegen.

Fürchten Sie sich nicht vor Ihrem Stolf. Er wird genug gedemüthigt werden in der Ausführung des Werks. Wie würden Sie aber ohne diese Leidenschaft die Mühe und Gefahr. Ihres Weges übersehen konnen?

Es gehört Stolz zum Beten; es gehört Stolz zum Arbeiten. Ein eitler Menschkann weder eines noch das andere, oder sein Besten und Arbeiten ist Betrug und Gaukelen. Er schämt sich zu graben und zu betteln; oder er wird ein betender Battologist und polypragmatischer Faullenzer. d'Alembert und Diderot haben

dem Ramen ihrer Nation zur Shre eine Encyclopadie aufführen wollen; sie haben nicht 8 gesthan. Warum ist es ihnen mißlungen? die Fehrler ihres Planes können uns mehr unterrichten, als die guten Seiten desselben.

Wenn wir an Einem Joche ziehen wollen, so mussen wir gleich gesinnt senn. Es ift also die Frage, ob Sie zu meinem Stolz sich erheben wollen, oder ob ich mich zu Ihrer Eitelkeit herunterlassen soll? Ich habe Ihnen schon im Vorbengehen bewiesen, daß wir Hindernisse sinden werden, denen die Eitelkeit zu schwach ist ins Gesicht zu sehen, geschweige, sie zu überwinden.

Mein Stolz kommt Ihnen unerträglich vor; ich urtheile von Ihrer Eitelkeit weit gelinder. Ein Axiom ist einer Hypothese vorzuziehen; die lettere aber ist nicht zu verwerfen; man muß sie aber nicht wie einen Grundstein, sondern wie ein Gerüst gebrauchen.

Der Geist unseres Buchs soll moralisch seen. Wenn wir es selbst nicht sind, wie sollen wir den selben unserem Werke und unsern Lesern mittheisten können? Wir werden, als Blinde, Leiter von Blinden zu werden uns aufdringen, ich fage, uns aufdringen, ohne Verufund Roth.

Die Natur ist ein Buch, ein Brief, eine Fabel (im philosophischen Verstande) oder wie Sie sie nennen wollen. Geset, wir kennen alle Buchstaben darin so gut wie möglich, wir können alle Wörter spllabiren und aussprechen,

wir wissen sogar die Sprache, in der es geschrie, ben ist — Ist das alles schon genug, ein Buch zu verstehen, darüber zu urtheilen, einen Character davon oder einen Auszug zu machen? Es gehört also mehr dazu als Physik um die Ratur auszulegen. Physik ist nichts als das ABC. Die Natur ist eine Aequation einer unbekannten Größe; ein hebräisch Wort, das mit bloßen Witlautern geschrieben wird, zu dem der Versstand die Puncte sesen muß.

Wirkschreiben für eine Nation, wie die französischen Encyclopädisten, aber für ein Volk, das Maler und Dichter fordert.

Mediocribus esse poetis
Non homines, non Di, non concessere columnae.

Das ist kein Einfall des Horaz, sondern ein Gesetz der Natur und des guten Geschmacks. Alle Ideen aber stehen in Ihrem Verstande wie die Bilder in Ihrem Auge umgekehrt; Einfalle sehen Sie für Wahrheiten, und diese für jene an. Wit dieser umgekehrten Denkungsart werden wir unmöglich zusammenkommen können.

Sie haben auf meine Einwurfe nichts geant. wortet, und benken vielleicht auf einen neuen Plan. Der Plan, auf den ich gehe, gehört mir nicht, sondern ist das Eigenthum jedes Kindes und hat Wose zum Urheber, dessen Ansehen ich besser im Rothfall vertheidigen will, als mein eigenes.

Wenn Sie ein Lehrer für Kinder senn wollen, so müssen Sie ein väterlich Herz gegen sie haben, und dann werden Sie, ohne roth zu werden, auf das hölzerne Pferd der mosaischen Mähre sich zu sehen wissen. Was Ihnen ein hölzern Pferd vortommt, ist vielleicht ein gestügeltes —— Ich sehe, leider, daß Philosophen nicht besser als Kinder sind, und daß man sie ebenso in ein Feensland führen muß, um sie klüger zu machen oder vielmehr aufmerksam zu erhalten.

Ich sage es Ihnen mit Verdruß, daß Sie meinen ersten Brief nicht verstanden haben; und es muß doch wahr senn, daß ich schwerer schreisbe, als ich es selbst weiß und Sie mir zugeben wollen. Es geht meinen Briefen nicht allein so, sondern mit dem platonischen Gespräch über die menschliche Ratur kommen Sie auch nicht sort. Sie saugen an Mücken und schlucken Kamele.

Steht nicht darin geschrieben, und ist es nicht gründlich genug bewiesen, daß keine Unwissenscheit uns schadet, sondern bloß diejenige, die wir für Erkenntniß halten? Ich setze noch hinzu, daß keine Unwissenheit uns verdammen kann, als wenn wir Wahrheiten für Irrthümer verwersen und verabscheuen. Ist es dir nicht gesagt? wird es dann heißen; ja, es ist mir gesagt, ich wollte es aber nicht glauben, oder es kam mir abgeschnackt vor, oder ich hatte meine Lügner lieber.

Sehen Sie immer meine Parrheste für den Frevel eines Homeromastix oder für eine cynisot

Unverschämtheit an. Sie sind Herr, Dingen Ramen zu geben, wie Sie wollen. — Nicht Ihre Sprache, nicht meine; nicht Ihre Vernunft, nicht meine; hier ist Uhr gegen Uhr; die Sonne aber geht allein recht, und wenn sie auch nicht recht geht, so ist es doch ihr Mittagsschatten allein, der die Zeit über allen Streit eintheilt.

Wenn Sie ein gelehrter Eroberer, wie Bace chus seyn wollen, so ist es gut, daß Sie einen Silen zu Ihrem Begleiter wählen, Ich liebe nicht den Wein des Weins wegen, sondern weil er mir eine Zunge giebt, Ihnen in einem Taumek auf meinem Esel die Wahrbeit zu sagen.

Weil ich Sie hochschäße und liebe, bin ich Ihr Zoilus, und Diogenes gesiel einem Mann, der gleiche Reigungen mit ihm hatte, so ungleich die Rollen waren, die jeder spielte.

Wer eine beste Welt porgiebt, wie Rousseu, und eine individuelle, atomistische und momenstane Vorsehung leugnet, der widerspricht sich selbst. Siebt es einen Zufall in Rleinigkeiten, so kann die Welt nicht mehr gut senn noch bestehen. Fließen Rleinigkeiten aus ewigen Gesehen, und wie ein Säculum aus unendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Vorsehung in den klein sten Theilen, die das Ganze aut macht.

Ein solches Wesen ist der Urheber und Regierer der Welt. Er gefällt sich selbst in seinem Plan und ist für unsere Urtheile unbesorgt. Wenn ihm den Padel über die Güte der Welt mit klasschenden Panden und scharrenden Füssen Possichkeiten sagt und Bepfall zusaucht, wird er wie Phocion beschämt, und fragt den Areis seiner wenigen Freunde, die um seinen Thron mit bedeckten Ausgen und Füssen siehen: ob er eine Thorheit gessprochen, da er gesagt: Es werde Licht? weil er sich von dem gemeinen Pausen über seine Werke bewundert sieht.

Nicht der Benfall des gegenwärtigen Jahrhunderts, das wir sehen, sondern des künftigen, das uns unsichtbar ist, soll uns begeistern. Wir wollen nicht uur unsere Vorgänger beschämen, sondern ein Duster für die Nachwelt werden.

Wie unser Buch für alle Classen der Jugend geschrieben sepn soll, so wollen wir solche Autoren zu werden suchen, daß uns unsere Urenkel nicht für kindische Schriftsteller aus den Sänden werfen sollen.

Ein eitles Wesen schafft beswegen, weil es gefallen will; ein stolzer Gott deukt daran nicht. Wenn es gut ist, mag es aussehen, wie es will; je weniger es gefällt, desto besser ist es. Die Schöpfung ist also kein Werk der Eitelkeit, sondern der Demuth, der Herunterlassung. Sechs Worte werden einem großen Genie so sauer, daß er sechs Tage dazu braucht und den siebenten sich ausruht.

Ex noto fictum carmen sequar, ut sibi quivis Speretidem, sudet multum frustraque laboret Ausus idem. ten Heidelbergischen Catechismus schreiben willst, so fange nicht mit einem Philosophen vom Herrn Christo an, denn er fennt den Mann nicht. Und wenn du deinen Zuhörern einen Beweis geben willst, so weise sie nicht auf das Ganze, das übersieht keiner, noch auf Sott, denn das ist ein Wesen, das nur ein Blinder mit starren Ungen ansehen kann, und dessen Denkungsart und moralischen Charakter sich nur ein eitler Mensch zu erkennen getrant. Ein aufrichtiger Sophist sagt, je länger ich daran denke, desso weniger kann ich ans ihm klug werden.

Ich will meinen Beweis noch mit einem Dilemma schließen, und Sie dadurch zur Frenmuthigkeit und Offenherzigkeit gegen mich aufmun-Warum find Sie so zuruchaltend und blode mit mir? und warum fann ich so dreift mit Ihnen reden? Ich habe entweder mehr Krennbschaft für Sie als Sie für mich, oder ich babe mehr Einficht in unsere Arbeit als Sie. 'Sie fürchten , fich felbst zu verrathen ; und mir die Unlauterkeit Ihrer Absichten oder den Mangel Ihrer Krafte zu entbloßen. Denken Sie an ben Bach, der seinen Ochlamm auf dem Grunde jedem zeigt, der in benfelben fieht. Ich glaube; darum rebe ich. Ueberzeugen fon nen Sié mich nicht, benn ich bin keiner von Ihren Zuho. rern , sondern ein Ankläger und Widersprecher.

1

Glauben wollen Sie auch nicht. Wenn-Sie nur meine Einfälle er klaren können, so argwohnen Sie nicht einmal, daß Ihre Erklärungen
närrischer und wunderlicher als meine Einfälle
sind. Ich will gern Seduld mit Ihnen haben, so
lange ich Possnung haben kann, Sie zu gewinnen,
und schwach seyn, weil Sie schwach sind. Sie
mussen mich fragen und nicht sich, wenn Sie
mussen wich verstehen wollen.

63. An feinen Bruber nach Riga.

Konigsberg, ben 20. Rov. 1759.

By de nat eudummeis nagerier aifara. Sie flieg von den Scheiteln des Olympus und stracks war . fie da. Mit eben so einem Likara melde ich dir heute das dritte Buch der Odpssee angefangen zu haben. Homer ist also mein erster Autor, und es thut mir nicht leid, ihn gewählt zu haben. Ich könnte dir schon einen ganzen Brief von den zwen Buchern schreiben; ich will aber so lange warten, bis du die brenbogige griechische Grammatif erhalten wirft, die mit den übrigen Buchern abgeben soll. Des sonderbaren Inhalts wegen habe ich noch Luther's merkwardigen Brief vom Dollmetschen, den Peucer mit nicht zu verwerfenden Unmerfungen herausgegeben, für den Brn. Dagister bengelegt. Mit was für Recht ein alter Gottesgelehrter dieses Sendschreiben gottlich genannt, und jedes Wort bazin erhoben, mochte manchem ein Rathsel senn.

Es ist recht lustig theologisch geschrieben. Euther ware eher ein Abraham a St. Clara geworden, aber kein Melanchthon ein Luther, weil Philipp ein gelehrter, seiner Mann war, aber
ohne Leidenschaften, oder von sehr mannigfaltigen, die sich untereinander selbst vernichteten.

Do wenig ich aus des Helvetius Schrift de l'Esprit mache, so sind doch einige Capitel über die Leidenschaften nicht zu verachten. Der Franzose hat eine Seschichte seines eigenen Seistes und beschrieben, der im Sedächtniß und in einer physischen. Empfindlichkeit besteht, die den herrschenden Ton der Modeschriftsteller in Frankreich ausmacht. Er weiß angenehm zu erzählen, und übersheht seine Leser der Mühe nachzudenken, weil diese Mühe mit seiner physischen Empfindlichkeit vermuthlich streitet.

Was das für eine ungezogene Moral ist, die die Leidenschaften verwersen will, und ihrer Tochster die Herrschaft über sie einräumt. Die Leidenschaften müssen schon die Schule ausgelernt haben, wenn sie der zarte Arm der Vernunft regieren soll. Doch diese Moral wird eben so bewundert, wie die Positik, welche das Eigenthum der Güter auszuheben sucht, von Papagenen, die ihr zase und sonst nichts dem Kaiser zu sagen wissen. Brauch deine Leidenschaften, wie du deine Gliedmassen brauchst, und wenn dich die Ratur zum longimanus oder Vielsinger gemacht, so wird sie und nicht du verlacht; und deine Spötter sind läsund nicht du verlacht; und deine Spötter sind läsund nicht du verlacht; und deine Spötter sind läs

derlicher und mehr zu verdammen, als du mit dets per längeren Sand oder mit deinen sechs Fingern.

Trescho hat mir wieder geschrieben; nichts als wißige Wendungen. Er trägt mir immer eine Liste von Titeln auf, über deren Inhalt er mein Urtheil wissen will, so wenig ich Lust habe, selbige zu lesen. Ich werde mir Zeit lassen, an ihn zu schreiben, weil ich einem solchen Prieswechsel wohl das Benwort arzungeren geben möchte, was homer dem Meere anhängt, wo weder Erndte noch Weinlese Statt sindet, nichts für die Tenze, nichts für die Kelter; nichts für den Geschmack, nichts für das Herz; nichts für das Geschächtniß, nichts für die kinnliche Empfindlichkeit.

64. Un feinen Bruber nach Riga.

Es freut mich herzlich, daß du das Neue Testament gleichfalls vorgenommen. Jeden Tag dren Capitel ist mein Pensum, und du kannkt picht glauben, wie ein langsamer, anhaltender Fleiß sördert. Fahre nur fort, du wirst den Nuben davon selbst erkennen. Ich bin auch mit meiner Odossee zu Ende, daß ich also mit dem alten Jahre frohen Feperabend machen kann. Sieht Gott Gnade zum neuen, so denke ich mein griechisches Studium sprtzusehen, und die vornehmsken alten Autoren nach der Reihe durchzugehen, doch so, daß mit dem Frühling das Griechische auf den Nachmittag verlegt werden dürste, und ein anderer Hauptzweck meine Morgenstunden

٧.

füllte. Kommt Zeit, kommt Rath. Sollte ich das Glück haben, euch wieder zu sehen, so freue ich mich, einen Vorrath neuer Kenntnisse erworsben zu haben, und dieselben mit euch theilen zu können, brüderlich und freundschaftlich. Ich bin der letzte aufgewacht, las ich heute im Sprach, wie einer, der im Herbste nachliest, und Gott hat mir den Segen dazu gegeben, daß ich meine Kelter auch voll gemacht habe, wie im vollen Herbst. Schauet, wie ich nicht für mich gearbeitet habe, sondern für alle, die gern lernen wollten,

Was Gerundia und Supina heißen soll, kann ich dir nicht sagen. Ich habe Goclenii Problemata grammatica nachgeschlagen, da eine weite läufige Auflösung der wichtigen Frage steht, ob Diese beiden Redetheile ju den Zeit - oder Rennwortern zu rechnen? worüber Frischlin und Erufins einen bittern Krieg geführt; über die Benennung aber habe ich nichts darin gefunden. dir mehr daran gelegen als mir, so bitte deinen Wirth um Sanctii Minerva. Ich habe mir Bengel's kleine Ausgahe des R. T. und Beberich's griechisches Worterbuch nach Ernesti's Ausgabe zugebacht zum Weihnachtsgeschenk. Ob fich mein Bater das wird gefallen laffen, weiß ich nicht. Für dich ist gleichfalls gesorgt. Sanschen mochte ich gern mit einer Grammaire des Dames erfreuen, muß erst sehen. Erinnere bich, daß du aus feiner andern Absicht, als mir zu Liebe diese Information unternommen.

Ļ

Der jüngere Tr. hat Kohon einige Wochen nicht ben uns gespeist, weil er unpässich gewesen. Er ist in eben dem Labyrinth, worin sein Ich habe Bruder, und von gleichem Schlage. auch Gelegenheit gehabt, ihn auf die Probe zu ftellen, sie hat ihm aber wenig Ehre, und mir noch weniger Zufriedenheit gemacht. hier auch an allem. Er bot sich an, mir etwas abzuschreiben, weil er nichts zu thun hätte und mir gern gefällig senn möchte. Er hat mich auf: gehalten, und was er gethan, ist nichts nüte. Wenn man ben den Leuten ein wenig nach dem Grunde sucht, so findet man Sand, Triebsand, worauf nichts zu bauen ist. Wer kann sich an gemachtem Feuer wärmen, oder ein Licht austecken? Nichts als Nachläßigkeit, Untreue und Betrug ist der sich selbst gelassene Mensch ben den besten Naturgaben und Reigungen. Le: sen, Denken und Handeln sind nichts als leb-Der Seelen. hafte Traume eines Wachenden. schlaf und das Fegeseuer sind ein Zustand, der in diesem Leben wahr genug ist. Herr, wede uns auf, daß wir bereit sind, wenn dein sieber Sohn kömmt, ihn mit Freuden zu umfangen, und bir mit reinem herzen zu bienen.

Ende des ersten Theiles.

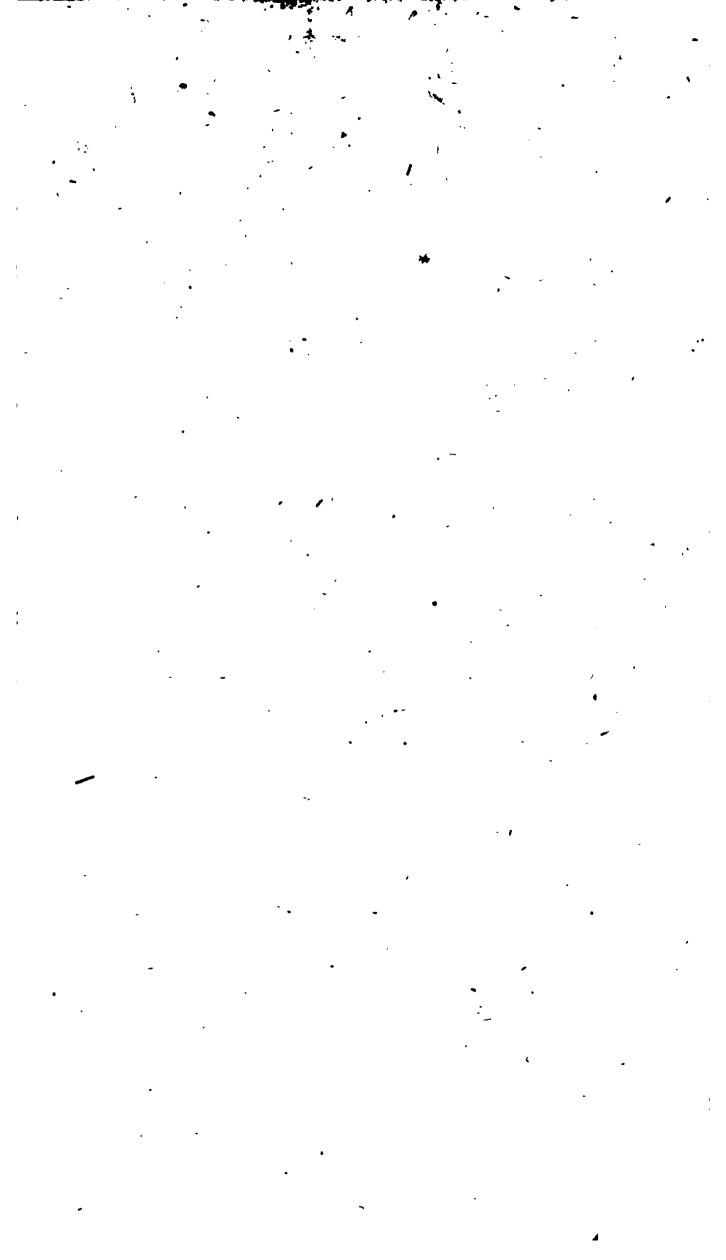

. • 

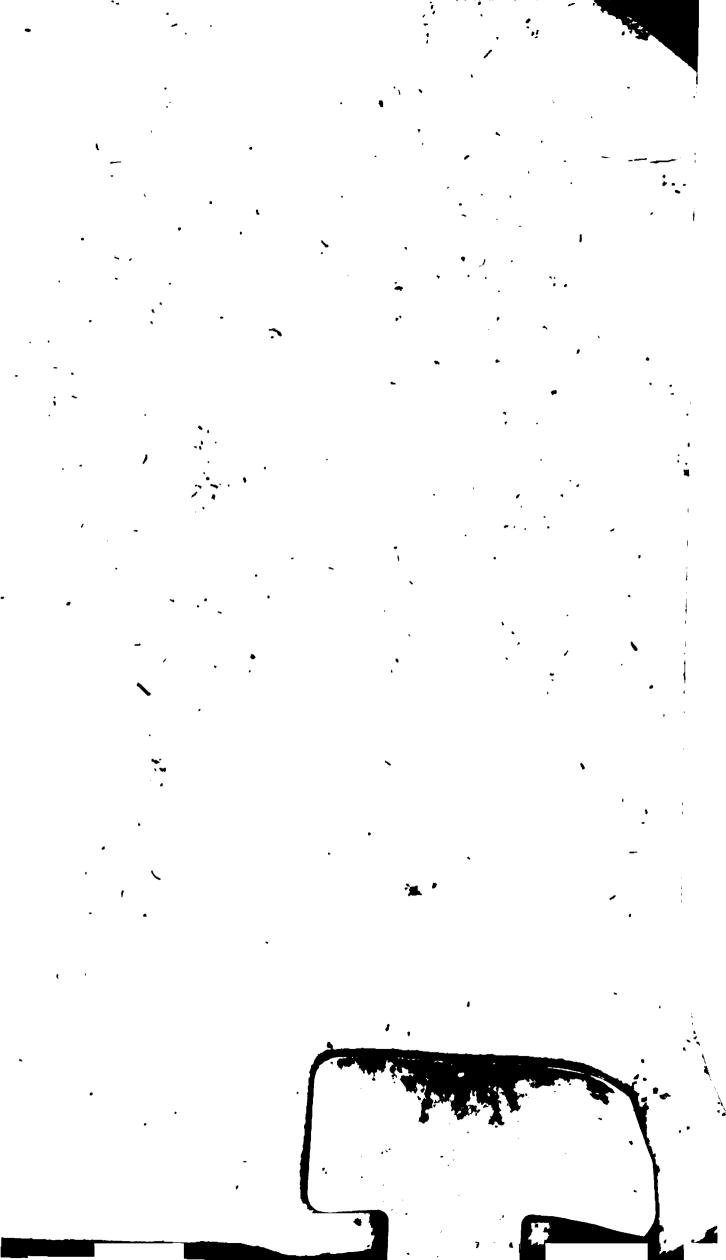

• -• • . , •

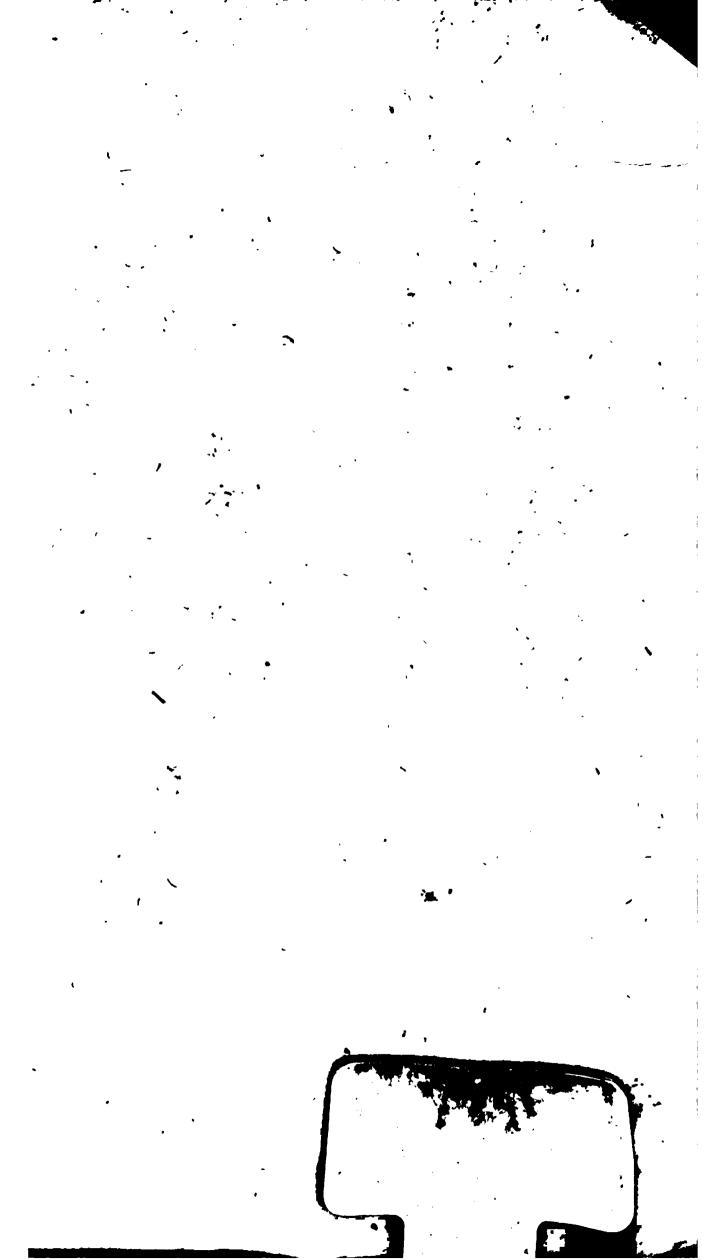